This is a reproduction of a library book that was digitized by Google as part of an ongoing effort to preserve the information in books and make it universally accessible.

# Google books

http://books.google.com





#### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com



374,4506

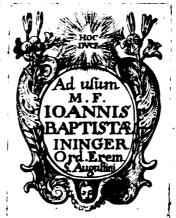

AD Conventum Monavensen Chd. Eremisate S. Augni 1750.



4 H.mon. 278 x-1

<36619750450016

<36619750450016

Bayer. Staatsbibliothek

Digitized by Google

Al. Mon.

278 × Melyet

,

## HISTOIRE

## DES ORDRES MONASTIQUES

## RELIGIEUX ET MILITAIRES,

ET DES CONGREGATIONS SECULIERES de l'un & de l'autre sexe, qui ont esté establies jusqu'à present;

### CONTENANT

LEUR ORIGINE, LEUR FONDATION, leurs progrés, les évenemens les plus confiderables qui y sont arrivés;

LA DECADENCE DES UNS ET LEUR SUPPRESSION; l'agrandissement des autres, par le moyen des différentes Reformes qui y, ont esté introduites:

LES VIES DE LEURS FONDATEURS, & de leurs Reformateurs:

AVEC DES FIGURES QUI REPRESENTENT tous les differens habillemens de ces Ordres & de ces Congregations.

## TOME PREMIER,

Qui comprend les Ordres de saint Antoine, de saint Basile, & des autres Fondateurs de la Vie Monastique en Orient, avec les Ordres Militaires qui ont suivi leur Regle.



Imprimée à Paris, & se vend

## A DOÜAY,

Chez Joseph Derbais Marchand Libraire, rue des Escoles, à l'Enseigne du Missel.

M. DCC. XIV.

AVEC APPROBATION ET PRIVILEGE DU ROY.

Digitized by Google.



Es Ordres Religieux n'aïant pas moins esté de tout tems l'ornement de l'Eglise, qu'ils lui ont esté utiles dans les differents besoins où elle s'est trouvée; il ne faut pas s'estonner si la pluspart des Historiens Ecclesiastiques & des Theologiens qui ont traité des matieres Regulieres, & mesme quelques Historiens prophanes, ont parlé de leur Origine & de leur Fondation; & il s'est trouvé plusieurs Escrivains qui en ont fait des Histoires particulieres.

Les uns, comme Middendorp, Recteur de l'Université de Cologne, dans son Histoire des Ordres Monastiques, n'ont touché que fort legerement ce qui regarde leur Fondation, & se sont plus estendus sur la Discipline & sur l'Observance Reguliere; & d'autres au contraire n'ont escrit que pour donner connoissance de leur Origine, de leur Fondation & de leurs progrés.

Paul Morigia, de l'Ordre des Jesuates, donna en 1569, une Histoire de toutes les Religions qui est assez succinte, & qui sut traduite de l'Italien en François l'an 1578. Silvestre Marule, ou Maurolic, de l'Ordre de Cisteaux & Abbé de Rocmador en Sicile, en donna une plus ample l'an 1613, qui n'est pas neanmoins si estenduë que le titre de Mer Oceane de toutes les Religions du monde, sembloit le promettre. Pierre Crescenze, qui ne prend que la qualité de Patrice de Plaisance, & qui se donne assez à connoistre pour Religieux de

l'Ordre de saint Jerôme, crut avoir exprime le grand nombre d'Ordres Religieux & Militaires, & les differentes Congregations, en donnant pour titre à son Histoire des Ordres Religieux qu'il publia en 1648. celui de Troupes Romaines, ou Milices Ecclesiastiques, & Religions Militaires & Claustrales. Mais il auroit pû augmenter cette Milice, s'il n'avoit pas omis un grand nombre d'Ordres & de Congregations dont il ne parle point. Silvestre Maurolic auroit pû grossir sa Mer Oceane, s'il y avoit fait aussi entrer plusieurs Ordres dont il ne parle point; & Paul Morigia auroit pû donner avec plus de justice à son Livre le titre d'Histoire de toutes les Religions, s'il l'avoit augmenté de plus d'un tiers, en y ajoutant aussi plusieurs Ordres & plusieurs Congregations dont il ne parle point, tous Ordres neanmoins qui estoient déja establis lorsque ces Auteurs ont escrit. Je ne parle point d'Aubert le Mire, Doïen de l'Eglise d'Anvers, qui outre les Origines Monastiques que nous avons de lui, a encore fait des Histoires & des Chroniques particulieres de quelques Ordres, sur lesquels il ne s'est pas assez estendu; de Pierre le Gris, Chanoine Regulier de l'Abbaïe de saint Jean des Vignes; & de plusieurs autres Escrivains qui ont escrit des Ordres Religieux & de leur Origine.

Comme ces Auteurs n'ont traité que de la Fondation de ces Ordres & de leurs progrès, ils n'ont parlé qu'en passant des Vies de quelques-uns de leurs Fondateurs, Mais Annibal Canale de la Compagnie de Jesus entreprit une Histoire assez ample des Patriarches & des Fondateurs de Religions, dont il ne donna en 1623, que la première Decade qui commence à Jesus-Christ,

& finit à saint Antoine, & qu'il auroit pû continuer plus avant, s'il n'avoit pas mis au nombre des Fondateurs d'Ordres, saint Pierre, saint Clet, saint Ignace Evesque d'Antioche, saint Crescenze, saint Polycarpe, & quelques-autres qui ne doivent pas estre compris dans ce rang. Mais soit qu'il n'ait pas achevé son Ouvrage avant que de mourir, soit pour quelques autres raisons, l'on n'a pas veu les neuf autres Decades.

Le Pere Louis Beurier, de l'Ordre des Celestins, donna en 1635. les Vies de ces Fondateurs d'Ordres, depuis saint Paul premier Ermite, jusqu'à saint François de Sales; mais il n'a pas esté assez exact pour qu'il ne lui en soit pas eschappe quelques-uns; & quoiqu'il se trouve aussi une Histoire sous ce Titre, composée par le Pere Estienne Binet de la Compagnie de Jesus, elle ne comprend neanmoins que les Vies de ceux qui sont representés dans les Tableaux que l'on voit dans le Chœur de la magnisique Abbaïe de Liessies dans le Hainaut.

L'intention de ces Auteurs & des autres Catholiques qui ont traité des Ordres Monastiques, a esté de faire connoistre aux Religieux la sainteré de leurs Peres, de leur proposer leurs vertus pour modele, asin qu'ils les imitassent; & de faire revivre dans leurs esprits cette ferveur & ce zele dont ces saints Patriarches d'Ordres estoient animés lorsqu'ils les ont establis; & en descrivant la maniere de vivre des Religieux pleine d'austerités & de mortifications, ils ont voulu confondre les Mondains qui menent une vie toute sensuelle, & qui trouvent à redire (comme remarque un sçavant releury, Mœurs des Escrivain) à leur exterieur si éloigné de celui des autres Chrestiens.

hommes & si distingué dans leurs vestemens, dans la pag. 323.

ã iij

vj

nouriture, dans les heures du sommeil, dans leurs logemens, & mesme dans les choses indisferentes; croïant
qu'ils ont voulu par ces distinctions s'attirer du respect
& des bienfaits. C'est ce que plusieurs disent & ce que
plusieurs pensent, parce qu'ils jugent temerairement
faute de connoistre l'antiquité, dit le mesme Auteur,
qui, après avoir montré que ce sont seulement des restes des mœurs antiques que les Religieux ont conservés sidellement, tandis que le reste du monde a prodigieusement changé, conclut que c'est dans les Cloistres que la pureté de l'Evangile s'est conservée, lorsqu'elle aesté se corrompant de plus en plus dans le siècle.

La pluspart des Heretiques qui ont écrit sur le mesme sujet, ont eu une autre intention que les Escrivains Catholiques, & encherissant sur ce que pensent & disent les mondains sensuels, ils n'ont écrit que pour rendre les Religieux odieux & meprisables, & ont cru pouvoir y reussir par les impostures dont leurs Ouvrages sont remplis. Hospinianus entr'autres s'est montré fort éloquent en invectives, lorsqu'il a parlé des Religieux dans son Histoire de l'origine des Moines & des Ordres Monastiques, imprimée à Zurich pour la premiere fois l'an 1588. en quoi il a esté imité par Gilbert Pomerose, Ministre de Bordeaux, dans le Traité qu'il a fait du vœu de Jacob, opposé aux vœux des Moines, qui fut imprimé à Bergerac l'an 1611. où il est aussi parlé de l'origine & de la fondation des Ordres Religieux. Hospinianus a fair neanmoins paroistreun peu plus de moderation, lorsqu'il est entré dans le detail de la fondation de quelques Ordres. Mais comme s'il se repentoit de n'avoir pas assez temoigné d'animosité contre les Religieux dans son Ouvrage, & de n'y avoir pas assez avancé de faussetés, il a attaqué les Jesuites en particulier, en composant l'Histoire de leur Societé; & l'on peut juger par le titre injurieux de ce Livre aussi imprimé à Zurich en 1619, quel estoit l'esprit de l'Auteur, & ce que l'on doit penser de sa bonne soi & de sa sincerité.

Il s'est neanmoins trouvé des Protestans qui ont favorablement parlé des Ordres Religieux. L'on ne peut ajoûter aux louanges que le Chevalier Marsham a données à l'Ordre Monastique, dans la Preface qui est à la teste de l'Histoire des Monasteres d'Angleterre, composée par Dodwold & Dugdalle, où il traite d'extravagans & de gens sans jugement, ceux qui disent que les Ordres Religieux sont sortis du Puits de l'abisme, qui est le langage ordinaire de plusieurs Herctiques. Il n'attribuë cette invective qu'à la passion dont ces sortes de personnes sont preoccupées; & quoiqu'il y ait des Ordres qui s'attribuent une origine chimerique, cependant il les excuse, & leur pardonne, dit-il, volontiers cette faute, en considerant qu'il y a eu des peuples illustres qui cherchant l'origine de certaines choses obscures, l'ont fait descendre de leurs Dieux.

A l'imitation de Dodwold & de Dugdalle, à qui nous sommes redevables de l'Histoire Monastique d'Angleterre, à laquelle neanmoins le Chevalier Marsham avoit eu beaucoup de part, d'autres sçavans Protestans nous ont donné depuis quelques années des Annales & des Chroniques sideles de plusieurs Monasteres d'Allemagne, que l'heresse a enlevés aux Religieux qui les possedoient; & nous avons obligation en particulier au sçavant Monsseur de Leibnitz de nous avoir donné plusieurs Recuëils de differents titres, & de dif-

viij

ferens Historiens où l'on trouve beaucoup de choses favorables à l'Estat Monastique. Nous lui sommes mes-me redevables par ce moïen de la connoissance de quelques Ordres Ecclesiastiques & Militaires qui estoient inconnus.

C'estoit ces Auteurs que Schoonebeck devoit consulter plustost qu'un Hospinianus & d'autres aussi peu fideles, lorsqu'il a travaillé à son Histoire abregée des Ordres Religieux, imprimée à Amsterdam l'an 1688. avec des figures, où il a voulu representer les differens habillemens de ces Ordres; qui a esté augmentée de plus de quatre - vingt figures dans une seconde Edition en 1700. Il n'y auroit pas fait tant de fautes, & ces figures representeroient mieux les habillemens des Religieux, qui la pluspart sont si peu reconnoissables par ceux qu'il leur a donnés, que sans le nom qu'il a mis au bas, on n'auroit pû deviner de quel Ordre il auroit voulu parler, si l'on en excepte neanmoins quelques Chanoines Reguliers qu'il a gravés sur les figures que le Pere du Moulinet, Chanoine Regulier de la Congregation de France, donna en 1666. dont Schoonebeck avoit omis la plus grande partie dans sa premiere Edition, & qu'il a ajoûtées dans la derniere.

Il est vrai que dans quelques-uns des autres habillemens, il a suivi Odoart Fialetti Bolonois, qui en 1658. grava les habillemens des Ordres Religieux, assés conformes à la description qu'en avoit faite Silvestre Maurolic, qui parle aussi de plusieurs Ordres qui sont supprimés, & dont Schoonebeck fait mention comme s'ils subsistoient encore; mais depuis un siecle que Maurolic a écrit, il s'y est fait plusieurs changemens; il y en a qui ont esté suprimés, & de nouveaux qui ont esté établis aussi-bien que de nouvelles Reformes, qui ont formé de nouvelles Congregations distinguées de leur tige, par la diversité de leurs habits & de leur maniere de vivre.

C'est à ces corrections que Schoonebeck devoit s'appliquer dans la derniere Edition de son Histoire, au lieu d'y ajoûter des Ordres qui n'ont jamais esté, & & dont il a copié les habillemens sur les figures qu'en a données Abraham Bruin en 1577, avec des Commentaires d'Adrien Damman; lequel Bruin a esté aussi copié par Michel Colin en 1581. & par Josse Ammanus en 1585, dont les figures sont aussi accompagnées d'un discours en vers & en prose de François Modius, sur l'origine de ces Ordres. Quoique cet Ammanus se vante, que jusqu'alors il n'avoit paru aucun recueil d'habillemens des differens Ordres de Religieux, comme il le dit dans le titre de son Livre: A Judoco Ammano expressi; neque unquam antehac similiterediti; il est neanmoins certain qu'Abraham Bruin avoit donné ses figures en 1577. & que celles de Michel Colin avoient esté gravées en 1581. Qui voudra confronter les figures de ces graveurs avec celles d'Ammanus, trouvera que ce sont presque les mosmes, n'y aïant que les attitudes de changées; & s'il y a de la difference, c'est que celles de Bruin & de Colin sont en cuivre, & celles d'Ammanus en bois.

Schoonebeck n'avoir pas eu apparemment connoissance de ces Auteurs, lorsqu'il donna la premiere Edition de son Histoire; car il n'y avoit pas parlé de ces Ordres supposés, qu'il a ajoûtés dans la seconde; tels que sont ceux des freres du Purgatoire, de saint Joseph, de sainte Sophie, de sainte Hélene, de saint Jeans

Tome I.

de la Cité, des Porte-Clefs, des Forciferes où Porte-Ciseaux, des Gladiateurs, ou Porte-Epées & de quel-

ques autres.

Quant à ces Porte-Epées que ces Auteurs qualifient de Cœnobites, ils les ont confondus avec, les Chevaliers de Livonie qui avoient aussi le mesme nom, & qui portoient pour marque de leur Ordre, deux Epées rouges, en forme de Croix de saint André sur leurs habits. Les Religieux du Monastere de Biclaro, dans les Pyrenées, dont ils parlent aussi, ont pû estre appellés dans le sixième siècle, Girondins, peut-estre à cause. que Jean surnommé de Biclaro leur Fondateur, sut élu Evesque de Gironde, ou, comme on l'appelle presentement, Gironne, & qu'il leur écrivit une Regle, comme ditS.Isidore deSeville. C'est la raison pour laquelle nous ne voulons pas leur disputer cet Ordre, dont il ne reste plus que la memoire & qui avoit mesme esté confondu avec celui de saint Benoist avant la destruction duMonastere de Biclaro, dont il ne reste plus que les rui-

L'on s'estonnera peut-estre que je cite Schoonebeck, comme Auteur de cette Histoire des Ordres Religieux, dont il y a eu deux Editions en Hollande, puisqu'il n'est que Graveur de sa profession, & que le titre de cet Ouvrage marque que c'est lui qui en a gravé les sigures. Il est vrai que dans cette Histoire des Ordres Religieux l'on ne trouve rien qui prouve qu'il en soit l'Auteur mais il se declare assez dans la Presace de celle qu'il a donnée des Ordres Militaires en 699 où il dit dans un endroit, que ce qui l'a le plus encouragé à composer cet Ouvrage, c'est l'accueil savorable qu'on a fait au premier, & l'heureux succés qu'il a eu dans le monde :

qu'il est vrai que cet Ouvrage demandoit une plume plus judicieule & plus polie que la sienne, & une main plus sçavante à manier le burin; mais qu'il se console par ce mot de Properce,

> Audacia certe Laus erit in magnis, & voluisse sat est.

Il ajoûte un peu plus bas qu'il a marqué les couleurs des vestemens par les emaux, selon la pratique de l'Art heraldique, où l'on fait connoistre les couleurs des Armoiries par des traits, comme on a pu voir dans la dernière planche de son Traité des Ordres Religieux; & que pour ce qui regarde les Coliers & les autres ornemens, lorsqu'il n'a pas pu les faire entrer d'une manienière assez nette dans sa planche, il les a gravés sur un autre morceau de cuivre & qu'il les a placés au commencement du Chapitre.

L'on ne peut pas parler plus clairement pour se designer Auteur d'un Ouvrage. C'est ce que je fais remarquer, parce que je refute souvent cet Historien Graveur, qui a aussi mal representé les habillemens des Ordres Religieux, qu'il a esté peu sidele à rapporter les années de leur fondation, leur donnant souvent des Fondateurs, ou les faisant approuver & savoriser de graces & de Privileges, par des Papes & des Princes qui sont morts quelques centaines d'années avant leurs establissemens.

C'est ce qui me sit entreprendre cette Histoire des Ordres Religieux que je donne au Public; & ce qui m'y porta aussi, sut celle de Monsseur Hermant. Curé de Maltot en Normandie, qui parut en un Volume in douze l'an 1697. où il a omis beaucoup d'Ordres dont

Digitized by Google

il ne parle en aucune maniere, s'estant contenté en passant de marquer la fondation de quelques autres qui sont trés considerables & qui meritent une description plus ample de leurs établissemens, aussi-bien que des vies de leurs illustres Fondateurs. C'est ce que l'on croïoit trouver dans la seconde Edition de cette Histoire qu'il a donnée l'an 1710 en quatre Volumes. Une augmentation de trois Volumes sembloit devoir estre considerable, & renfermer tout ce qui manquoit dans la premiere Edition. Si l'on avoit esté surpris de voir dans cette premiere Edition que Monsieur Hermant avoit avancé que l'Ordre de saint Jean de Dieu avoit esté approuvé par le Pape Leon X. quoique cet Ordre n'ait commencé que plus de cinquante ans aprés la mort de ce Pontife; s'il y avoit asseuré que saint Jean de Dieu avoit esté canonizé par le Pape Innocent XII. quoiqu'il n'y ait personne qui ne sache que cette Canonization ait esté faite par Alexandre VIII. s'il avoit donné aux Humiliés pour Fondateur saint Jean de Meda l'an 1196, quoiqu'il fust mort dés l'an 1159. & qu'il eust esté canonizé par le Pape Alexandre III. qui mourut l'an 1181. on s'attendoit que ces fautes & un trés grand nombre de mesme espece auroient esté au moins corrigées dans la seconde Edition. Mais il semble qu'il se soit fait un scrupule d'y rien changer. Les augmentations qu'il a faites consistent seulement, en ce qu'il s'est plus étendu sur quelques vies de Fondateurs, qu'il n'avoit fait dans la premiere Edition; en ce qu'il a donné des Catalogues de Monasteres de France, qui se trouvoient déja imprimés, (pour la pluspart) dans la Clef du grand Pouillé de France de Monsieur Doujat, & qui pourroient mesme faire un des quatre Volumes

si on les reunissoit ensemble, encore surpasseroit-il le plus gros de cinquante ou soixante pages; & en ce qu'il a ajoûté de nouveau, mais en petit nombre, quelques Ordres & Congregations dont il n'avoit point par-lé dans la premiere Edition.

J'avouë que je fus dans la resolution d'abandonner mon Ouvrage, lorsque j'appris que le Reverend Perc Bonanni de la Compagnie de Jesus, de la Maison Professe de Rome, travailloit à une Histoire des Ordres Religieux, & qu'il faisoit graver leurs habillemens; mais je me rassurai lorsque je vis que ce n'estoit proprement qu'une traduction en Latin & en Italien, de la petite Histoire des mesmes Ordres, que Schoonebeck avoit donnée en François, & qu'il avoit seulement ajoûté quelques Ordres & quelques Congregations dont cet Auteur Hollandois n'avoit point parlé. Je fus mesme surpris, en recevant la premiere partie de cette Histoire du Pere Bonanni, imprimée à Rome en 1706. & la seconde qui parut l'année suivante, que l'on m'envoïoit en mesme tems de Rome, que l'on y avoit joint des Memoires touchant les Peres de la Doctrine Chrestienne en Italie, & des Religieuses de l'Ordre des Humiliés, dont le Pere Bonanni ne parloit point, quoique les uns & les autres eussent des maisons dans Rome & dans toute l'Italie.

Cet Auteur parlant des Peres de la Doctrine Chrestienne en France, saisoit remarquer que le Pape Clement VIII. avoit erigé dans Rome une Congregation de Prestres Seculiers pour enseigner la Doctrine Chrestienne; mais que Paul V. l'avoit depuis erigée en Archiconfraternité. Il sembloit donc que cette Congregation de Prestres Seculiers ne substitoit plus, & je jubiii geai par là, que si le Pere Bonanni estoit si peu instruit des Congregations qui estoient à Rome, lui qui escrivoit son Histoire dans cette Ville, il devoit estre bien moins informé des autres Congregations qui se trouvent dans les Païs éloignés de lui. Mais quoique par addition il ait ajoûté dans la troisséme Partie de son Histoire, qui parut en 1708. cette Congregation des Peres de la Doctrine Chrestienne en Italie & les Religieuses Humiliées, il a neanmoins omis un grand nombre d'autres Ordres & de Congregations; & l'on en verra plus de cent dans mon Histoire dont il n'a point par lé.

Cette troisième Partie ne regarde que les Congregations Seculieres, dont il auroit pu augmenter le nombre, qui auroit mesme surpassé celui des Colleges & des Hospitaux de Rome, dont il parle aussi dans cette troisiéme Partie, aïant fait aussi graver les habillemens des Pensionnaires & des pauvres de ces Hospitaux, ce qui paroist inutile dans une Histoire, qui ne comprend que les Ordres Religieux & les Congregations Seculicres de l'un & de l'autre sexe; puisque l'on ne doit point regarder comme Congregations, ni les Colleges, ni les Hospitaux où l'on ne contracte point d'engagement, si l'on en excepte neanmoins les Colleges Apostoliques établis par les Souverains Pontifes pour la Propagation de la foi; où les Pensionnaires & Seminaristes s'engagent par vœu, de n'entrer dans aucun Ordre Religieux, societé, ou Congregation, sans la permission du Saint-Siege ou de la Congregation de la Propagation de foi, & qu'au cas qu'ils en obtiennent permission, ou qu'ils demeurent dans l'Etat seculier, de rendre compte à la mesme Congregation tous les deux ans, s'ils sont hors de l'Europe, & tous les ans,

s'ils sont en Europe, de leur état, de leurs exercices, du lieu où ils seront, & de retourner dans leurs Païs au premier ordre qu'ils en recevront pour y emploier leurs soins & leurs travaux au salut des ames. C'est pourquoi nous parlerons de ces Colleges en traitant des differentes Congregations qui ont esté établies pour la

Propagation de la foi.

Il faut cependant rendre justice au Pere Bonanni: quoique son Histoire à laquelle il n'a donné que le titre de Catalogue des Ordres Religieux, soit courte; il a neanmoins parlé de plusieurs Ordres, dont ceux qui ont écrit avant lui sur le mesme sujet n'avoient rien dit; & j'avouë que je suis redevable de la connoissance que son Catalogue m'a donnée de quelques Ordres qui m'estoient inconnus, & dont je parlerai plus amplement qu'il n'a fait, sur les memoires que j'ay demandés depuis & qui m'ont esté accordés. Il rapporte assés fidellement la fondation de la pluspart des Ordres Religieux & des Congregations seculieres; mais il s'est trompé dans quelques-uns, aïant suivi des Auteurs peu exacts. Les figures qu'il a données sont d'ailleurs bien gravées & rendent son Catalogue curieux; il seroit à souhaiter. qu'il n'eust pas copié Schoonebeck, ses figures representeroient mieux les habillemens de quelques Ordres qu'il a fait graver d'après cet Hollandois, qu'il a neanmoins abandonné lorsqu'il le devoit suivre, comme on le peut voir dans la figure qui represente un Alexien; car Schoonebeck l'avoit asses bien representé, & on ne le connoilt point dans la figure qu'en a donnée le Pere Bonanni.

Bien loin donc que l'Histoire du Pere Bonanni m'air fait discominuer celle que j'avois entreprise, elle m'a

au contraire fortifié dans la resolution que j'avois prise de la donner au Public qui la trouvera la plus ample de toutes celles qui ont paru jusqu'à present; puisqu'outre le grand nombre d'Ordres & de Congregations differentes dont je parlerai, & dont ceux qui ont écrit avant moi sur le mesme sujet n'ont fait aucune mention; je donnerai encore un abregé des vies de leurs Fondateurs & Reformateurs, & que je m'estendrai davantage sur l'établissement, le progrés, les observances de chaque Ordre, & sur les évenemens les plus considerables qui y sont arrivés. Cette Histoire comprendra aussi celle de toutes les Congregations seculieres de l'un & de l'autre sexe, & celle aussi de tous les Ordres Militaires & de Chevalerie. Je ne parlerai pas seulement de ceux qui subsistent; mais j'y joindrai encore ceux qui ont esté esteints & supprimés, & mesme ceux qui n'ont esté que projettés sans execution.

Comme il y a des Auteurs qui ont traité de quelques Ordres que je pretends supposés, & mesme qui en ont donné des Histoires assés étenduës, comme celle de l'Ordre Militaire de saint Antoine en Ethiopie, si j'en parle, ce ne sera que pour faire connoistre le peu de foi qu'on doit y avoir; & quoique je parle d'un grand nombre d'Ordres, tant Ecclesiastiques que Militaires & de Chevalerie qui ont esté inconnus jusqu'à present, je ne pretends pas avoir épuisé la matiere, il est impossible qu'il ne s'en trouve encore quelques-uns qui m'aïent échapé.

A l'égard des habillemens que j'ai fait graver, je les ai fait tirer ou sur les originaux, ou sur des figures qui ont esté déja gravées qui m'ont paru justes, & lorsque

:1

lorsque l'on ne m'a fait que la description d'un habillement par écrit, & qu'il estoit dissicile de le bien representer sans avoir un modele, j'ay mieux aimé ne le point faire graver que de le representer mal, ce qui me seroit arrivé, par exemple, à l'égard des habillemens des Religieuses Benedictines des Abbayes de Bourbourg en Flandres, du Ronceray à Angers, de Moizevaux en Alsace & de plusieurs autres, si j'avois sait graver leur coeffure sur un simple recit: car il auroit este impossible de la bien representer sans avoir eu un modele: ainsi nous n'avons pas voulu imiter. Schoonebeck, qui sur un simple recit a gravé des habillemens qui n'ont nulle ressemblance à ceux qu'il a voulu representer.

Comme il n'y a que quatre Regles principales qui sont celles de saint Basile, de saint Augustin, de saint saint Benoist, & de saint François; en parlant de ces saints Fondateurs, selon l'Ordre des tems ou ils ont vecu. Je les ferai suivre par tous les Ordres tant Ecclesiastiques que Militaires qui prosessent leurs Regles, & je diviserai cette Histoire en six parties.

La premiere comprendra les Moines de saint Antoine, de saint Basile, des autres Fondateurs de la vie Monastique en Orient, les Ordres qui ont aussi pris naissance en Orient & les Ordres Militaires qui ont suivi leur Regle.

Dans la seconde je parlerai des Chanoines Reguliers de saint Augustin. Ily joindrai aussi ceux qui sont reconnus pour tels, quoi qu'ils n'aïent pas suivi la Regle de ce Saint, ou qui s'attribuent le titre de Chanoines, & je ne separerai pas les Ordres Militaires qui ont quelque liaison avec cux.

Tome I.

Comme la Regle de ce saint Docteur de l'Eglise est suivie par un tres grand nombre d'Ordres & de Congregations de l'un & de l'autre sexe, je traiteray dans la troisséme Partie de leurs Origines, de leur progrés & des Ordres Militaires qui sont compris sous la mesme Regle.

La quatriéme renfermera aussi tous les Ordres tant Ecclesiastiques que Militaires qui suivent la Regle de saint Benoist.

Dans la cinquiéme je joinderai aux Congregations qui suivent la Regle de saint François, les Ordres qui vivent sous des Regles qui leur sont particulieres.

Et enfin la sixième comprendra toutes les Congregations Seculieres, & les Ordres Militaires & de Chevalerie qui ont esté établis, non seulement pour la defense de la Religion Catholique, ou qui ont reçu leurs approbations des Souverains Pontifes; mais encore ceux qui ne sont que des marques d'honneur & de distinction, dont quelques Souverains ont voulu recompenser des Seigneurs de leurs Cours.

Je ne pretens pas neanmoins par cet ordre que je garderai, decider sur la préseance que certains Ordres veulent avoir au dessus des autres. Je ne veux point entrer dans leurs disserens: il y a trop long-tems que celui des Chanoines Reguliers & des Ermites de saint Augustin touchant le droit d'aînesse dure, pour estre sitost terminé. Jean XXII. pour les mettre d'accord, leur donna en commun l'Eglise de saint Pierre au Ciel d'or de Pavie, où repose le corps de leur Pere, & on leur assigna à chacun un costé pour en estre le maistre. Mais au lieu que cela auroit deu conserver l'union & la charité entr'eux, cela ne servit au contraire qu'à augmen-

ter leurs divisions par rapport aux offrandes & aux oblations des Fidelles, de sorte que l'on fut contraint depuis ce tems-là, de leur donner à desservir cette Eglise à l'alternative pendant un mois, ce qui a esté observé pendant un long-tems sans que les divisions aïent cessé. Mais comme elles augmenterent l'an 1695, au sujet du corps de ce saint Docteur que l'on pretendoit avoir decouvert dans cette Eglise, ils la desservent pre-

sentement à l'alternative pendant huit jours.

Il est vrai que ces divisions ne sont pas si grandes qu'elles le furent sous le Pontificat de Sixte IV. l'an 1684. lorsqu'ils disputerent ensemble de l'habit & du portrait de leur Pere. Il y eut plusieurs escrits de part & d'autre. Dominique de Trevise & Eusebe de Milan prirent la défense des Chanoines, & Paul de Bergame celle des Ermites. Ce Pape leur imposa silence, mais la dispute estoit trop échaussée pour que les uns & les autres pussent demeurer dans le silence; car nonobstant le Decret du Pape, Ambroise Coriolan General des Ermites, sit encore en leur faveur une Apologie, & les Chanoines y repondirent.

Les Moines de saint Basile en Italie & les Carmes ne font pas plus d'accord. Les premiers pretendent que l'Ordre des Carmes est une branche de celui de saint Basile, sur ce que les Carmes se vantoient autresois que la Regle qu'ils ont reçuë du Patriarche Albert, estoit tirée des Ecrits de saint Basile. C'est ce que l'on voit encore à la teste de leurs anciennes Constitutions que j'ai, & qui ont pour titre: Regula ex sancti Basilii scriptis 🖝 Joannis quadragesimi quarti Episcopi Jerosolimitani scriptis, ab Alberto Patriarcha Jerosolimitano extracta, &c. Ce qu'ils ont retranché dans les nouvelles, afin de ne

## PREFACE.

plus donner lieu aux Basiliens qui les regardoient comme freres, de pretendre aucune alliance avec eux. Ils font au contraire remonter leur origine plus de douze cens ans avant la naissance de saint Basile, soustenant qu'ils sont descendus du Prophete Elie, qu'ils regardent comme le Pere & le Fondateur de leur Ordre, & mesme l'an 1670, ils intenterent procés aux Basiliens, sur ce qu'ils avoient dans leur Couvent de Troina en Sicile, un tableau de ce Prophete qui n'estoit pas habillé en Carme. Ce procés fut porté à plusieurs Tribunaux & ne fut terminé qu'en 1686, comme je le dirai

plus au long dans mon histoire.

Quoique saint Jerosme n'ait fondé aucun Ordre, & n'ait écrit'aucune Regle, & que les Religieux qui portent son nom, ne soient qu'une production du quatorziéme siécle, ils veulent neanmoins avoir la preséance sur tous les autres Ordres, melme sur ceux de S. Augustin & de S. Benoist, qu'ils pretendent n'estre que des branches de celui de S. Jerosme. C'est ainsi que Crescenze en parle dans la premiere partie de son Histoire qui contient plus de quatre cens pages, faisant les deux tiers du Livre, & qui n'est qu'un eloge outré de l'Ordre de saint Jerosme, qu'il compare au fleuve du Rhein qui se divise en plusieurs bras, sous differens noms: & après avoir combattu l'antiquité que pretendent les Carmes, il tombe dans le mesme excés, en disant que son Ordre a pris son origine au tems des Prophetes, qu'il a esté restabli par saint Antoine, étendu par faint Jerosme, tepandu par tout l'Univers; tantost se maintenant de lui mesme, tantost changeant de nom & s'unissant à d'autres, sans cesser d'estre toujours l'Ordre de saint Jerosme. Voici

ses paroles: Ecco l'Ordine Gieronimiano, originato da Pro-Piett. Conf pheti, ristorato da san Antonio, dilatato da san Gironamo, Romano. disfuso nell' universo, hor da se mantiensi, hor muta nome, è Part. I page.

ad altri si unisce, sensa mutarsi d'essere.

L'on croiroit peut-estre qu'il n'y a eu que les Carmes & les Religieux de l'Ordre de saint Jerosme, qui aïent pretendu une antiquité si éloignée, qu'ils l'ont fait remonter jusqu'au tems des Prophetes; puisque quelques Ordres Hospitaliers, qui après eux se ventent d'estre plus anciens que les autres Religieux, n'avoient osé chercher leur origine dans l'Ancien Testament,& s'estoient contentés de la fixer au tems de Jesus-Christ, en reconnoissant sainte Marthe pour leur Fondatrice; parce que le Sauveur du monde aïant csté la voir aussi bien que sa sœur Magdelaine, dans leur Château de Bethanie, Marthe avoit eu le soin & l'embarras de la maison pour le recevoir. Mais le frere Paul de saint Sebastien, Religieux Hospitalier de l'Ordre de saint Jean de Dieu, qui prend la qualité de Definiteur & d'Infirmier majeur, a esté plus hardi que les autres. Il est allé chercher dans l'Ancien Testament un Fondateur, & pretend que son Ordre est plus ancien de neuf cens ans que celui des Carmes. Par quel droit, dit-il, pretendent-ils estre plus anciens que nous? par quels titres veulent-ils prendre rang au dessus de nous? si par le moien de leurs Peres, ils remontent jusqu'à neuf cens ans avant la naissance de Jesus-Christ avec le Prophete Elie; pour nous nous trouvons notre origine neuf cens avant la naissance d'Elie: Quo jure pretendunt illi Apud Papeesse antiquiores nobis, es qua veritate nobis se volunt ante pons. ad P. poni? si enim per suos patres attollunt se ad nongentos annos sebast. à s. ante Christum cum Elia; nos ad alios nongentos annos ante 16. n. 10.

Eliam extendimus principium nostrum. C'est dans une Lettre qu'il escrivit de l'Hospital d'Antiquera à son General en Espagne, au mois d'Octobre 1696. rapportée par le Pere Papebroch de la Compagnie de Jesus dans sa reponse au Pere Sebastien de saint Paul, Exprovincial des Carmes de Flandre, qui avoit accusé ce sçavant Jesuite d'avoir avancé deux mille erreurs dans les Vies des SS. dont il estoit Auteur, & qui se trouvent dans la Continuation des Actes-des SS.du P.Bollandus.

Ce Religieux Hospitalier faisant le plan d'une Histoire Patriarchale qu'il avoit dessein de donner au public pour opposer à l'Histoire Prophetique des Carmes. dit que son Ordre a eu pour Fondateur le Patriarche Abraham, & que saint Jean-de-Dieu l'a transporté de la Vallée de Mambré dans la ville de Grenade en Espagne. Il compte au nombre des Generaux de cet Ordre, après le Patriarche Abraham, Lot, Laban, Tobie, &c. Les Maisons de ces Patriarches, aussi-bien que celles de la Veuve de Sarepta, de la Sunamite, & mesme la Piscine Probatique de Jerusalem, estoient, selon lui, les Couvents de cet Ordre; il en met mesme jusque dans les Limbes, car il dit que le Patriarche Abraham y establit un Hospital pour y recevoir les zbid. n. o. enfans qui meurent sans Baptesme ..... Quid nisi hyeroglyphicum fecit Hospitalitatis, per omnia sacula propaganda, ad usque Limbum? Nam & hic hospitalem domum excitavit primus Pater & Generalis totius nostri Ordinis Abraham, qua reciperetur innocentia parvulorum, sine originalis peccati remedio morientium.

Le Frere Paul de saint Sebastien, s'applaudissant ensuite de sa nouvelle découverte qu'il a faite du Fondateur & premier General de son Ordre, & tout glo-

rieux de se pouvoir dire avec ses Confreres, les Enfans des Patriarches, défie le Pere Papebroch & le Pere Sebastien de saint Paul, d'aller contre de telles pretentions, & de trouver depuis tant de siécles un Auteur qui leur ait disputé leur Genealogie. Il nomme des Jesuites, des Dominicains, des Carmes de l'Observance, des Carmes Dechaussés, des Trinitaires, & d'autres, qui disent que le Patriarche Abraham a fondé l'Hospitalité, & qu'il a fait de sa propre maison un Hospital. Il apporte entr'autres le temoignage d'un Pere Thomas de Salas, qui assure que l'Ange saint Raphael dit à saint Jean de Dieu qu'ils estoient tous du mesme Ordre, parce que, dit le Frere Sebastien de S. Paul, cet Ange estoit l'un des trois qui assisterent à la Fondation de l'Ordre dans la Vallée de Mambré: Et Pater Thomas de Salas referens dictum Angeli Raphaelis ad sanctum Joannem de Deo, omnes sumus unius Ordinis, nam & iste cum duobus aliis Angelis, fuit prasens in Mambre. Il y a d'autres Auteurs qu'il ne nomme point, & qu'il reserve à citer dans son tems; mais en attendant il seroit bien aise de sçavoir, si les Peres Papebroch & Sebastien de saint Paul pourroient lui alleguer des Bulles & des Conciles contraires à ce qu'il a avancé.

Quoique les Religieux Croissers ou Porte-Croix, soient aussi Hospitaliers, ils ont esté plus moderés que le Frère Paul de saint Sebastien. Bien loin d'aller chercher un Fondateur dans l'Ancien Testament, & de remonter jusqu'au Patriarche Abraham, ils n'ont pas mesme voulu, comme les autres Hospitaliers, reconnoistre sainte Marthe pour leur Fondatrice, & se sont contentés par modestie, de faire remonter leur Origine jusqu'au Pape saint Clet qu'ils appellent leur Pe-

Janning,

re, & qui succeda au Souverain Pontificat l'an soixan. te & dix huit, après la mort de saint Lin. Les Chanoines Reguliers de l'Ordre du saint Sepulcre, pretendent que l'Apostre saint Jacques le Mineur, premier Evesque de Jerusalem, a esté leur Instituteur; & il y a d'autres Chanoines Reguliers, qui ne regardent saint Augustin que comme le Restaurateur de leur Ordre, qui a commencé au tems des Apostres, qui estoient, selon quelques uns de leurs Escrivains, Chanoines Re-

Enfin si l'on vouloit examiner tous les Ordres en particulier, il y en a peu qui ne pretendent quelque preroga-

guliers, & avoient pour Abbé Jesus-Christ.

tive au dessus des autres, & qui ne veuillent s'attribuer des Hommes Illustres, ou qui n'ont jamais esté Religieux, ou qu'ils font sortir d'un autre Ordre pour le faire entrer dans le leur; quoique quelquefois il se trouve que ces personnes soient mortes avant la naissance des Ordres où on les veut faire entrer; & mesme les Carmes mettent au nombre de leurs Confreres des Païens & des Idolatres, témoins les Theses qui furent souste-Apolog 4 nuës dans leur Couvent de Beziers l'an 1682. dans un Ad. ss. Chipitre Provincial, en presence de M. Armand Jean ajud Bol. de Rotundis de Biscaras, Evesque de cette ville, par le June. Pere Philippes Tessier Religieux de cet Ordre, qui Risso se ad voulut prouver qu'il estoit probable que Pythagore & s. Paulo ses Disciples estoient Religieux Prosés de l'Ordre du

> Comme ils mettent aussi au nombre de leurs Religieux, Basilides qui estoit un des Devins de l'Empereur Vespasien, le Frere Paul de saint Sebastien, qui ne

Mont-Carmel, aussi-bien que les anciens Druides des Et Delle, Gaules: mais ces Theses furent censurées à Rome par

naft. T. 4 un Decret du 2. Janvier 1684.

veut ceder en rien aux Carmes, a cru que puisque ces Basilides & Pythagore ont esté, Religieux du Mont-Carmel, il pouvoit bien mettre au nombre des Religieux de son Ordre, la Veuve de Sarepta, quoiqu'elle fust du païs des Sidoniens qui estoient Gentils; & comme il y a un Ordre Militaire du Mont-Carmel, il en met un aussi de l'Ordre de saint Jean de Dieu, disant que Joseph Gouverneur de l'Egypte estoit Chevalier de cet Ordre: Ipse autem Joseph numquid non fuit

Religiosus Militaris nostri Ordinis?

Si ce Religieux Hospitalier s'estoit contenté de faire remonter l'origine de son Ordre jusqu'au tems du Patriarche Abraham, parce qu'il avoit exercé l'Hospitalité; l'on ne s'en estonneroit pas, il auroit en cela imité les Carmes, qui font remonter l'origine de leur Ordre jusqu'au tems du Prophete Elie; parce qu'il a demeuré sur le Mont-Carmel; & si les Alexiens, dont le principal Institut est d'ensevelir les morts, s'avisoient un jour de prendre pour Fondateur le saint homme Tobie de la Tribu de Nephtali, parce qu'il exerçoit la charité envers les morts en leur donnant la sepulture, l'on diroit que leurs pretentions seroient aussi-bien fondées que celles des Carmes & du Frere Paul de saint Sebastien, puisque les Carmes n'ont pour titre de leur antiquité que la demeure d'Elie sur le Mont-Carmel, & que le Frere Paul de saint Sebastien n'en a point aussi d'autres, que l'hospitalité exercée par Abraham envers trois Anges qui s'apparurent à lui sous la figure de trois jeunes hommes. Muis lorsque le Frere Paul de S. Sebattien regarde la Piscine Probatique, les maisons de Lot, de Laban & de Tobie, pour des Hospitaux de son Ordre, & qu'il dit qu'Abraham en fonda aussi un Tome I.

dans les Limbes, pour y recevoir les enfans qui meurent sans Baptesme; on a de la peine à concevoir comment de telles pensées ont pû entrer dans l'esprit d'un homme de bon sens. J'aurois volontiers regardé la Lettre de ce Religieux, comme supposée; ou, selon le jugement qu'en a porté le Pere Papebroch, comme une Fable inventée par quelque esprit boufon, qui apparemment aïant pris le nom d'un Religieux de l'Ordre desaint Jean de Dieu, auroit fait remonter l'origine de cer Ordre jusqu'au Patriarche Abraham pour se moquer du procès que les Carmes intenterent aux Continuareurs des Actes des Saints du Pere Bollandus, parce qu'ils ne les avoient pas fait descendre d'Elie. Mais lorsque je fais reflexion que plusieurs Histoires & plusieurs Annales de certains Ordres sont remplies de quantité de Fables, qui ne sont pas moins divertissantes que la Lettre du Frere Paul de saint Sebastien, je n'ai pas de peine à croire que cette Lettre ne soit veritable, & que l'Auteur n'ait en effet conçu le dessein de travailler à une Histoire Patriarchale, pour opposer à l'Histoire Prophetique des Carmes, en suivant la mesme methode que quelques Historiens de cet Ordre ont suivie; c'est-à-dire, en y messant quantité de Fables & de pensées ingenieuses plus propres à divertir le Lecteur qu'à l'édifier.

Car qui pourroit tenir son serieux en voiant l'Estampe qui est au commencement de la Vie du Prophete Elie, inserée par le Pere Daniel de la Vierge Marie, dans son Miroir du Carmel imprimé à Anvers l'an 3680. où l'on voit une troupe de Prophetes habillés en Carmes, & mesme avec le Scapulaire; qui dans des differentes attitudes, sont de prosondes reverences au

petit Elie fortant du sein de sa mere, & l'un de ces Pro-

phetes qui lui fait avaller une cuillerée de feu?

Ne semble-t-il pas que Jean le Gros l'un des Gene-Joann. raux de cet Ordre, & quelques autres Escrivains du dar. Clau. 1. mesme Ordre, aïent voulu se divertir eux-mesmes & Malinis, de divertir le Lecteur; lorsqu'ils disent que la raison pour specul. Hislaquelle les Carmes portoient anciennement des man. Joann. de teaux avec des barres blanches & tannées, ce qui leur specul. Ord. avoit fait donner le nom de Barrés; c'est que le Pro-carrellis. phete Elie afant esté enlevé dans un Char de feu, & aïant jetté son manteau qui estoit blanc à son Disciple Elisee, ce qui toucha aux flammes devint roux, n'y aïant eu que ce qui estoit caché dans les plis & qui ne toucha pas au feu qui resta blanc. Si l'on en veur croire Didace Coria, le Prophete Abdias estoit du Tiers, Didac. Co. Ordre des Carmes, aussi-bien que la Bisaieule de Je-muni. delas sus-Christ, à laquelle il donne le nom de sainte Eme-herm. Terrentienne. Si l'on vouloit, l'on feroit un gros Recueil ord. de de pareilles pensées, tirées des Histoires & des Anna-Carmelo, les de l'Ordre des Carmes.

Mais ils ne sont pas les seuls qui ont produit des Historiens amateurs des Fables; l'Ordre de saint Dominique, sans parler de quelques autres, en a aussi produit, témoin le Pere Louis d'Ureta qui a donné en Espagnol un Roman pieux & divertissant sous le titre. d'Histoire du sacré Ordre des Freres Prescheurs dans le Roiaume d'Ethiopie: car comment penser autrement Hift. dela de cette Histoire, lorsque l'on voit que cet Auteur dit: Predicadoque le principal Couvent de cette Province est celui de res, en la Plurimanos, qui a quatre ou cinq lieues de circuit : qu'il y a ordinairement dans ce Couvent neuf mille Religieux & trois mille Domestiques: que cos neuf mille

Religieux mangent tous ensemble dans un mesme Refectoire: que ce Couvent contient quatre-vingts Dortoirs, autant de Cloistres, autant d'Eglises particulieres où les Religieux de chaque Dortoir disent l'Office tous les jours, excepté les Festes & les Dimanches, qu'ils setrouvent tous dans une grande Eglise commune à laquelle chaque Dortoir répond : que le Fondateur de ce beau Couvent, estoit un si grand Saint, que quandil vouloit dire la Messe, un Ange descendoit du Ciel pour la lui servir, qu'il lui preparoit le pain & alloit tirer levin: que ce Saint aïant chassé un Diable du corps-d'une femme, il ordonna pour penitence à ce Diable de servir dans le Couvent pendant sept ans en qualité de valet : qu'on lui donna le nom de Malabestia: que son emploi estoit de sonner les cloches pour appeller les Religieux à l'Office; ce qui n'estoit pas une petite affaire, & il falloit estre aussi adroit que Malabestia, pour sonner en mesme tems les cloches dans quatre-vingt Clochers; mais il ne faisoit pas paroistre moins d'adresse lorsqu'il falloit balaier le Couvent, c'est-à-dire quatre vingt Dortoirs, autant de Cloistres, autant de Cours & neuf mille Cellules; car tout cela estoit balaié en un instant i tout ée qu'on lui commandoir estoit executé sur le champ; mais il y eut une chose à laquelle le Pere Louis d'Urera dit, d'un grand se rieux, que Malabestia ne voulut point obeir, c'est qu'on ne put jamais l'obliger à balaier le Chapitre, à cause que les Religieux y reconnoissoient leurs fautes devant le Superiour. Enfin il propose les Religieux de cette Province d'Ethiopie comme des modeles d'humilité & de mortification; & il nous assure que du Couvent de Plurimanos, decelui d'Alleluia, où il y a sept mille

Religieux, & de celui de Beningali, qui est un Monastere de filles où il y a cinq mille Religieuses, il sort tous les matins de chacun de ces Couvents, plus de trois mille Religieux & Religieuses qui vont balaier les ruës de la ville, & servir de Crocheteurs & Porte-saix, quoique la pluspart soient ensans de Rois & de Princes.

C'est par le moien de pareilles Fables, que quelques Religieux ont cru relever la gloire de leurs Ordres; comme si les grands services que ces Ordres ont rendus à l'Eglise, les personnes qui en sont sorties, & qui se sont renduës si recommandables par leur pieté, leur science, & les dignités qu'ils ont possedées, ne suffisoient pas pour en relever l'éclat. Mais nous les laisserons dans leurs pretentions, & je ne m'attacherai qu'à la verité. L'on ne doit pas s'étonner, si je rapporte des visions & des miracles qui ont donné lieu à l'établissement de quelques-uns de ces Ordres, & qui ont esté combattus par de sçavans Escrivains ausquels d'autres Sçavans ont répondu. Ce sont des difficultés dont la discussion n'est pas de mon dessein, je me suis seulement tenu à l'ancienne Tradition appuiée sur de bons Auteurs.

J'ai messé parmi les Ordres tant Ecclesiastiques que Militaires, ceux qui sont supprimés ou unis à d'autres, ne croïant pas devoir les separer de ceux dont ils suivoient la Regle. Quoique mon dessein ait esté de mettre ensemble tous les Ordres Religieux qui ont suivi la mesme Regle, j'ai cru neanmoins estre obligé, en parlant de certains Ordres, de donner en mesme tems l'Histoire de quelques autres Ordres, quoique de disserentes Regles, comme l'on remarquera, par exemple, dans la troisséme Partie, qui comprend tous les Ordres d'iii.

dres qui suivent la Regle de saint Augustin, où l'on trouvera cependant ceux des Theatins & des Barnabites, quoiqu'ils ne suivent point cette Regle; mais les Theatines de l'Ermitage y estant soumises, je ne pouvois parler de ces Religieuses, sans parler en mesme tems des Theatins, & mesme des Theatines que l'on appelle de la Congregation pour les distinguer des autres, & qui ne sont que des filles seculieres, qui vivent en Communauté. Il en est de mesme des Religieuses Angeliques, qui sont les filles spirituelles des Barnabites, n'aïant pas pu parler de ces Religieuses sans parler aussi des Barnabites, ni mesme des Guastallines, qui composent une Congregation seculiere. L'on ne doit pas estre aussi surpris, si j'ai fait graver les habillemens de quelques Ordres supposés, tels que Schoonebeck & le Pere Bonanni les ont donnés. Je ne l'ai fait que pour contenter ceux qui voudroient ajouter plus de foi à ce qu'ont dit ces Auteurs touchant ces Ordres supposés, qu'à ce que j'ai avancé pour en montrer la supposition.

Le Pere Bonanni dans son Catalogue des Ordres Militaires, dit qu'il a fait graver les habillemens des Chevaliers tels qu'ils doivent estre, conformement à leurs Regles; mais que pour ceux qui n'ont point d'habillemens particuliers, il les a fait representer avec l'habillement que l'on portoit au tems de leur Institution dans les Païs où ils ont esté establis, ou en habit de Soldat armé pour aller en guerre. On ne s'apperçoit pas neanmoins que cela ait esté fidellement executé; puisqu'il a habillé des François à l'Allemande, & des Allemans à la Françoise, comme on peut remarquer dans la pluspart de ses figures, principalement dans celle qui represente un Chevalier de saint Louis, dont l'Ordre

est cependant recent en France; car ce Chevalier a plus l'air d'un Suedois ou de quelqu'autre personne du Nord,

que d'un François.

Mon dessein n'est point de rapporter tous les Privileges que les Papes & les Princes Souverains ont accordés à plusieurs Ordres; il y en a neanmoins qui ont tant de rapport avec leurs Histoires, que c'est comme une necessité d'en parler; & quoique je ne veüille pas entrer dans le détail de la Fondation de tous les Couvents, je ne pourrai pas neanmoins m'empescher de parler de quesques-uns des principaux & des plus consi-

derables, lorsque l'occasion s'en presentera.

Si l'on regarde l'estat de la Profession Monastique, où chaque Regle forme un Ordre, & où il y a mesme des Ordres separés & distincts sous une mesme Regle; il semble que je devois mettre au nombre des Fondateurs d'Ordres tous ceux qui ont escrit des Regles; mais comme celles des anciens Solitaires d'Orient que nous trouvons dans le Code des Regles, sont depuis plusieurs siécles confonduës avec celle de saint Basile, & qu'il ne reste plus aucune trace de leurs Observances, non plus que de celles de plusieurs anciens Peres d'Occident, qui ont esté pareillement confonduës avec celle de saint Benoist; c'est ce qui fait que je n'en parlerai qu'en peu de mots; mais je m'estendrai davantage sur les Ordres de saint Antoine, de saint Pachome & de saint Colomban; car l'on ne peut refuser à ces trois Saints la qualité de Fondateurs: le premier pour avoir esté le Pere des Religieux Conobites, y aïant encore plusieurs Moines en Orient de differentes Sectes qui se disent tous de l'Ordre desaint Antoine, quoiqu'ils ne suivent point la Regle que ce Saint a laissée par escrir, à xxxij

ce que l'on pretend; le second pour avoir esté l'Auteur des Congregations Religieuses; & le troisséme, pour avoir esté l'Instituteur d'un Ordre qui a fait pendant un tems un des plus beaux ornemens de la France, & dont la Regle a esté observée conjointement avec celle de saint Benoist dans quelques Monasteres.

Je ne parlerai pas de plusieurs Saints Solitaires que la pluspart des Escrivains mettent au nombre des Fondateurs d'Ordres, parce que nous ne les regardons pas tant sous cette qualité; que sous celle de simples Superieurs ou Abbés, qui avoient la conduite de plusieurs Moines & Solitaires. Enfin si je donne quelquesois le ritre de Saint & de Bienheureux à quelques Fondareurs ou autres personnes qui n'ont pas esté reconnuës pour telles par l'Eglise, je n'ai pas pretendu les mettre au nombre de ceux qu'elle prie publiquement & dont elle invoque l'assistance; je suis trop soumis aux ordres des Souverains Pontifes, principalement au Decret d'Urbain VIII. qui le défend expressément, & je n'ai pretendu leur donner ce nom qu'au sens de l'Apostre, qui appelle les Fidelles des Saints, soûmettant entierement mon Ouvrage à l'autorité de l'Eglise.

Peut-estre que la sincerité avec laquelle j'ai parlé dans cette Histoire, n'aïant en vuë que la verité que je ferai toûjours gloire de soûtenir, m'attirera des reproches de la part de quelques personnes interessées; mais je m'en consolerai aisément; trop heureux si le public me sçait quelque gré d'un travail de plusieurs années, pour lequel il m'a fallu faire de grandes recherches, & consulter plus de quinze cens Volumes. Mais si je les ai consultés, je ne les ai pas tous suivis, & je ne me suis arresté qu'à ceux qui ont parlé selon la verité. Il y en a plus

plus de treize cens qui regardent l'Histoire Monastique, les Ordres Militaires & les Congregations Seculieres, dont je donnerai un Catalogue qui pourra estre de quelque utilité à ceux qui ont des Bibliotheques curieuses & qui voudront les augmenter; ce que je ferai d'autant plus volontiers, que c'est par le conseil de l'Illustre Abbé qui a inspection sur les Sciences, & qui les protege avec autant de lumiere que de zele & de bonté.

Je n'aurois pû reussir dans une si grande entreprise, sans le secours que j'ai tiré de plusieurs Bibliotheques, dont les plus considerables sont celles du Roi, celle de feu M. l'Archevesque de Rheims, presentement en la possession des Chanoines Reguliers de l'Abbaïe de sainte Genevieve du Mont à Paris; & celle du College des RR. PP. Jesuites de la mesme ville. Ainsi je ne sçaurois trop témoigner de reconnoissance à feu M. Clement premier Garde de la Bibliotheque du Roi; à M. Anquetil, ci-devant Bibliothequaire de feu M. l'Archevesque de Kheims; & au R. P. Hardouin Bibliothequaire du College des Jesuites, qui m'ont donné un libre accès dans ces celebres Bibliotheques qui ont esté commises à leurs soins. J'en conserverai toûjours beaucoup pour ces Illustres défunts, le R. P. Dom Jean Mabillon & fon fidelle Compagnon le R. P. Dom Thierry Ruinart, Religieux Benedictins de la Congregation de saint Maur, que la mort a enlevés aux Sçavans, presque dans le mesme tems; qui m'ont donné connoissance de quelques Congregations de leur Ordre, & tous les secours que je leur ai demandés ce que le R. P. Dom René Massuer Religieux de la mesme Congregation, qui a esté chargé par ses Superieurs de

Tome I.

### xxxiv PREFACE.

la continuation des Ouvrages du Scavant Dom Mabillon, m'a aussi accordé avec la mesme generosité. Je suis aussi pareillement redevable de la connoissance de quelques Ordres Militaires à M. le President Cochet de Saint Vallier, & à M. de Clairembaut Genealogiste des Ordres du Roi. Il y a plusieurs autres personnes qui m'ont procuré des Memoires qui m'ont esté fort utiles ; je me reserve à les nommer en leur lieu & à leur en témoigner ma reconnoissance: mais je ne puis oublier feu M. Caille du Fourny, Auditeur en la Chambre des Comptes à Paris, qui s'est le plus interessé pour mon Ouvrage, & qui m'a communiqué plusieurs anciens Titres qui m'ont esté d'un grand secours. Enfin, si je me suis trompé en quelque chose, je me retracterai volontiers, lorsque l'on m'aura fait connoistre en quoi j'aurai manqué.

### CATALOGUE

DES LIVRES QUI TRAITENT DES ORDRES Monastiques, Religieux, Militaires, & des Congregations Seculieres, que l'Auteur a consultés:

#### POUR TOUS LES ORDRES RELIGIEUX EN GENERAL.

ATTHEI Galeni Origines Monasticæ, seu de prima Christianæ Monastices origine Commentarius, in 40. Dilinga 1563.

Auberti Mirzi Originum Monasticarum libri 4. in quibus Ordinum omnium Religiosorum initia & progressus breviter describuntur; in 8. Colonia 1620.

Henrici Petrei I&i Tractatus de Monasteriis, seu quæstiones, quo majores primum consilio sundarint Cænobia? quâ ratione deinceps decreverint? quâ tandem à prisca sanctimonia degeneraverint, &c. in 8. Augusta Trebocorum 1618.

Antiquarium Monasticum in quo traduntur pleraque ad initium, progressium & observationes status Religiosi pertinentia, per Nebridum à Mundelheim, Ord. Canonicor. Regul. in fol. Vienna Austriaca 1658.

Jacobus Sucderius Ord. Minorum, De Religioso ordine, in 4. Dref-da 1525.

Joannis Creccellii Tractatus de Origine & fundatione omnium Monasticorum Ordinum, in 4. Francosuri 1623.

Benedicti Hæsteni Ord. S. Benedicti, Disquisitionum Monasticarum lib. XII. in fol. Antuerpia. 1644.

Antonii Dadini Alteserræ, Asceticon, sive originum rei Monasticæ; lib. X. in 4°. Paris. 1674.

Monasticon Anglicanum, seu Historia Angliz Monasteriorum, per Rogerium Dodvvorth, & Guillelmum Dugdale, 3. vol. infol. Londini

Origines omnium Hannoniæ Cænobiorum, cum auctario de Collegiatis ejusdem Provinciæ auth. Philippo Brasseur, in 8°. Montibus

Abbatiarum Italiz Brevis notitia, quarum tam excisarum, quam extantium, Titulus, Ordo, Diœcesis, fundatio, mutationes, situs, &c. exactius exprimuntur, per Augustinum Lubin Ord. Eremit. S. August, in 4. Roma 1695.

Suevia Ecclesiastica, seu Clericalia Collegia, tum Secularia, tum Regularia, item diversorum Religiosorum Ordinum utriusque sexus Monasteria nova & antiqua in Ducatu Sueviæ consistentia, &c. authore P. Francisco Petro Canonic. Regul. Ord. S. Augustini, in fol. Auguste Vindelicorum & Dilinga 1699.

e ij

xxvj CATALOGUE DES LIVRES

Annales præcipuorum Monasteriorum Germaniæ, authore Gaspare-Bruchio in fol. Ingolstad. 1551.

Les melmes, in 4. Sulzbaci 1682.

Rodolphus Hospinianus de Origine & progressu Monachatus, ac Ordinum Monasticorum Equitumque Militarium, in sol. Tiguri 1588.

Jacobi Middendorpii Historia Monastica, seu Demonstratio originis, progressionis, & natura Religiosa vita, in 80. Colonia. 1603.

Petri Grisii Historia Clericatus & Monachatus, seu omnium Or-

dinum Religiosorum, in 8. Paris 1624.

Annales Monastici, sive Chronologia omnium Ordinum Religiosoum. Pars I. usque ad sæculum sextum inclusive, authore Prospero Stellartio Ord. Eremit. S. August. in 4°. Duaci 1628.

Ejusdem, fundamina & Regulæ omnium Monasticorum Ordinum

& Militarium, in 4°. Duaci 1627.

Jodoci Ammani omnium Ordinum habi-

Et Franciscus Modius de origine omnium in 4. Francosurti 1585,
Ordinum.

Historia dell' Origine di tutte gle Religioni, Raccolta del P. Paolo-Morigia dell' Ordine de j Jesuati, in 8º. Venetia 1581.

La mesme traduite en François, in 12. Paris 1578. Cette traduction fut faite sur une Edition de Venise de l'an 1569, qui est la premiere.

Historia sagra intitolata, Marc Oceano di tutte gle Religioni del mondo, del P. Dom Silvestro Maurolico è Maruli, Abbate di Rocmador, dell' Ord. Cistere. in fol. Messina 1613.

Presidio Romano ò Vero della Militia Ecclesiastica, & delle Religioni Cavaleresche come Claustrali, per Gio Pietro Crescenzi, in sol. Plaisance 1648.

Pietr. Galzolay de Bugiano. Historia Monastica in V. Giornate

distincta, in 4. Firenza 1561.

Histoire des Ordres de Religion & Congregations Ecclesiastiques, par Laurent le Pelletier de l'Ordre de saint Benoist, in 8°. Angers 1626.

Brieve Histoire de l'Institution des Ordres Religieux, par du Fresne, avec les figures de leurs habillemens gravez par Odoart Fialetti Bolonois, in 4°. Paris 1658.

Memorias y Receverdos de la Sagrada y real de la Republica di Dios, del Origen y progressos de las sagradas Religiones, por el Pad. Martin d'Osluna y Ruz, de la Orden del Carmen, in 40. 2. vol. En Sevilla. 1678. & 1679.

Histoire des Ordres Religieux avec les figures de leurs habits gravées par Adrien Schoonebeck, in 80. Amsterdam 1688.

La mesme augmentée en 2. vol. in 8. Amsterdam 1700.

Courte Description des Ordres des semmes & filles Religieuses, par le mesme in 80. Amsterdam 1700.

Histoire de l'établissement des Ordres Resigieux, par M. Hermant: Curé de Maltot en Normandie, in 12. Rouen 1697. QUI TRAITENT DES ORDRES RELIGIEUX. xxxvij

La mesme a ugmentée, en 4. vol. in 12. Rouen 1710.

Ordinum ReligiosorumCatalogus, corumque indumenta in iconibus expressa authore P. Philippo Bonanni Soc. Jes. in 40. Roma Pars 1. 1706. Pars II. 1707. Pars III. 1708.

Histoire Monastique d'Irlande, par M. Alleman, in 12. Paris

1690.

Ouranalogie ou Hierotheorie des Ordres Religieux, par Guillaume

Pasquelin in 12. Paris 1615.

Histoire ou antiquité de l'Estat Monastique & Religieux, par le P. Claude Delle, de l'Ordre de saint Dominique, 4. vol. in 12. Paris 1699.

Vitæ Patrum Occidentalium à Benedicto. Gonono Ord. Celestin.

collecta & notis illustrata, in fol. Lugduni 1625.

Sancti fundatores Religiosorum Ordinum calamo lapidario descripti, quibus subtextum est stroma elogiorum sacrorum, & politicorum, inscriptionum, &c. à P. Euchario Sartorio Soc. Jes. in 40. Fri burgi

Patriarchæ familiarum Religiosarum & suppares eorum, auth. Jo-

sepho Geldolpho à Ryckel in 8. Bruxella 1641. Vite de fundatori delle Religioni per il P. Annibale Canale: della

Compagnia di Gielu in fol. Roma 1623.

Vics des Fondateurs d'Ordres, par le P. Louis Beurier de l'Ordre des Celestins, in 4. Paris 1635.

 $\mathbf{I} = \mathbf{I} \cdot \mathbf{I} \cdot \mathbf{I}$ 

Vies des principaux Fondateurs des Religions de l'Eglise, par le P. Binet de la Compagnie de Jesus, in 4º. Paris 1634.

Les mesmes in 12. Paris 1636.

Images des Fondatrices & Reformatrices des Ordres de l'Eglise,

gravées par Michel Vanlochon, in 40. Paris 1639

Les Moines empruntés, ou decouverte & retablissement des Grands hommes qu'on a faits faussement Moines après leur mort, par l'Abbé Fay dit, sous le nom emprunté de Pierre Joseph, 2. vol. in 12. Cologné 1696.

Edmundus Martenne Ord. S. Bened. de antiquis Monachorum ri-

tibus, in 4°. Lugduni 1690.

Concordia Regularum, authore S. Benedicto Anania Abb. edita ab

Hugone Menardo Ord. S. Benedicti, in 4°. Paris 1638.

Codex Regularum quas SS. PP. Monachis & Virginibus præs cripsere, collectus à Sancto Benedicto Anania, auctus à Luca Holstenio 2. vol. in 40. Roma 1661.

Idem volumen unicum Paris 1683.

Commentaria in Regulas sanctorum Basilii, Augustini, Benedicti, Francisci, per Joannem Caramuel, in 40. Venetiis 1651.

Renatus Chopin Monasticon seu de jure Cœnobitarum, in fol. Paris

Le melme en François traduit par Tournet, in 40. Paris 1619.

Nova collectio Privilegiorum Mendicantium & non Mendicantium, & quastiones Regulares & Canonica per Emmanuelem Ro-O 11].

xxxviij CATALOGUE DES LIVRES

driguez Ord. Min. 2. vol. in fol. Turnoni 1609.

Manuale Prælatorum Regularium, in quo Religionum omnium Ordines, prograssus, dilatationes, recensentur, authore Ludovico Miranda Ord. Min. in fol. Colonia. 1617.

Ascagnus Tamburinus Ord. Vallumb. de jure Abbarum. 3. vol. in

fol. Lugd. 1640.

Idem, de jure Abbatissarum, in fol. Rome 1638.

Stephani Dalüin Ord. Minimor. Tractatus de Potestate Episcoporum, Prælatorumque præsertim Regularium, nec non Abbatissarum, in 12. Paris 1607.

Joannis Baptista de Lezana Ord. Carmel. summa quastionum Re-

gul. 4. vol. in fol. Lugd. 1678.

Antonii à Spiritu sancto Ord. Carmel. Directorium Regularium, in fol. Luga. 1661.

Petri ab Angelis Ord. Carmel. speculum Privilegiorum Regul. in

4. Colonia 1680.

Vindiciæ Privilegiorum quibus Religiosi Legitime utuntur, in 80. Herbipoli 1626.

Justification des Privileges des Reguliers, in 4. Angers 1658.

La défense de l'autorité du Pape & de l'emploi des Religieux Mandians, in 40. Metz 1658.

La mesm, in 40. Louvain 1669.

#### MOINES D'ORIENT.

Lausiaca Historia Palladii, sive Paradisus, editus à Jacobo Fabro, in fol. 1555.

Le Pré spirituel, par Jean Mouë, in 8. Paris 1623.

Vitæ Patrum, in 4. Lugduni. 1502. nona Editio.

Eædem Compluti 1596. vigesima editio.

Ezdem, sive Historia Eremitica, cum notis & Commentariis Heri-

berti Rosweidi Soc. Jes. in fol. Antuerpia 1628.

Ce Livre qui est devenu rare & dont il y a encore une autre edition de 1615. ne renferme pas seulement les Vies des Peres des Deserts composées par saint ferosme; mais comprend aussi l'Histoire Lausiaque de Pallade, l'Histoire Religieuse de Theodoret, le Préspirituel de Jean Mouë, &c.

Les Vies des Saints Peres des Deserts traduires de saint Jerosme, par

M. Arnaud d'Andilly. 2. vol. in 40. Paris 1653.

Le vite de sancti Padri, Col Prato spirituale, per Gio Maria Verdizzoti, in 40. Venezia 1576.

Jacobi Cavaccii illustrium Anachoretarum Elogia, in 4. Roma

1661.

Histoire Monastique d'Orient, par Monsieur Bulteau, in 8. Paris 2688.

Vita sancti Antonii Eremitæ Græc. Lat. cumnotis Davidis Hoeschelii, in 4°. Augusta 1611.

Franciscus Bivarius Ord. Cistert. De veteri Monachatu & Regulis Monasticis, in fol. Lugduni 1662.

### QUI TRAITENT DES ORDRES RELIGIEUX. xxxix MOINES DE L'ORDRE DE SAINT BASILE.

Antiquedad de la Religion y Regla de S. Basilio, por le P. Alfonso

Clavel, in 4. Madriti 1645.

Vita del Proto-Patriarcha san Basilio, per il P. D. Apolinare Agresta Abb. Generale della Religione del sudetto santo, in 4. Messina 1681.

Vie de S. Basile le Grand, par M. Hermant Chanoine de Beauvais.

2. vol. in 4. Paris 1679.

Kalendarium Ordinis sancti Basilii, authore D. Petro Menniti ejust.

Ord. Velitris 1695.

Vita di san Giovanni Theresti abbate Archimandrita dell' Ordine di san Basilio, raccolta dal P. D. Apolinare Agresta AbbaGenerale del medesimo Ord. in 4. Roma. 1677.

Pauli Æmilii Sanctorii Historia Monasterii Canbouensis Ord. S.

Basilii, in 8. Rome 1601.

Bullæ Gregorii XIII. & Clementis VIII. sup. reductione Monasteriorum Ord. S.Basilii, in 4°. Roma 1579. & 1593.

Constitutiones Ordinis S. Basilii Græc. in 4. Roma.

Breve Raccolto delle Constitutione Monastiche di san Basilio del Cardinale Bessarione, in 4. Roma 1578.

Constitutiones Monachorum Ordinis S. Basilii Congregationis Ita-

liz, in 40. Roma 1598.

Constitutiones Monachorum Ordinis S. Basilii in Hispania, in 4.

Madriti 1665.

Breve de Reformarcion y Constituciones de los Monges de san Basilio llamado del Tardon, in 8°. 1641.

#### MOINES ARMENIENS OU BARTHELEMITES DE GENNES.

Georgio Biri. Relatione del principio è stato continuato della sacra Religione de Frati de san Basilio de gli Armeni in Italia, in 4. Pavia 1648.

#### ORDRE DES CARMES.

Speculum Ordinis Carmelitani seu Libri X.de Institutione & particularibus gestis Religiosorum Carmelitarum, per Philippum Ribotum ejusd. Ord. in fol. Venetiis 1507.

C'est un Recueil de quelques Anciens Ecrivains de cet Ordre, qui ont

esté inserés de nouveau avec plusieurs autres dans le Livre qui suit.

Speculum Carmelitanum, seu Historia Eliani Ordinis Frat. B. M. V. de Monte Carmeli, in qua à sancto Propheta Elia origo, per filios Prophetarum Propagatio, per Essens, Eremitas, & Monachos, disfusio & continuata successio exponuntur, &c. per Danielem à Virgine Maria. 4. vol. in sol. Antuerpia 1680.

Ejusdem vinea Carmeli seu Eliani Ord. Historia contracta in variis opusculis, Regulam, originem, propaginem, viros illustres, & Pro-

vincias omnes delineantibus, in 40. Antuerp. 1662.

Ce n'estoit qu'un essai du Livre precedent.

Joannes Grossus. De viris illustribus & sanctis Ord. S. M. de Monte Carmelo, in fol. Venetiis 1507.

Ce Livre a esté aussi inseré dans le Speculum Carmelitanum du P.Da-

niel dont il est parle cy-dessus,.

Falconis Placentini Chronicon Carmelitanum, in 4. Placentia. 1545. Dilucidatio y Demonstracion de las Chronicas y antiquedad del sagro Orden del Monte Carmelo, por Alonso de Bohorguez, in fol. Cordova 1597.

Cronicas del Carmelo por Diego de Coria Maldonado, in fol. Cor-

dova 1598.

Historia General Prophetica de la Orden del Carmen pro Francisco de san Maria, in fol. Madridi 1630.

Apologia del primero Tomo de la Historia General Prophetica, por

el mismo, in fol. Valentia 1643.

Elucidationes varias de antiquidad y scrittores illustres della Orden delMonteCarmelo por Emmanuel Roman, 4. vol. in fol. Madridi. 1618.

Trithemius de ortu, progressu & viris illustribus Ordinis Carmeli-

tani, in 8°. Colonia 1643.

Compendio Historico Carmeliticano, per Pietro Luc. di Brussella, in 80. Firenze 1595.

Giardino della Religione del Carmine, per Francesco voersio, in 12.

Mondovia 1616.

Annales sacri Prophetici & Eliani Ordinis B. M. V. de Monte Carmelo, per Joannem Baptistam de Lezana ejust. Ord. 4. vol. in fol. Roma 1656.

Historia Carmelitici Ordinis per Philippum à sanctissima Trinitate,

in 12. Lugd. 1656.

Histoire de l'Ordre des Carmes, par le P. Matthieu de S. Jean, 2,

vol. in fol. Paris 1658.

Succession du Prophete Elie en l'Ordre des Carmes & en la Reforme de sainte Therese, par le P. Louis de sainte Therese, in fol. Paris 1662.

Philippi à fanctissima Trinitate, Decor Carmeli Religiosi in splendoribus sanctorum & illustrium Religiosorum & Monialium, quibus Ordo B. M. V. de Monte Carmelo quasi sirmamentum suis syderibus fulget, in fol. Lugduni 1665.

Paradifus Carmelitici decoris, Authore Marco Antonio Alegre Cafa-

nate ejust. Ord. in fol. Lugdani 1639.

Dominici à Jesu, Carmelit. Discalceat. Spicilegium Episcoporum

Ordinis Carmelitani, in 12. Paris 1638.

Menologium Carmelitanum juxta novum & antiquum ritum S. Sepulchri Eccles. Hierosolymit. authore Petro Thoma Saraceno, in 4°. Bolonia 1627.

Patriarchatus Ordinis Carmelitarum S. Prophetæ Eliæ vindicatus per Thomam Aquinamà fancto Josepho, in 8º. Paris 1631.

Typus seu Pictura vestis Religiosa, qua distincte repræsentatur & antiquorum

QUI TRAITENT DES ORDRES RELIGIEUX. antiquorum tam in nova, quam in veteri lege Monachorum multiplex habitus, & potissime Rationes ob quas Carmelitæ pullo seu grisco-nigro colore nativo in vestibus utuntur, per F. Leonem à sancio Joanne Carmelitam, in 4. Parisiis 1625.

Delineatio observantiæ Carmelitarum Rhedonensis Provinciæ, in 80.

Parisus 1645.

Compendiola Descriptio Provinciæ Narbonæ Ordinis Carmelitarum, per Ludovicum Jacobum à sancto Carolo, in 8. Lugduni 1665.

Informationi spirituali per j devoti della sanctissima Vergine Maria del Carmine. Historia Sagra dal P. Pietro Toma Saraceni, in 4. Bologna 1635.

Ce Livre regarde la Confrairie du Scapulaire.

Joannes de Launoy. De Simonis Stochii viso, & de Scapularis sodalitate, in 8. Parisiis 1653.

Pro sodalitio Scapularis adversus Launoium, in 8. Tutella 1658.

Reponte pour les Carmes au Livre intitulé, les Moines empru ntés, in

8. Cologne 1697.

Vexillum Fratrum B. M. de Monte Carmelo sive Constitutiones eorumdem correctæ & ordinatæ per Joannem Soreth dicti Ordinis Generalem in Capitulo Generali, in 4. Bruxellis 1466.

Eadem Regula cum Privilegiis ejuldem Ordinis impressa anno 1506.

.in 4.

Aurea & saluberrima Ord. Frat. B. M. de Monte Carmelo statuta, in Capitulo Venetiis celebrato ordinata ann. 1524. in 4.

Constitutiones Fratrum Ordinis de Monte Carmelo recognitæ in Capitulo Generali Roma celebrato ann. 1625. in 4°. Roma 1626.

Regula & Constitutiones Fratrum Ordinis de Monte Carmelo strictioris.observantiæ, confirmatæ ann. 1645. in 4.

Eadem Regula cum auctario rerum ad Provinciam Turoniam spec-

tantium, in 4. Parisiis.

Expositio paranetica in Regulam Carmelitarum, authore Joanne Soreth ejusdem Ordinis Generali & Reformatore, in 4. Parisiis 1625.

Les Continuateurs de Bollandus aïant mis dans leurs Actes des Saints plusieurs choses contraires à l'antiquité que pretendent les Carmes, cela donna lieu à ces Religieux de composer plusieurs Livres pour soustenir leurs pretentions, & ils attaquerent en particulier le Pere Papebroch qui avoit eu Le plus de part à la continuation de ces Actes des Saints du Pere Bollandus. L'on ne parle icy que des Livres concernant ce differend que l'on a

Historico-Theologicum Armamentarium, proferens omnis generis scuta, sive sacra Scriptura, summorum Pontificum, sanctorum Patrum, Geographorum, & Doctorum, tam antiquorum, quam recentiorum, authoritates, traditiones & rationes quibus amicorum dissidentium tela, sive Argumenta in Ordinis Carmelitarum antiquitatem & Originem à B. Elia sub tribus votis essentialibus in Monte Carmelo Tome I.

CATALOGUE DES LIVRES

hereditariam successionem & huc usque legitime non interruptam vibrata enervantur, authore P. Francisco Bonz Spei, in 4. Antuerpia Pars I. 1669. Pars II. 1678.

L Abbregé de la première partie de ce Livre, & la seconde soute entiere, ont esté inserés par le P. Daniel de la Vierge Marie, dans son Miroir du

Carmel, dont il a este cy-devant parle.

Prod omus Carmelitanus sive P. Danielis Papebrochii Soc. Jesur Acta SS. colligentis erga Elianum Ordinem sinceritas velitatim & remissive discussa, à majori opere Elias heroicus inscripto, excerpta, authore P. Valentino à sancto Amando ejus. Ord. in 8. Colonia 1682.

Ejusdem, harpocrates Jesuiticus, Patrem Danielem Papebrochium Jesuitam salutaris silentii debitæque Palinodiæ monens, in 8. Colonia

1682.

Ejuschem, Heroica Carmeli Regula à sanctissimo Dei Prophera Elia, vita, & exemplo tradita, ab Hierosolymitanis Patriarchis Joanne & Alberto conscripta, ab cujuscham mustei scriptoris vilipendiis vindicata, in 8. Colonia 1682.

Ejusdem, Pomum Discordiz sive dissidii inter P. Danielem Papebrochium & Carmelitas, origo, progressus, & fructus, in 8. Coloniz 1682.

Novus Ismaël cujus manus contra omnes, & manus omnium contra eum, sive P. Daniel Papebrochius orbi expositus per D. Justum Camum in 8. Augusta Vindelicorum 1683.

Les noms de l'Anteur & du lieu de l'impression sont supposés.

Reponse du sieur Wion d'Herouval à la Lettre que l'on a veu courir à Liege, sous le titre de N. Conseiller du Roi, contre l'origine & la succession des Carmes, in 8. Paris 1683.

Cette Reponse de Monsieur d'Herouval à la Lettre de Monsieur du Cange designé par cette N. est supposée aussi-bien que le lieu de l'impression dont le veritable est Liege & non pas Paris. Monsieur d'Herouval en donna mesme un desaveu pardevant deux Notaires à Paris la mesme année. La Lettre que Monsieur du Cange avoit veritablement écrite à Monsieur d'Herouval, se trouve au commencement de cette Réponse; mais l'on y a ajoûté des choses qui ne sont point dans l'Original.

Exhibitio errorum quos P. Daniel Papebrochius Soc. Jesu suis in notis ad Acta Sanctorum commissi, &c. oblata sanctissimo D. N. Innocertio XII. per P. Sch. stianum à sancto Paulo Ord. Carmel. in 4-Colonia 1693.

Responsio Danielis Papebrochii Soc. Jesu ad Exhibitionem errorum per P. Sebastianum à sancto Paulo evulgatam, in 4. Antuerpia, Pars

I. 1694. Pars II. 1697.

Elucidatio, super origine & antiquitate Ordinis de Monte Carmelo, quæ est Pars III. Responsionis P. Danielis Papebrochii ad Exhibitionem errorum, &c. in 4. Antuerpia 1699.

L'on trouve aussi dans cette troisième Partie les pieces suivantes,

#### QUI TRAITENT DES ORDRES RELIGIEUX.

Non vera origo OrdiniCarmelitani 1698.

Vera origo Ordinis Carmelitani 1698.

Nicolai Rayxi Soc. Jelu. Examen prxambulorum P. Sebastiani à S.Paulo, Antuerpia 1698.

Ejusdem Responsio ad Memoriale P. Danielis & Virgine Maria,

Antuerpia 1699.

#### CARMES DE LA CONGREGATION DE MANTOUE.

Theatro de gli huoimni illustri della familia Carmelitana di Mantoua, per Gio. Maria Pensa dell' istessa Congregatione, in 4. Roma 1618.

Sacrum Musæum Congregationis Mantuanæ Carmelitarum de observantia, per P. Clementem Mariam Fellinum, in 4. Bononia 1691.

Regula & Constitutiones sacræ Congregationis Mantuanæ, Ord. Carmelitarum, in 8.

#### CARMES ET CARMELITES DE LA REFORME DE SAINTE THERESE.

Reforma de los Descalzos de Nostra Segnora del Carmen de la primitiva observanza, por el P. Francisco di san Maria, 2. vol. in fol. Madrid 1644.

La mesme traduite en françois, par le P. Gabriel de la Croix, in fol-

Paris 1655.

La mesme traduite en Italien, par le P. Gaspard de saint Michel, in

fol. Gennes 1654.

Chronica de Carmelitas Descalsos do Regno de Portugal & Provincia de san-Felipe I. Tomo, por Belchior de san-Anna, in fol. em Lisboa

Annales des Carmes Dechaussés en France, par le P. Louis de sainte

Therele, in fol. Paris 1665.

Historia Generalis Fratrum Discalceatorum Ord. B. M. V. de Monte Carmelo Congreg. Eliz per P. à sancto Andrza, 2. vol. in fol. Roma 1668. & 1671.

Aubertus Miræus, de Carmelitarum Discalceatorum institutione,

progressu, &c. in 4. Colonia 1608.

Idem. De originum Theresanarum Ord. Carmelit. in 8°. Colonia 1615.

Description des Deserts des Carmes Dechausses, par le P. Cyprica de la Nativité de N. S. in 4. Paris 1651.

Vida de san-Theresia, camino de la perfecion, Castillo spirituale, in

4. Salamanca 1588.

La mesme aussi en Espagnol, in 8. Barcelone 1588. La mesme traduite en François, in 12. Paris 1601.

La melme traduite aussi en François, par J. D. B. P. in 12. Lyon 1620.

Vie de sainte Therese écrite par elle-mesme, traduite par l'Abbé Chanut, in 12. Paris 1691.

Digitized by GOOGLE

zliij.

Vie de sainte Therese, par Monsseur de Villesore, in 4. Paris 1712. Acta Canonizationis sanctæ Theresiæ, in 12. Parisis 1625.

Vida de Anna de Jesus Compañera de san-Theresa, por Ange Manrique, in fol. Brusseila 1652.

Historia de la vida del P. Juan. de la Cruz, por Joseph de J. M.

in 4. Brussella 1632.

Vida de la Madre de Jesu Carmelit. discalz. por Francisco de Acosta, in 4 Madrid 1648.

La vie de sœur Marie de l'Incarnation ou Mademoiselle Acarie, in

8. Paris 1642.

La vie de sœur Marie du S. Sacrement, par J. Auvray. De Acosta

in 4. Paris 1654.

De l'erection & institution de l'Ordre des Religieuses de Notre Dame du Mont Carmel, selon la Reforme de sainte Therese en France, par M. de Marillac, in 12. Paris 1622.

Privilegia Fratrum Discalceatorum Ord. B. M. V. de Monte Car-

melo in unum collecta, in 4. Roma 1617.

Regula primitiva & Constitutiones Fratrum Discalceatorum Ord. B. M. V. de Monte Carmelo Congregationis Hispaniarum, recognitæ in Capitulo Generali ann. 1664. in Conventu sancti Pestri de Pastro, in 8. Matriti 1604.

Instructiones Fratrum Discalceatorum Congregationis Elia Ord. B.

M. V. de Monte Carmelo, in 8. Antuerpia 1631.

Premiere Regle d'Albert Patriarche de Jerusalem, & les Constitutions des Religieuses Carmelites de la premiere Observance, in 12-Bruxelles 1607.

Les melmes, in 32. Paris 1635.

#### TIERS ORDRE DES CARMES.

Manuale de las Beatas y Hermanos Terceros de la Orden de Carmeno, por el Pad. Diego Martinés Coria, in 8. en Sevilla 1592.

Abregé du Verger Sacré du Mont Carmel, qui comprend l'institution de l'Archiconfrairie & du Tiers Ordre de Notre Dame du Mont Carmel, avec le progrés de leur Ordre & de S. Lazare, in 12. Paris 1665.

Le Tiers Ordre des Carmes, confirmé par les Papes Nicolas V. & Sixte IV-expliqué en faveur des Freres & Sœurs qui le professent, in 12. Paris 1672.

La Regle des Freres & des Sœurs du Tiers Ordre de la glorieuse Vierge Marie du Mont-Carmel, in 16. Paris 1678.

#### POUR TOUS LES ORDRES QUI SUIVENT LA REGLE DE S. Augustin en general.

Monasticon Augustinianum omnium Ordinum sub Regula sancti Augustini Militantium authore Nicolao Crusenio, in fol. Monachii 1623-Le Chindelier d'or, ou Chronologie des Prelats & Religieux qui Livent la Regle de saint Augustin, par le P. Athanase de Ste. Agnes. Augustin Dechauste, in 4. Lyon 1643.

QUI TRAITENT DES ORDRES RELIGIEUX. Vita sancti Augustini cum notis Antonii Sanderi, in 8. Antuerpia

Enchiridion de Actis S. Patris Augustini, authore Willibrodo Bof-

cherts, in 12. Parisiis 1669.

Vita S. Augustini & Catalogus de Provinciis & Conventibus Augustinianis, per Cornelium Lancelotum, in 12. Paris 1614.

La vie de saint Augustin, par Ant. Godeau, in 4. Paris 1657.

Exposicion de la Regla de san Augustin, por Francisco du Bal de

l'Orden Præmonstrat. 2. vol. in fol. Valladolid 1663.

Ambrosii Coriolani Ord. Eremitarum sancti Augustini Prioris Generalis Comment. sup. Regul. Divi Augustini, præmisså ejus vitâ.

Item Orationes tres de Laudibus S. Augustini.

Et dessensorium Ord. Eremitarum S. Augustini responsivum ad maledicta Canonicorum Regularium Congregationis Frisonariæ, in fol. Roma 1629.

Petri Grisii Observationes in Regulam sancti Augustini, in 8. Pa-

risiis 1629.

Exegesis in Canonem divi Augustini, authore Roberto Richardino,

in 12. Parisiis 1632.

Tumulus S. Augustini, Dissertatione Historico-Canonica illustratus, authore Julio Bandino Ord. Eremit. S. Augustini, in fol. Ticini 1698.

#### POUR TOUS LES CHANOINES REGULIERS EN GENERAL.

Gabrielis Penotti, Historia Tripartita Ordinis Canonicorum Regu-

larium, in fol. Roma 1624.

De antiquitate & dignitate Ordinis Canonici ejusque progressu & propagatione, opusculum Augustini de Novis Ticinen. Canon. Regul. in 4. Mediolani 1603.

De Canonicis Regularibus eorumque Ordine & Disciplina, authore

Joanne Trullo Aragonio, in 4. Bononia 1505.

Inftiruta & progressus Clericalis Canonicorum Ordinis, & Apologia adversus Librum de Hierarchia Lud. Cellotii Soc. Jes. pro Eremitis Augustinianis, authore Joanne Baptista Malegaro Can. Reg. in 4. Venetiis 1648.

De Canonicorum Ordine Disquisitiones, in 4. Parisiis 1697.

Histoire des Chanoines Reguliers par le P. Raimond Chaponel du melme Ord. in 12. Paris 1699.

Canonicus secularis & Regularis, authore Nicolao Desnots, in 12. Paris 1675.

Auberti Mirzi, Origines Canonicorum Regularium Ord. S. Augus-

tini, n 8. Colonia 1615.

Idem de Collegiis Canonicorum Regularium S. Augustini per Belgiam, Franciam, Germaniam, Hispaniam, &c. in 8. Colonie

Ejuldem Codex Regularum & Constitutionum Clericorum, in quo \$ iii



#### zlvj CATALOGUE DES LIVRES

forma institutionis Canonicorum & Sanctimonialium canonice viventium. Item Regulæ & Constitutiones Clericorum in Congregatione viventium in unum corpus collectæ notisque illustratæ, in fol. Antuerpiæ 1638.

Figures des differens habits de Chanoines Reguliers, par le Pere Claude du Moulinet, Chanoine Regulier de la Congregation de France, in 4. Paris 1666.

Du mesme, Reslexions Historiques & curieuses sur les antiquités des Chanoines, tant Reguliers que Seculiers, in 4. Paris 1674.

### CHANOINES REGULIERS DE LA CONGREGATION DE LATRAN.

Sacri Apostolici Ordinis Clericorum Canonicorum Rugularium S. Salvatoris Lateranensis Frigdionarii XII. Reformatores à Celso Rosino, in 4. Cæsenæ 1652.

Ejusdem Liceum Lateranense illustrium Scriptorum sacri Apostolici Ordinis Clericorum Canonicorum Regularium S. Salvatoris Lateranensis Elogia, 2. vol. in fol. Cassena 1652.

Ordinationes seu Constitutiones Congregationis Lateranensis, alias S. M. de Frisonaria, in 4. Luca 1560.

Regula & Constitutiones Canonicorum Regularium Congregationis S. Salvatoris Lateranensis, in 4. Roma 1592.

Constitutiones Canonicorum Regularium Cong. S. Salvatoris Lateranensis, in 4. Roma 1629.

Indulta & Privilegia Pontificia Ordini Canonicorum Regularium Lateranens. Regularis observantiz concessa, in 4. Mediolani 1686.

#### CHANOINES REGULIERS DE SAINT JEAN DES VIGNES.

Chronicon abbatiæ S. Joannis apud Vineas, authore Petro Grisso, in 8. Su fion 1677.

Idem Paris 1619.

# CHANOINES REGULIERS DE L'ORDRE DE S. ANTOINE DE VIENNOIS.

Aimari Falconis Antonianæ Historiæ compendium, in fol. Lugduni

Le mesme traduit en Espagnol, par Fernando Suarez, Provincial de l'Ordre des Carmes, in fol. en Sevilla 1603.

Recueil des Bulles & Lettres Patentes contenant les Privileges, droits, libertés & franchises, accordés à l'Ordre de saint Antoine de Viennois & partie des Constitutions & Decrets dudit Ordre, in 4. Paris 1620.

Vic du Pere Pierre de Sanejchan de l'Ordre de saint Antoine, par Jean de Loyac, in 12. Paris 1643.

### QUI TRAITENT DES ORDRES RELIGIEUX. xlvij CHANOINES REGULIERS DE SAINT VICTOR.

Philippi Gourcau, vita & Martyrium Magistri Thomæ Prioris S. Victoris Parisiensis, in 8. Parisiis 1665.

#### CHANOINES REGULIERS DE L'ORDRE DE PREMONTRE'.

Bibliotheca Ordinis Præmonstratensis, per Joannem le Paige ejusd. Ord. in fol. Parisiis 1633.

Joannis Chrysostomi Vandensterre vita S. Norberti fundat. Ord.

Præmonstrat. in 4. Antuerpia 1624.

Et in 8. Antwerpia 1656.

Ejusdem Natales & vitæ sanctorum Ordinis Præmonstratensis, in 4. Antuerpia 1625.

Norbertus triumphans, item de instituto & vocatione Pramonstra-

tensium, authore Martino Merz, in 8. Ravensburg 1628.

La vie de saint Norbert, Fondateur de l'Ordre de Premontré, contenant l'origine, le progrés & l'avancement de cet Ordre, par Maurice du Pré, in 12. Paris 1627.

Vie de saint Norbert, Fondareur de l'Ordre de Premontré, par le

P. Hugo, in 4. Luxembourg 1704.

Chronologia Ecclesiæ Parchensis Ordinis Præmonstratensis prope Lovanium, in 4. Lovanii 1662.

Statuta Candidi & Canonici Ordinis Præmonstratensis, in 8. Parissis 1632.

Inquisitio in Privilegia Præmonstratensis Ordinis per Joannem de La noy, in 8. Paris 1658-

Responsio Norberti Cailleu ad Inquisitionem Joannis Launoii in Privilegia Præmonstratensis Ordinis, in 12. Paris 1661.

Censura responsionis Norberti Cailleu Ord. Præmonst. in 8. Paris

Capituli Laudunensis jus apertum in Monasteria Præmonstrat. in 8. Paris 1659.

# CHANOINES REGULIERS REFORMEZ DE L'ORDRE DE PREMONTRE'.

Vindiciæ Communitatis Norbertinæ antiqui rigoris, per Joannem Midot, in 40. Tulli 1633.

Status Reformationis in Ordine Præmonstratensi, &c. in 4. Mussi-

Constitutiones Ordinis Præmonstratensis Provinciæ Hispaniæ, in 4. Methymna 1530.

# CHANOINES REGULIERS DE LA CONGREGATION DE SAINTE CROIX DE CONIMBRE EN PORTUGAL.

Chronica da Orden dos Conegos Regrantes de san Agostinho, por Don Nicolas di san Maria Conego e Chronista da Congregaon de san-Cruz de Coimbra, in fol. em Lisuoa 1658zlviij CATALOGUE DES LIVRES

Constituciones dos Conegos Regrantes de san Agostinho dos Reinos de Portugal Congregaon de san-Cruz de Coimbra, in 4. em Lisboa 1601.

CHANOINES REGULIERS ET HOSPITALIERS DU SAINT Esprit de Montpellier en France ou in Sassa A Rome.

Petrus le Saunier. De Capite Ordinis S. Spiritus Dissertatio, in qua ortus & progressus totius Ordinis S. Spiritus, ac speciatim Domus Romanæ amplitudo, prærogativa, jus & Æconomia disseruntur, in 4. Lugduni 1649.

Du mesme. Trattato del sacro Ordine di san Spirito detto in Sassia

di Roma, in 4. Roma 1662.

Discours de l'Ordre Militaire & Religion du saint Esprit, contenant une ample description de l'établissement de cet Ordre, par Oivier de la Trau, sieur de la Terrade Archihospitalier & Grand Maistre de cet Ordre, in 4. 1629.

Abregé de l'Histoire des Freres Hospitaliers de l'Ordre du saint Esprit, par Nicolas Gautier Commandeur du mesme Ordre, in 12.

Paris 1653.

Le Bouclier de l'innocent opposé à la Javeline infame de Nicolas Gautier, ou Reponse à son abregé de l'Histoire de l'Ordre du saint Esprit, par Nicolas de Plainevaux, in 12.

Fondation, Construction, Oeconomie & Reglemens des Hospitaux du saint Esprit & de Notre-Dame de la Charité à Dijon, in 4. Dijon

₹649.

Constitutions de l'Ordre du saint Esprit, faites dans une Assemblée generale de l'Ordre, tenuë à Montpellier en 1032. in 4.

Ces Constitutions sont fausses & supposées, l'Ordre du S. Esprit n'aïant commencé que plus de cent ans aprés.

Regula sacri Ordinis S. Spiritus in Sassia, in 4. Roma 1564.

Eadem Regula, in 12. Lugduni 1647.

Transumptum Privilegiorum Hospitalis sancti Spiritus in Saxia de urbe usque ad annum 1546. in 4. Roma.

Bullarium Ordinis & Militiæ sancti Spiritus apud Montempessulanum sub Regula sancti Augustini, in 4. Paris 1630.

#### CHANOINES REGULIERS ASSOCIEZ DE LORDRE DU SAINT-ESPRIT.

Libri tres de Legibus Collegiorum Ordinis Canonicorum sancti Spiritus, Institutore Joanne Herbetto, in 4. Faris 1630.

Les mesmes, in 12. Paris 1588.

## CHANOINES REGULIERS DE LA CONGREGATION DE WINDESEM.

Joannis Buschii, Chronicon Windesimense Canonicorum Regularium. ItemChronicon Montis Agnetis, authore Thoma à Kempis, in 8. Antuerpia 1621.

Aubertus

QUI TRAITENT DES ORDRES RELIGIEUX. xlíx Aubertus Miræus, de Vindesimensi & aliis Congregationibus Canonicorum Regul. in 8. Bruxella 1622.

Melogium Monasterii Viridi-Vallis, per Marcum Mastellum Can.

Regul. in 4. 1621.

Corsendica, sive Comobii Canonicorum Regularium Ord. S. August. de Corsendocq, origo & progressus, authore Joanne Latomo, in 12. Antuerpia 1644.

Regula sancti Augustini & Constitutiones Canonicorum Regularium Ord. sancti August. Congreg. Vindesimensis, in 4. Lavanii 1639.

CHANOINES SECULIERS DES CONGREGATIONS DE SAINT GEORGE in Algha A VENISE, ET DE SAINT JEAN L'E-VANGELISTE EN PORTUGAL.

Joannis Philippi Thomassini Episcop. Amoniæ, Annales Canonicorum secularium sancti Georgii in Algha, in 4. Utini 1642.

Oceo Aberto na terra, Historia das sagradas Congregaciones dos Conegos seculares de san Jorge em alga de Veneta, & de san Joao Evangelista em Portugal, por o Padre Francisco de san Maria, in sol. em Lisboa 1697.

Regula B. Augustini & Constitutiones Canonicorum secularium

sancti Georgii in Alga, in 4. Venetiis 1590.

.Compendium Privilegiorum Congregationis S. Georgii in Alga, in A. Venetiis 1540.

### CHANOINES REGULIERS DE LA CONGREGATION DE SAINT SAUVEUR DE BOLOGNE.

Josephi Mozzagruni Narratio rerum Canonicorum Regularium, in fol. Venetiis 1622.

Joannes Baptista Signius : De Ordine & statu Canonicorum sancti Salvatoris, in 4. Bononia 1648.

Constitutiones Canonicorum Regul. S. Salvatoris, in 4.

## CHANOINES REGULIERS DE LA CONGREGATION DE FRANCE.

Vie du Pere Charles Faure, Reformateur des Chanoines Reguliers de la Congregation de France, in 4. Paris 1698.

Constitutiones Canonicorum Regularium Congregationis Gallicana, in 12. Parisiis 1638.

Directoire des Novices de la mesme Congregation, in 12. Paris

Histoire du Val des Ecoliers, par le Cointe, in 12. Rheims 1628. Constitutiones Ordinis Vallis Scholarium sub Regul. S. August. in 12. Remis 1629.

Tome 1.

## CHANOINES REGULIERS DE LA CONGREGATION DE Notre Sauveur en Lorraine.

Vie du Pere Pierre Fourier, Reformateur des Chanoines Regul. de Lorraine & Instituteur des Religieuses de la Congregation de Notre-Dame, par le Pere Jean Bedel, in 12. Paris 1666.

Vie de la Mere Alix le Clerc, Fondatrice & premiere Religieuse de

l'Ordre de la Congregation de Notre-Dame, in 4. Nancy 1604.

Reglemens ou éclaireissemens sur les Constitutions de la Congregation de Notre-Dame, tirés de tous les Livres du P. Pierre Fourier leur-Instituteur, avec la Regle de saint Augustin & les Constitutions de cer-Ordre, in 12. Paris 1674.

### CHANOINES REGULIERS DE LA REFORME DE CHANCELADE.

Vie de M. Alain de Solminihac, Evesque de Cahors & Abbé Regulier de Chancelade, par le P. Leonard Chastenet, Prieur des Chancines Reguliers de Notre-Dame de Cahors de la Reforme de Chancelade, in 8. Cahors 1663.

Le portrait fidelle des Abbés & autres Superieurs Reguliers & de leurs Religieux dans la vie du P. Jean Garat Abbé de Chancelade, par le P. Leonard Roche, Chan. Regul. de la mesme Resorme, in 8. Paris 1691.

#### ORDRE DES PORTE-CROIX OU CROISIERS EN ITALIE.

Benederro Leoni vescovo d'Arcadia, l'origine & fondatione dell' origine de crociferi, in 4. Venetia 1598.

Constitutiones Ordinis Cruciferorum recognitæ & in Capitulo

Generali Bononiæ celebrato approbatæ, Ann. 1587.

Memoriale per la Regolare observanza.

Bulla Pii V. sup. Reform. ord. Cruciferorum.

Breve Gregorii XV. Confirmationis Privilegiorum frattum Cruciferorum.

Decreți da osservarsi dalli Padri Crociferi, in 4. 1602.

#### CHANOINES REGULIERS DE L'ORDRE DES PORTE-Croix ou Crorsiers en France et aux Pais-Bas.

Vie du Pere Theodore de Celle Restaurateur de l'Ordre Canonias, Militaire, & Hospitalier de sainte Croix, vulgairement appellé des Croissers, par le P. Verdue Religieux du messine Ordre, in 4. Perigueux 1632.

Godefridi à Lit, Explanatio Constitutionum Ordinis fratrum Cruciferorum, in 4. Col. 1632.

# QUI TRAITENT DES ORDRES RELIGIEUX. DIFFERENTES CHANOINESSES REGULIERES.

Constitutions des Chanoinesses Regulieres de l'Ordre du saint Sepulcre, in 12. Charleville 1637.

Constitutions des Chanoinesses Regulieres de S. Estienne de Rheims, in 24. Rheims 1629.

#### CHANOINESSES SECULIERES.

Sacra Columba Canonicarum sancti Petri Romaricensis suz origini restituta, auctore Joanne Tomeo Marnarisso, in 4. Roma 1629.

Lettre du Pere Dom Jean Mabillon à un de ses amis touchant l'Abbaye de Remiremont, in 4. Paris 1687.

Vita della B. Vergine Gertruda per Gio Lansberg, in 4. Venetia

La vie de sainte Gertrude Abbesse de Nivelle, par Guillaume Descœuvres, in 12. Paris 1612.

La vie de sainte Aldegonde, Fondatrice des Chanoinesses de Maubeuge, par le P. Etienne Binet de la Compagnie de Jesus, in 12. Paris

La Princesse solitaire ou la vie de sainte Landrade, Fondatrice des Chanoinesses de Munster-Belize, par le sieur Deshayons, in 12. Liege 1665.

#### ORDRE DES ERMITES DE SAINT AUGUSTIN.

Origen de los frayles Ermitanos de la Orden de san-Augustin, por Jean Marquez, in fol. Salamanca 1618.

La mesme traduite en Italien, par Innocent Rempini, in fol. Tortonne 1620.

Pedro del Campo, Historia General de los Ermitanos de la Orden de san-Augustin, in fol. Barcelone 1640.

Secoli Agostiniani è Vero Historia Generale del sagro Ordine Eremitano di san-Agostino, &c. per il Padre Luigi Torelli, 8. vol. in sol. Bologna 1659. & seq.

Alphabetum Augustinianum, in quo Domicilia & Monasteria, viri seminæque illustres Eremitici Ordinis recensentur per Thomam de Herrera, 2. vol. in fol. Matriti 1644.

Josephi Pamphilii Chronicon Ordinis fratrum Eremitarum S. Augustini, in 4. Roma 1581.

Joannis Navii Eremus Augustiniana floribus sanctitatis vernans, in 4. Lovanii 1658.

Monachatus S. Augnstini per Bonaventuram à sancta Anna, in 12. Lugduni 1694.

Discours où l'on fait voir que saint Augustin a esté Moine, par Louis Ferrand, 1912. Paris 1689.

Primas Augustinanus sive prærogativa præcellentiæ Ord. Eremitarum sancti Angustini Authore Ægidio à Presentatione, in 12. Coloniæ 1627.

Digitized by Google

ii CATALOGUE DES LIVRES

Vie de saint Augustin & des autres hommes illustres de son Ordre, par S. de saint Martin, in fol. Toulouse 1641.

Tempio Eremitano de santi & beati dell' Ordine Agostiniano, di

Ambrogio Staibano, in fol. Napoli 1628.

Encomasticon Augustinianum, authore Philippo Elssio, in fol. Bruxella 16(4.

Caroli Maureau vindiciæ pro Divo Augustino & Augustinianis, in

4. Antuerpie 1650.

Elogia virorum illustrium ex Ordine Eremitarum S. Augustini, per Cornelium Curtium, in 4. Antuerpia 1658.

Jacobi Brulii Historia Peruana Eremitarum S. Augustini, in fol.

Antuerpia 1651.

Sacra Leccetana selva, cioè origine è progressi dell' Eremo è Congregatione di Lecetto da M. Ambrogio Landucci, in fol. Roma 16571

Delle memorie istoriche della Congregatione osseru. di Lombardia dell' Ordine Eremitano di san-Agostino, in cui s'hanno le vite & gloriose attioni de suoi primi tre santi institutori, con l'origine della medessima Congregatione, &c., del Padre Donato calvi della stessa Congregatione, in 4. Milano 1669.

Vita è miracoli del B. Giovanni Buono Mantuano Eremit. August.

da Constanzo Lodi Bresciano, in 4. Mantoua 1591.

Felix Augustinianensium Communitatis Bituricensis exordium ae

progressus, authore Christiano Franczo, in 12. Parisiis 1620.

Chronhistoria de Apostolico sacrario, nomenclaturam, &c. complectens, sacristarum in Augustiniana familia, per Angelum Roccam, in 4. Roma 1605.

Orbis Augustinianus, sive Conventuum Ordinis Eremitarum sancti Augustini Descriptio cum siguris, authore Augustino Lubin, in 4. Parissis 1669.

Idem, in 12. Paris 1672.

Constitutiones Ordinis fratrum Éremitarum S. Augustini recognitx, in 4. Roma 1581.

Exdem Constitutiones recognita, in 4. Remis 1586. Exdem Constitutiones recognita, in 4. Roma 1625.

Bullarium Ordinis Eremitarum sancti Augustini, authore Laurentio Empoli, in fol. Roma 1628.

Privilegia Eremitarum sancti Augustini, sive Mare magnum, in 42 Pisauri 1615.

#### AUGUSTINS DECHAUSSE'S.

Historia de los Augustinos Descalzos de la Congregaon de España y de las Indias, por Andres de san-Nicolas del mesmo Orden, in fol. Madrid 1664.

Sacra Eremus Augustiniana sive de institutione fratrum Eremitazum Excelceatorum Ordinis sancti Augustini, in 4. Camberici 16;8.

Abregé de l'Histoire des Augustins Dechausses, par le P. Pierro de sainte Helene, in 12. Rouen 1672.

QUITRAITENT DES ORDRES RELIGIEUX.

Quodlibera Regularia, sive rerum Regularium & ad Patres Excalceatos Ordinis Eremitarum S. Augustini præcipue spectantium Dubia varia, authore Eustachio à sancto Ubaldo, 2. vol. in fol. Mediolani 1691.

Vida de la Madre Mariana de san Joseph , fundadora de la Recollection de las Monias Augustinas, por Luiz Muños, in fol. Madrid

1643.

Constituciones que se hezieron en el Capitulo General de la Congregacion de Descalços Agostinos, que se celebro en Madrid en 1590. in 8. Madrid 1590.

Constitutiones fratrum Eremitarum Discalccatorum, Ord. S. Au-

gustini Congregationis Italia, in 12. Roma 1632.

Constitutiones Fratrum Eremitarum Discalceatorum, Ord. S. Augustini Gongregationis Gallicanæ, in 12. Lugduni 1653.

Les melmes en François, in 12. Lyon 1653.

#### ORDRE DE SAINT DOMINIQUE.

Historia General y vida de san-Domingho, y de su Orden de Predicatores, por Hernando de Castillo, y Joan Lopez Opisbo de Monopoli, s. vol. in fol. en Madrid, & Valladolid, 1612. & sequent.

Historia de los santos canonizados y beatificados de la misma Orden de san Domingho que es la 6. parte de la Historia general, in

fol. Valladolid 1622.

Parte Prima della medema Istoria tradotta della lingua Castigliana nell' Italiana dal Padre Timoteo Bottoni, in foli Venetia

Parte seconda, tradotta da Filippo Pigafatta, in fol. Firenze 1596. Parte tertia, tradotta dal Padre Giacinto Cambi, in fol. Firenze

Historia de san Domingos & de su Orden por Lud. Cabecas, 2. vol.

in fol. em Lisboa 1623.

Thomæ Maluendæ Annales Ordinis Prædicatorum, in fol. Neapoli

Antonii Schensis Chronicon fratrum Prædicatorum, in 8. Parisiis

1585. Ejusdem Bibliotheca virorum insignium Ord. Fratrum Prædicatorum , in 8. Paris 1585.

Vita de san Domenico, per il P. Diacetto, in 4. Firenze 1572.

Sacro Diario Domenicano composto dal Padre Domenico Maria

Marchele 6. vol. in fol. Napoli 1668. & leq.

Année Dominicaine ou les vies des Saints & Bienheureux, des Martyrs & autres personnes illustres, recommandables par leur pieré de l'un & de l'autre sexe, de l'Ordre des freres Precheurs, par les Peres Jean Baptiste Feuillet, & Thomas Soueges du mesme Ordre, 13. vol. in 4. Paris 167 8. & Suiv.

Vie de saint Dominique & de ses premiers Compagnons, avec la sondation de tous les Couvents & Monasteres de l'un & de l'autre sexo iv CATALOGUE DES LIVRES

en France & aux Païs-Bas, par le Pere Jean de Rechac, 3. vol. in 4. Paris 1647.

Seraphino Razzi: vite de primi fanti & beati dell' Ordine de j Predicadori, così huomini, come Donne, in 4. Palerme 1605.

Vitæ Sanctorum Ordinis Prædicatorum, in 12. Lovanii 1575.

Sancti seu vitæ Sanctorum Belgii Ord. Prædicatorum per Hyacin-

tum Choquetium, in 12. Duaci 1618.

Histoire des saints Papes, Cardinaux, Parriarches, Archevesques & autres hommes illustres qui ont esté Superieurs ou Religieux du Couvent de saint Jacques des Peres Jacobins à Paris, par Antoine Maller, in 8. Paris 1634.

Du meme, Istoria d'vero Elogi de gli huomini illustri dell'Ordine

de gli Predicadori, in 8. Luca 1596.

Ambrossi Gozzei Catalogus virorum illustrium ex familia Prædicatorum, in 4. Venetiis.

Leander Albertus de viris illustribus Ordinis Prædicatorum, in fol.

Bononia 1517.

Vite de gli huomini illustri dell' Ordine di san Domenico, per Gio Michaele Pio, 2. vol. in Bologna 1620.

Du mesme, Historia della nobile progenie di san Domenico, in fol.

Bologna 1615.

Joannes Cafalas: Candor Lilii Ordo Fratrum seu Prædicatorum à Calumniis vindicatus, in 12. Paris 1664.

Stephani de Campayo Thesaurus arcanus, seu Historia Patrum

Ordinis Prædicatorum è Lustania, in 12. Parisiis 1586.

Historia de la Provincia de santo Vincente de Chyapa y Guatemala de la Orden de Predicadores, por Antonio de Remesel, in fol. Madrid 1620.

Historia de la fondacion y discurso de la Provincia de san Jago de los Predicadores, por August. d'Avila, in sol. Bruxelles 1625.

Historia de las Provincia de Filipinas, Japon y China de la Orden de Predicadores, por Dom Diego Advarta 2. vol. en Zaragoça 1693.

Tesauros verdaderos de las Indias, historia de la Provincia de san Juan Bapt. del Perou de la Orden de Predicadores, por Juan Melendez, 3. vol. in fol. Roma 1681.

Historia de la sagrada Orden de Predicadores, en los remotos Rey-

nos de la Etyopia, por Luiz de Urrota, in 4. Valence 1611.

Vincentii Mariz Fontana monumenta Dominicana, in fol. Roma

Ejustdem Theatrum Dominicanum, in fol. Roma 1663.

Alfons. Fernandez, Concertatio Pradicatoria, contra hareticos, Gentiles, Judaos & Mahometanos in annales distributa, in fol. Salamanque 1618.

Apologia en defensa que el Pad. san-Domingho, sue el primo in-

guisidor, por Juan Guaston, in 4. Valence 1602.

Monumenta Conventus Tolosani Ordinis fratrum Prædicatorum,

QUI TRAITENT DES ORDRES RELIGIEUX. [v. scriptore Joanne Jacobo Percin ejust. Ordinis, in fol. Tolose 1693.

Vida de Dom Bartalamon de los Martyres, por Luiz Cavega, in 4-

Bracara 1619.

La mesme traduite en François, par Messieurs de Port-Royal, sous le nom des Religieux Jacobins du Couvent du Fauxbourg S. Germain à Paris, in 4. Paris 1664.

Recueil de factums & autres pieces du procès entre M. l'Evesque de Grenoble & les Religieuses de Mont-Fleury de l'Ordre de saint Domi-

nique, in 4. Dijon 1686.

Vic du Pere Antoine le Quieu Religieux de l'Ordre de saint Dominique, Instituteur de la Congregation du faint Sacrement du mesme Ordre, & Fondateur de l'Ordre des Religieuses du saint Sacrement de Marseille, 2. vol. in 8. Avignon 1682.

Institution de l'Ordre du Collier celeste du Rosaire, par le Pere Ar-

noul de l'Ordre de saint Dominique, in 12. Lyon 1646.

Scudo inespugnabile de Cavaglieri de santa fede della Groce di santo Pietro Martyre, da il Pad. Gio Maria Caneparo Penitenciero del Duomo di Milano & Vicario del Padre Inquistor di tutto glo stato di Milano, in 12. Milano 1579.

Constitutiones, Declarationes & Ordinationes Capitulorum Generalium Ordinis Prædicatorum, digesta & evulgata à Vincentio Maria

Fontana, in fol. Rome 1655.

Regula Beati Augustini.

Constitutiones fratrum Ordinis Prædicatorum cum suis declarationibus insertis, editis per R. P. Vincentium de Castro novo Generalem ejusd. Ordinis.

Constitutiones Monialium Ordinis Prædicatorum. Liber de institutione officialium ciusd. Ordinis.

Formularium Electionum, Confirmationum & absolutionum Priorum, Visitationum, &c. Modus celebrandi Capitula generalia, &c.

Tractatus de initio & fundatione, Regulæ seu sormæ vel modi vivendi fratrum & sororum de Militia Jesu Christi de Pænitentia S. Dominici.

Privilegia summorum Pontificum.

Gratiæ summorum Pontificum.

Gratiz Magistrorum Generalium concessa Congregationi Francia. Ord. Pradicatorum, in 8. Lugduni 1616.

Regula Divi Augustini cum Constitutionibus fratrum Ordinis Pradicatorum, in 12. Paris 1583.

Exdem Constitutiones, in 12. Paris 1630.

Exdem Constitutiones reimpressa justu R. P. Antonini Cloche Generalis ejust. Ord. in 4. Roma 1690.

Regle de saint Augustin & Constitutions pour les sœurs Réligieuses de l'Ordre des Freres Precheurs, in 24. Paris 1634.

Les mesmes Constitutions, avec les Declarations & Ordonnances

loj CATALOGUE DES LIVRES
des Chapitres generaux, par le Pere Jean Mahuet, in 12. Avignon
1679.
TIERS ORDRE DE SAINT DOMINIQUE,

La Regla que professan las Beatas de la Tercera Orden de Predicadores, item la vida de san Catalina de sena y ostros deste stado, in 4. Diffesa delle sacre stimate di san Catarina di Siena per Gio Lom-

bardelli, in 4. in Siena 1601.

Vita sanctæ Catharinæ Senensis & Philippi Beroaldi, per Joannem

Pinum, in 4. Bononia 1505.

Hippolytus Maraccius: Vindicatio sanctæ Catharinæ Senensis à commentitia revelatione contra immaculatam Conceptionem B. M. V. in 4. Puteoli 1663.

La maniere de se donner à Dieu, ou les Regles du Tiers Ordre de la

penitence de saint Dominique, in 12. Paris 1680.

La Regle des Freres & Sœurs du Tiers Ordre de saint Dominique, in 12. Rennes 1685.

#### ORDRE DE NOTRE DAME DE LA MERCY.

Historia General de la Orden de N. S. de la Merced Redemcion de

Cativos, por Alonso Roman, 2. vol. in fol. Madrid 1618.

Chronica sacri & Militaris Ordinis B. M. de Mercede Redemptionis Captivorum per Bernardum de Vargas ejusd. Ord. 2. vol. in fol. Panormi 1622.

Histoire de l'Ordre de N. D. de la Mercy, par les Religieux du mes-

me Ordre en France, in fol. Amiens 1686.

Recuerdos Historicos de los servitios que los Varones illustres de la Religion de la Merced, han hecho à los Reyes de Espagna, por Marcos Salmeron, in fol. en Valentia 1646.

Breve Historia de la Orden de N. S. de la Merced, por Felippe de

Guimeran, in 4. en Valentia 1591.

Histoire de l'Ordre de N. D. de la Mercy, par Jean de Latomy, in

12. Paris 1631.

Vita de san Pietro Nolasco Fondatore del Reale è Militare Ordine della Madonna de la Merce Redentione de Schiavi, per il Pad. Francesco Olihano; in 4. Roma 1668.

La vie de saint Raimond Nonat, par le Pere Dathia, in 12. Paris

1631.

Vida de Dona Maria Cervellon de la Orden. de N. S. de la Merced, por Stephano Corbera, in fol. Barcelone 1669.

Constitutiones Fratrum sacri Ordinis B. M. de Mercede, in 4. Sa-lamane. 1588.

Ezdem Constitutiones, in 24. Burdigala 1640.

RELIGIEUX

### QUI TRAITENT DES ORDRES RELIGIEUX. RELIGIEUX DECHAUSSE'S DE L'ORDRE DE LA MERCY.

Annales de los Descalços de la Orden de N. S. de la Merced, por Dom Pedro de san-Cecilia, in fol. Madrid 1669.

Constitutiones fratrum Discalceatorum Ord. B. M. de Mercede,

in 8.

#### ORDRE DES SERVITES OU SERVITEURS DE SAINTE-VIERGE.

Annales Ordinis servorum B. M. Virginis, authore Archangelo Gianio, in fol. Florentia Pars I. 1618. Pars II. 1622.

La seconde Partie de ces Annales est rare.

Michaelis Pocciantii Chronicon verum totius sacri Ordinis Servorum B. M. Virginis ab anno 1233. ad annum 1566. in 4. Florentia

Regula & Constitutiones servorum B. M. Virginis, in 4. Bononia 1615.

TIERS ORDRE DES SERVITES.

Regola de Fratelli & Sorori della Compagnia di Servi di Maria, in 4. Firenze 1591.

#### ORDRE DE SAINT PAUL PREMIER ERMITE EN HONGRIE.

Fragmen Panis corvi Proto-Eremitici, sive Reliquiz Annalium Ordinis Fratrum Eremitarum sancti Pauli primi Eremita, authore Andræa Eggerere ejusd. Ord. in fol. Vienna Austriaca 1663.

Stanislai à Kobierzycko Historia obsidionis Monasterii Clari-Montis Czestochoviensis in Polonia, Deiparæimagine à sancto Luca picta

celebris, anno 1655. in 4. Dantisci 1659.

### ORDRE DE S. PAUL PREMIER ERMITE EN FRANCE.

Regle & Constitutions des Religieux de la Congregation de saint Paul premier Ermite en France, vulgairement appellés les Freres de la mort, lat. franc. in 16. Paris 1622.

Les mesmes en latin, in 16. Paris 1623.

ORDRE DE LA PENITENCE DE LA MAGDELAINE ET AUTRES ORDRES ESTABLIS POUR RECEVOIR DES FILLES ET FEMMES PECHERESSES QUI SE CONVERTISSENT.

Chronicon Conobii Montis-francorum Goslaria, Sororum Ponitentium B. Mariæ Magdalenæ, in 4. Francofurti 1698.

De la naissance du Monastere de sainte Marie Magdelaine ou Ma-

delonettes à Paris, par le sieur de Montry, in 24. Paris 1649.

La vie de la Mere Marie Alvequin, Superieure de filles Penitentes de l'Ordre de saint Augustin à Paris, par René Biesse, in 12. Paris 1649.

Tome L.

Iviij CATALOGUE DES LIVRES

La vie de la Mere Marie Alvequin de Jesus Religieuse de Montmartre, Superieure & Resormatrice des Dames Augustines de S. Magloire dites Penitentes, par Jerosme Lacoux de Marivaux, in 12. Paris 1687.

Regles & Constitutions des filles Repenties. Lettres Gothiq es.

Ce sont les Constitutions que fean Simon Evesque de Paris donna à ces filles Penitentes ou de saint Magloire vers l'an 1500. Mais depuis environ soixante ans ces Religieuses ne recoivent plus de filles de mauvaise vie.

Le triomphe de la Croix en la personne de la V. Mere Elizabeth de la Croix de Jesus, Fondatrice de l'Institut de la Congregation des Religieuses de N. D. du Resuge, par M. Boudon Archidiacre d'Evreux, in 12. Bruxelles 1686.

Declaration de l'Institution de la Congregation de N. D. du Refuge, in 12. Rouen 1664.

Constitutions pour les Sœurs Religieuses de l'Ordre de N. D. de Charité, in 24. Caen 1681,

### ORDRE DES CLERCS APOSTOLIQUES, OU JESUATES DE SAINT JEROSME.

Triumphus Divinæ gratiæ, per B. Joannem Columbinum, scu Triumphus B. Joannis Columbini, &c. per Joannem Baptistam Rossi, in 4. Roma 1648.

Vita Del Beato Giovanni Colombini, con parte di alcuni altri de gli Gicsuati, in 4 Roma 1558.

Tractatus Antonii Cortelli ad status pauperum Jesuatorum confirmationem, in 4. Venetiis 1495.

Historia de gli huomini illustri che Furono Gicsuati, dal Pad. Paolo

Morigia, in 4. in Venetia 1604.

La Regola che osserva la Congregatione de Fratri Giesuati di san Girolamo, composta dal B. Gio da Tossignano di detto Ordine è Vescovo di Ferrara, in 4. Milano 1580.

Regole è Constitutioni della Congregatione de Fratri Giesuati di

san Girolamo del B. Gio Colombino, in 4. Ferrara 1641.

# ERMITES DE SAINT JEROSME EN ESPAGNE APPELLEZ COMMUNEMENT JERONIMITES.

Chronicon Fratrum Hyeronimitani Ordinis Lib. III. per Petrum de la Vega, in fol. Compluti 1539.

Historia de la Orden de san Geronimo, por Fray Joseph de Siguença

de la mismen Orden 4. vol. in fol. Madrid 1600.

Origen y continuacion de el Instituto y Religion Gieronimiana, por el Macst. fray Hermenegildo de san-Pablo de la mismen Orden, in sol. Madrid 1669.

Constituciones y extravagantes de la Orden de san Geronimo con annotaciones y avertancias, in 4. Madrid 1613.

#### QUI TRAITENT DES ORDRES RELIGIEUX. liż MOINES DE L'ORDRE DE SAINT JEROSME EN ITALIE, DITS DE L'OBSERVANCE.

. Euschio Cremonense, à vero della vita è progressi de Monaci Gioronimiani, compendioso estratto del Presidio Romano di Gio Pietro Cresceuzi, in 12. in Cremona 1645.

Regula Divi Augustini cum Statutis & Ordinario Monachorum Di-

vi Hieronimi, in 4. Ticini 1614.

### ERMITES DE SAINT JEROSME DE LA CONGREGATION DU B. PIERREDE PISE.

Pisana Eremus sive vitæ & gesta Eremitarum D. Hyeronimi qui in Religione B. Petri de Pisis storuerunt, cum Historico Spicilegio, usque ad annum 1692. authore Petro Bonacciosi ejust. Ordinis Generalis, in 12. Venetiis 1672.

Vita del B. PietroGambacurta di Pila Fondatore dell' Ordine di lan-

Geronimo della Congregaon di Pisa, in 4. Firenze.

Vita del B. Pietro Gambacurta di Pisa compendiata e esposta à la luce per commando del P. Pietro Paolo Salvadori Generale della stessa Congregatione, in 16. Venetia 1695.

Constitutiones & Privilegía Fratrum Mendicantium Ordinis S. Hie-

ronimi, in 4. Venetiis 1520.

Constitutioni delli Frati Eremitani di san-Girolamo Congregatione

del B. Pietro di Pisa, in 4. Viterbia 1614.

Constitutiones & Regulæ Fratrum Eremitarum Ordinis S. Hieronimi Congreg. B. Petri de Pisis , in 4. Viterbia 1642.

### ORDRE DU SAUVEUR, VULGAIREMENT APPELLE' DE SAINTE BIRGITTE.

La vie admirable de sainte Birgitte de l'Ordre du Sauveur & de la tres sainte Vierge, par le P. Binet de la Compagnie de Jesus, in 12. Paris

Vita della Serafica Madre san-Brigida di Suetia Principessa di Nericia, dal P.Guillelmo Burlamacchi della Congregatione della Madre di Dio,

in 4. Napoli 1692. Regle & Constitutions des Freres Novissimes de l'Ordre du Sauveur,

dit de sainte Birgitte, in 12. Donay 1622.

Constitutions ou Regles des Religieuses de l'Ordre de sainte Birgitte,

in 12. Donay 1635.

Vida Maravillosa de la Vener. virgen Dona Marina de Escobar, natural de Valladolid sacada de lo que ella misma escrivo de Orden de sus Padres espirituales, in fol. Madrid. 1665.

# ORDRE DES RELIG. PONTIFES OU FAISEURS DE PONTS.

Histoire de saint Benezet entrepreneur du Pont d'Avignon, contenant celle de l'Ordre des Religieux Pontifes, par Magne Agricole, in 12. Aix 1708.

Digitized by GOOGIC

#### 12 CATALOGUE DES LIVRES

### ORDRE DES HOSPITALIERS DE LA CHARITE' DE N. D. EN FRANCE.

Constitutiones Fratrum Ordinis Charitatis Beatæ Mariæ, in . Paris.

# ORDRE DES HOSPITALIERS, APPELLEZ EN FRANCE LES FRERES DE LA CHARITE'.

La vie de saint Jean de Dieu, Instituteur des Religieux de la Charite, par le S. Girard, in 4. Paris 1691.

Constitutioni dell' Ordine del Devoto Giovanni di Dio, in 12. Roma

1589.

La Regle de saint Augustin avec l'explication d'Hugues de saint Victor & les Constitutions de l'Ordre du Devot Jean de Dieu, in 4. Paris 1618.

Les mesmes Constitutions, in 12. Paris 1659.

#### ORDRE DES HOSPITALIERS, APPELLEZ BETHLE'EMITES.

Vida admirabile y muerte preciosa del Venerabile hermano Pedro de san-Joseph Retancur, Fundador de la Compagnia Bethleemitica en las Indias Occidentales compuesto, por el Dottor Don Francisco Antonio de Montaluo natural de Sevilla del Orden de san Antonio de Viena, in 8. Roma 1698.

#### CLERCS REGULIERS THEATINS.

Historia Clericorum Regularium authore Josepho de Silos, 3. vol. in fo!. Roma 1658.

Historia della Religione de Padri Chierici Regolari, raccolta del P.

Gio. Baptista del Tusso, 2. vol. in fol. Roma 1609.

Vie du Bienheureux Gaëtan de Tienne, Fondateur de l'Ordre des Clercs Reguliers Theatins, par Charpy de sainte Croix, in 4. Paris 1657.

Addition à la vie de saint Gaëtan, ou recit des miracles arrivez, par

fon intercession, in 4. Paris 1672.

Vie de saint Gaëtan de Tienne, Fondateur des Clercs Reguliers, par D. Bernard du mesme Ordre, in 12. Paris 1698.

Constitutiones Clericorum Regularium cum notis Carraccioli, in 4.

Roma 1610.

Eædem Constitutiones ab Alexandro Peregrino Capuano, comment. illustrat. in 4. Roma 1628.

Constitutiones Clericorum Regularium, in 4. Roma 1604.

Exdem Constitutiones, in 16. Paris 1649.

Synopsis veterum Religiosorum, notis ad Constitutiones Theatinorum comprehensa, studio Antonii Carraccioli, in 4. Paris 1663.

Decreta ex actis Capitulorum Generalium Clericorum Regularium excerpta jussu Capituli Generalis Anni 1653. in 4. Roma.

#### THEATINES.

Vita della Madre Orsola Benincasa, Fondatrice delle Monache Theatine, per il Pad. Francesco Maria Maggio, in fol. Roma 1655.

Compendium ejusdem vitæ, in 8. Bruxellis 1658.

Regole per le Vergine Romite Theatine dell' immacolata Concettione, date della V. Madre Orsola Benincasa, in 12. Napeli 1680.

#### CLERCS REGULIERS DU BON JESUS.

Vite gloriose delle due B. B. Margareta & Gentile & del Padre Dom Girolamo, Fondatori de Padri del Buon Giesu di Ravenna, scritta dal P. Simone Marini Generale di questa Congregatione, in 4. Ravenna 1617.

### CLERCS REGULIERS DE SAINT PAUL DECOLLE' OU BARNABITES.

Anacleti Sicco & Valeriani Madii Synopsis de Clericorum Regulatium S. Pauli Institut. in 4. Mediolani 1682.

Constitutiones Clericorum Regularium S. Pauli decollati, in 4. Me-diolani 1617.

## RELIGIEUSES ANGELIQUES SOUSMISES AUX BARNABITES.

Constitutioni è Regole del Monastero di san-Paolo di Milano dell' Ordine di san-Agostino, formate dal Cardinale san-Carlo, è confermate dal Cardinale Frederico Borromeo l'anno 1625. in 4. Milano 1626.

Vita della Madre Angelica Giovanna Visconti Borromea Monaca professa nel Monastero di san-Paolo di Milano, descritta da Luigia Maria Gonzaga del istesso Monastero, in 4. Roma 1673.

Vita della Devota Religiosa Angelica Paola Antonia de Negri, Raccelta da Dom Gio Batt. Fontana de Conti, in 8. Roma 1576.

#### CLERCS REGULIERS MINISTRES DES INFIRMES.

Memorie istorice del V. P. Camillo de Lellis è suoi Chierici Rogolari Ministri de gli infermi, da Domenico Regi, 2. vol. in fol. Napoli 1676.

Annalium Religionis Clericorum Regularium Ministrantium infarmis, Pars I. authore Cosma Lenzo ejustem Ord. in fol. Neapoli 1641.

Compendio Historico della Religione de Chierici Regolari Ministri de gli infermi, raccolta dal Pad. Carlo Solfi, in Mondovi 1689.

Vita Camilli de Lelkis Fundatoris Ckricorum Ministrantium infirmis, à P. Sanctio Cicatello ejust. Ord. Italice scripta & Latinitate donata à Petro Dehalloix Soc. Jes. in 8. Antuerpia 1632.

Vita, Camilli de Lollis Fundatoris Clericorum Ministrantium infirmis, per Joannem Baptistam Rossi Soc. Jes. in 12. Roma 1651.

h iij

#### CLERCS REGULIERS MINEURS.

Chronologia sagra, Origen de la Religion de los P. P. Clerigos Reglares Minores, su Instituto, &c. por el Padr. Diego de Villa-franca, in fol. Madrid 1709.

Della Religione de Chierici Regolari Minori, in 12. Lecce 1647.

Vita del Padre Francesco Caracciolo, Fondatore dell'Ordine de chierici Regolari Minori, dal Pad. Ignazio de Vives, in 4. Napoli

#### CLERCS REGULIERS DE LA MERE DE DIEU DE LUQUES.

Vita del Padre Giovanni Leonardi Luchese, Fondatore della Congregatione de Chierici Regolari della Madre di Dio, per il Pad. Ludovico Maracci della medesima Congregatione, in 4. Roma 1673.

Vita del Padre Giovanni Leonardi, Fondatore della Congregatione della Madre di Dio del Padre Leonardi, in 12. Roma 1651.

CLERCS REGULIERS SOMASQUES EN ITALIE, ET DE LA Doctrine Chrestienne en France autrefois unis en-SEMBLE.

Vita HieronimiÆmiliani FundatorisCongregationisSommaschæ, per Augustinum Turturam ejusd. Congregationis, in 12. Mediolani 1620.

Liber Constitutionum Clericorum sancti Maïoli Papiæ, seu Patrum Doctrinz Christianz, in 4. Venetiis 1591.

Constitutiones Clericorum Regul rium Congregationis Sommascho-

rum, & Doctrinz Christianz in Gallia, in 4. 1624.

Constitutiones Clericorum Regularium Congregationis Doctrina Christian ann. 1647. Parisiis in primo capitulo generali approbata, in 12. Parisiis 1647.

Compendium Privilegiorum, facultatum & gratiarum Clericorum

Sommaschorum, in 12. Papia 1618.

Pontificia & Diplomata à diversis Pontificibus Clericis Regularibus Congregationis Sommaschz concessa, collecta per Hyeronimum Rubeum ejuld. Congreg. in 4. Roma 1670.

Vie du P. Cesar de Bus, Fondateur en France de la Doctrine Chres-

tienne, par le Pere Jacques de Beauvais, in 4. Paris 1645.

La mesme, par le Pere du Mas de la mesme Congregation, in 4. Paris 1702.

Recueil des Nullités survenues dans l'Institution pretendue Reguliere de la Doctrine Chrestienne en France, par G. de Tregouin, in 4. Paris

#### PERES DE LA DOCTRINE CHRESTIENNE EN ITALIE.

Constitutioni della Congregatione de Padri della Dottrina Christiana racccolta dal Padre Gio Battista Serafini Doricietto della medesima Congregatione, in 4. Roma 1604.

# CLERCS REGULIERS PAUVRES DE LA MERE DE DIEU DES ECOLES PIEUSES.

Vita del venerabile Padre Gioseppe della Madre di Dio, fondatore è primo Generale de cherici Regolari Poveri della Madre di Dio delle sevole pie, per il Pad. Alessio della Concettione, in 3. Roma 1693.

Compen dio dell' istessa vita, in 12. Roma 1697.

#### RELIGIEUSES URSULINES.

Vita della Beata Angela Bresciana Prima fondatrice della Compagnia di san Orsola, in 4. Brescia 1600.

Chroniques de l'Ordre des Ursulines, 2. vol. in 4. Paris 1678.

Progresse felici di san-Orsola, per Luc Borzati, in 4. Verceil 1613.

De l'excellence de la vie des Ursulines, in 12. Pont-à-Mousson 1624. Cor stitutions des Religieuses Ursulines de la Congregation de Paris, in 32. 1640.

Les mesmes, Paris 1658.

Les mesmes, Paris 1705.

Directoire des Novices de sainte Ursule, 2. vol. in 12. Paris 1664. Reglement pour les Religieuses de sainte Ursule, in 12. Paris 1676.

Chroniques des Religieules Ursulines de la Congregation de Toulouse, par le P. Poyré, in 4. Toulouse 1680.

Constitutions des Religieuses Ursulines de la Congregation de Lyon, in 32. Lyon 1628.

Constitutions des Religieuses Ursulines de la Congregation de Bordeaux, in 12. Bordeaux.

Vie de la Mere Anne de Xaintonge, Fondatrice de la Compagnie de sainte Ursule dans le Comté de Bourgogne, par le P. Grosez de la Compagnie de Jesus, in 8. Lyon 1681.

Journal des illustres Religieuses de l'Ordre de sainte Ursule, tiré des Chroniques de l'Ordre & autres Memoires de leurs vies, par la Mere de Pomereux, in 12. Paris 1684.

#### RELIGIEUSES DE LA VISITATION DE NOTRE DAME.

Projet de l'Histoire de l'Ordre de la Visitation de Notre Dame, par le Pere Claude Menetrier de la Compagnie de Jesus, in 4. Annecy 1701

Vita sancti Francisci Salesii, per Car. August. Salesium, in 4. Lugd. 1634.

Vie de saint François de Sales, par Henry de Maupas du Tour sin 400 Paris 1657.

La mesme, par un Anonyme, in 4. Paris 1687.

La mesme, par le Pere Louis Riviere, in 12. Lyon 1645. La mesme, par le Pere Nicolas Talons, in 12. Paris 1666.

La mesme, par M. de Marsolier, 2. vol. in 12. Paris 1701.

lxiv CATALOGUE DES LIVRES

La vie de la Mere Jeanne Françoise de Fremiot, Fondatrice & premiere Religieuse de l'Ordre de la Visitation, par Henry de Maupas du Tour, in 4. Paris 1644.

La mesme, in 8. Paris 1672.

La mesme, par un Anonyme, in 8. Paris 1697.

Lettre Circulaire des Religieuses de la Visitation de sainte Marie, établies en Pologne aux autres Communautez du mesme Ordre, in 8. Paris 1655.

Idea Divinæ Bonitatis in Serva sua Anna Margarita Clemente Sanctimoniali Visitationis B. M. per Augustinum Gallicium, in 4. Lugduni

1669.

La' vie de la Mere Loüise Eugenie de Fontaine, Superieure de la Visitation de Paris, in 12. Paris 1696.

Constitutions des Religieuses de la Visitation, in 32. Paris 1645. Les mesmes Paris 1622.

#### RELIGIEUSES ANNONCIADES CELESTES.

Vie de la Mere Marie Victoire Fornari, Fondatrice de l'Ordre de l'Annonciade Celeste, composée en Italien par le Pere Fabio Ambroise Spinola de la Compagnie de Jesus, & traduite en François par le Pere Charles le Breton de la mesme Compagnie, in 4. Paris 1662.

Vie de la Mere Agnés Dauvaine, l'une des premieres Fondatrices du Monastere de l'Annonciade Celeste de Paris, in 4. Paris 1675.

Constitutions delle R. R. M. M. del Monastero de l'Annonciata di Genoua sondata l'anno 1604. in 4. Genoua 1618.

Constitution des Religieuses de l'Ordre de l'Annonciade Celeste, in

12. 166ç.

Regles & avis pour les Officieres du Monastere de l'Annonciade fondé à Gennes l'an 1604. de nouveau reimprimées & ajustées à la pratique de l'observance des Constitutions de cet Ordre, in 12. Paris 1626.

Panegirico per il compimento dell' anno centesimo dell' Ordine dell' Annonciata, per il Pad. Josepho Maria Prola, in 12. Roma 1704.

#### RELIGIEUSES DE LA PRESENTATION DENOTRE DAME, EN FRANCE ET EN FLANDRES.

Abregé de la vie de Dame Jeanne de Cambry, premierement Religieuse de l'Ordre de saint Augustin à Tournay, & depuis sœur Jeanne de la Presentation Recluse lez Lille, recuëillie par P. de Cambry, Chanoine de l'Eglise Collegiale de saint Hermes à Remaix, in 4. Anvers 1659.

Constitutions des filles Religieuses de la Presentation approuvées par Urbain VIII. in 8. Paris.

RELIGIEUSES

### QUI TRAITENT DES ORDRES RELIGIEUX.

### RELIGIEUSES DE L'ORDRE DU VERBE INCARNE'.

Vie de la Venerable Mere Jeanne Chezard de Matel, Fondatrice des Religieuses de l'Ordre du Verbe Incarné, par le Pere Antoine Bossieu de la Compagnie de Jesus, in 8. Lyon 1692.

# RELIGIEUSES DE L'ORDRE DE NOTRE DAME DE MISERICORDE.

L'Imitateur de Jesus-Christ, ou la Vie du V. P. Antoine Yuan, Instituteur de l'Ordre des Religieuses de Notre Dame de Misericorde, par Gilles Gondom, in 4. Paris 1662.

Le vrai serviteur de Dieu, éloge du P. Antoine Yvan, Fondateur des Religieuses de Notre-Dame de Misericorde, par le P. Leon Carme, in 12. Paris 1678.

La vie de la Venerable Mere Marie Magdelaine de la Trinité, Fondatrice de l'Ordre de Notre Dame de Misericorde, par le Pere Alexandre Piny Jacobin, in 8. Annecy 1679.

La vie de la mesme Fondatrice, par le Pere Grosez de la Compagnie de Jesus, in 8. Paris 1696.

# DIFFERENTES RELIGIEUSES QUI SUIVENT LA REGLE DE SAINT AUGUSTIN.

Inexplicabilis Misterii Gesta B. Veronicæ Virginis Monasterii S. Marthæ Mediol. sub Regula sancti Augustini, per Isidorum de Isolanis, in 4 Mediolani 1518.

Institut, Regle & Constitutions des Filles de la Trinité creée dites Religieuses de la Congregation de saint Joseph, in 8. Paris 1664.

### RELIGIEUSES DE LA ROYALE MAISON DE SAINT CYR, DITES LES FILLES DE SAINT LOUIS.

Constitutions de la Maison de saint Louis établie à saint Cyr, in 32. Paris 1700.

L'esprit de l'institut des Filles de saint Louis, in 32. Paris 1699.

Reglemens de la Maison de saint Louis établie à saint Cyr, in 32. Paris 1699.

### DIFFERENTES HOSPITALIERES.

Vie de Mademoiselle de Melun, Fondatrice des Religieuses Hospitalieres de Baugé & de Beaufort, par Monsseur Grandet, in 8. Paris 1687.

Constitutions des Religieuses Hospitalieres de saint Joseph, in 16. Ceremonial pour la vosture & prosession des Religieuses de l'Hostel-Dieu de Paris, in 4. 1648.

Avis aux Religicuses de l'Hostel-Dieu de Paris, in 12. Paris 1676. Statuts & Constitutions des Religieuses Hospitalieres, dites les Filles de sainte Magdelaine du Couvent de l'Hospital & Maison-Dieu de Caën in 12. Caën 1645.

Tome I.

Ixvi CATALOGUE DES LIVRES

Constitutions pour les Filles de saint Louis, Religieuses Hospitalie-

res de Pontoile, in 16. Paris 1649.

Constitutions pour les Sœurs Religieuses du Grand Hospital-Mai-son-Dieu d'Orleans, in 16. Orleans 1666.

### ORDRE DE SAINT BENOIST.

Chronica de la Orden de san-Benito, por Antonio Yepez, 7.vol.

in fol. en Salamanca 1609.

La mesme Chronique traduite en François, avec des Aditions, par le P. Martin Rhetelois de la Congregation de S. Vannes, 7. vol. Toul. 1674. & seq.

Les deux premiers volumes de la mesme Chronique traduite en Latin,

par Thomas Weiss Cologne 1649.

Gabrielis Bucelini Annales Benedictini, in fol. Augusta-Vindelico-rum 1656.

Ejusdem Menologium Benedictinum, in fol. Verdkirchii 1655.

Ejusdem Aquila Imperii Benedictina, sive Monachorum S. Benedicti de Imperio universo amplissima merita, in 4. Venetiis 1651.

Joannis Mabillon Congr. S. Mauri Annales Ordinis S. Benedicti,

5. vol. in fol. Parisiis 1704. & seq.

Ejusdem & Ludovici D'Achery Acta Sanctorum Ordinis S. Benedic-

ti in sæcul. Class. distributa, 9. vol. Parisiis 1668. & seq.

Arnoldi Wion Lignum vitæ, initia Religionis S. Benedicti & fructus, 2. vol. in 4. Venetiis 1595.

Auberti Mirzi Origines Benedictinz, in 8. Colonia 1614.

Ejusdem Origines Comobiorum Benedictinorum in Belgio, in 8.

Vie de saint Benoist & un abregé de l'Histoire de son Ordre, par le Pere Joseph Le Mege de la Congregation de saint Maur, in 4. Paris 1690.

Vie de saint Maur où il est traité de plusieurs antiquités de l'Ordre de saint Benoist, de la fainte vie des premiers Benedictins & de la fondation de leur premier Monastere, par le Pere Ignace de Jesus Marie, Carme Dechaussé, in 8. Paris 1648.

L'Année Benedictine, par la Mere Jacqueline de Blemure, 7. vol. in

4. Paris 1667.

Eloges de plusieurs personnes illustres en pieté, decedées dans les derniers siècles, par la mesme Religieuse, 2. vol. in 4. Paris 1679.

Relatione della Consecratione di trenta due Vergini, in 8. Padoua

1616.

Regula S. Benedicti cum commentariis Joannis de Turrecremata, in fol. Colonia 1575.

Commentarii in Regulam S. Benedicti, Antonii de Perez Episcop.

Urgell. in fol. Barcinena 1632.

Regula S. Benedicti cum Declarationibus, in 4. 1510.

Prima & secunda Regula S. Benedicti, in 12. Venetiis 1593.

La Regle de S. Benoist traduite en François, par Guy Juvenal, in 32.

Paris 1505.

QUI TRAITENT DES ORDRES RELIGIEUX. Ixvij La mesme traduite en Espagnol, par Jean de Robbes, in 12. Salamanque 1583.

Commentarius in Regulam S. Benedicti, authore Edmundo Martene,

in 4. Parisiis 1690.

Commentaires sur la Regle de saint Benoist, par le P. Joseph Mege, in 4. Paris 1687.

La Regle de saint Benoist traduite & expliquée, par l'Abbé de la Trape, 2. vol. in 4. Paris 1690.

Historia Monastica dell' Ordine di An Benedetto, per D. Antonio

Tornamira, in fol. 1673.

Du mesme: Origine è progressi della Congregatione Cassinense detta dell' Orservanza & della unita di san Giustina di Padoua, ò vero de Monachi neri d'Italia, 2. vol. in 4. Palerme 1675.

Chronicon Cassinense, in fol. Paris 1605.

Idem cum notis Angeli de Nuce, in fol. Paris 1668.

Marc. Anton. Scipionis, Elogia Abbatum Cassinensium, in 4. Nea-poli 1630.

Laurentii vicentini Chronica sacri Cassinensis Comobii, in 4. Vene-

tiis 1515.

Jacobi Cavacii Historia Comobii Diva Justina, in 4. Patavii

Breve Ragualio dell' inventione è feste de gloriosi Martyri Placido è

compagni, per D. Filippo Gotho, in 4. Messina 1591.

Informationes atque allegationes pro Abbatibus Cassinensibus in causa præcedentiæ in Synodo Trid. adversus Canonic. Regul. Lateranenses, in 12. Parissis 1650.

Chronica della Chiesa è Monasterio di santa Croce di Sasso-Vivo nel territorio di Foligni capo di una Congregatione dell' Ordine di S. Bene-

detto descritta da Lodovico Jacobelli, in 4. Foligni 1653.

Bullarium Cassinense. Tom. I. & II. complectentes Privilegia, donationes, uniones, libertates, exemptiones, &c. pro Congregatione Cassinensi, per Cornelium Margarinum, in fol. Venetiis 1650.

Regula S. Benedicti cum declarationibus Congreg. Cassinensis, in

4. Venetiis 1588 ..

Regula S. Benedicti cum Declarationibus & Constitutionibus Pa-

trum Congregationis Cassinensis, in 4. Roma 1642.

Apologie de la Mission de saint Maur en France, par le Pere Dom Thierry Ruinart, de la Congregation de saint Maur, in 12. Paris 1702.

De Ordine sancti Benedicti propagatione Gallicana, Authore Philip-

po Bastide, in 4. Antissiodori 1683.

Histoire de l'Abbaye de saint Denys en France, par Jacques Doublet, 2. vol. in 8. Paris 1625.

Histoire de la mesme Abbaye, par le P. Michel Felibien de la Con-

gregation de saint Maur, in fol. Paris 1706.

La sainteté de l'Etat Monastique, où l'on fait voir l'Histoire de l'Abbaye de Marmoutier, &c. pour servir de reponse à la vie de S. Mari ij Ixviij CATALOGUE DES LIVRES

zin, composée par M. l'Abbé Gervaise, Prevost de l'Eglise de saint Martin, par le P. Badier de la Congregation de saint Maur, in 12. Tours

1,700.

Les mazures de l'Abbaye Royale de l'Isle-Barbe lez Lyon, ou Recuëil Historique de tout ce qui s'est fait de plus memorable en cette Eglise depuis sa fondation, par Claude le Laboureur Ancien Prevost.

de cette Abbaye, 2. vol. in 4. Paris 1681.

Histoire de l'Abbaye Royale de saint Ouen de Rouen, ensemble celles des Abbayes de sainte Carfierine & de saint Amand, par le Pere François Pommerain, Religieux Benedictin de la Congregation de saint Maur, in sol. Rouen 1662.

Il Monaschismo illustrato da san-Guillelmo Abbate Divionense Panegerica storia di Francesco Amedeo Orma dell' Oratorio, in sol

Vita B. Bernardi Abbatis de Tyronio authore coetaneo Gaufrido

Grosso, edita à Joanne Baptista soucet, in 4. Paris 1649.

S. Joannes Cassianus illustratus sive Chronologia vitæ S. Joannis. Cassiani Abbatis & Monasterii S. Victoris ab eodem Massilia conditi, per Joannem Gesnay. Sos. Jes. in 4. Lugduni 1852.

Perrus Roverius Soc. Jes. Reomaus, seu de Historia Monasterii.

Reomaensis in tractu Lingonensi, in 4. Paris 1637.

Statuta & Decreta Reformationis Benedictinorum exemptorum, in-4. Paris 1582.

Statuta & Decreta Reformationis Congregationis Benedictinorum. Abbat. trium Provinc. senonensis & Bituricensis à S. Sede immediate

dependentium, in 4. Paris 1582.

Statuta Monasterii sancti Claudii edita ab Eminentissimo Cardinali d'Estrées ejusdem Monasterii Abbate & ab Innocentio XII. Visitatore Apostolico deputato; cum notis & declarationibus, in 4 Parissis. 1704.

Appendix ad Statuta Eminentissimi Cardinalis d'Estrées, continens

statuta Nicolai V.

Statuta à Cardinali vindocinensi approbata.

Arrests du Conseil Privé, en forme de Reglemens pour l'Abbaye de saint Victor de Marseil, &c. in 4.

Plusieurs Requestes & Factums, concernant le Procés survenu au sujet de ces statuts du Cardinal d'Estées, in fol. & in 4.

Eloriacensis vetus Bibliotheca Benedictina authore Joanne à Bosco, in

8. Lugduni 1605.

Chronologia Monasterii Lirinensis à Domino vincentio Baralli, in. 4. Lug luni 1615.

Plusieurs pieces touchant les Benedictins de saint Maur, & l'établis-

sement de leur Congregation, in 4. Paris 1582.

Procedures faires pour l'union de deux Abbayes de saint Vincent du Mans & de saint Germain des Prez, membres dependant de la Congregation de saint Maur, in 4- Paris. 1636.

Jacob. du Breuil-supplementum antiquitatum urbis Parisiaca:

QUI TRAITENT DES ORDRES RELIGIEUX. lxix quoad SS. Germani à Pratis & Mauri Fossatensis comobia, in 4. Paris 1614.

Regula S. Benedicti cum Declarationibus Congregationis S. Mauri,

in 8. 1646.

Eadem Regula cum Declarationibus & Constitutionibus Congregationis sanctorum Vitoni & Hydulphi, in 32. Tulli 1625.

Ludovico Bonnet Sof. Jes. Panegyricus B. Margaritz Arbouziz à

S. Gertrud. Vallis-Gratiæ Restauratricis, in 12. Paris 1628.

Vie de la mesme Resormatrice, par Monsseur l'Abbé Fleury, in 8. Paris.

Regles des Religieuses de l'Ordre de saint Benoist resormées, par Estienne Poncher Evesque de Paris, in 32. Paris 1621.

Ce sont les Constitutions des Abbayes de Mont-martre, de Malnouë & de quelques autres en France.

Les mesmes, Paris 1646.

Reglemens des Offices de l'Abbaye de Mont-martre, in 24. Paris

1671.

La Regle de saint Benoist, les Statuts d'Estienne Poncher Evesque de Paris, & les Reglemens particuliers de l'Abbaye de N. D. du Val de Gif, in 12. Paris 1709.

Constitutions des Benedictines de l'Abbaye d'Estrun, in 16. Arras

1642.

Constitutions des Benedictines de Montargis, in 24. 1643.

Constitutions des Benedictines de saint Paul de Beauvais, in 16.Paris 1662.

Constitutions des Benedictines de saint Julien d'Auxaire, in 12.

Constitutions des Benedictines du Cherche-midy à Paris, in 12. Paris

Monasterios de santo Benito en España por Prud. Sandoval, in fol-Madrid 1601.

Historia del illustrissimo Monasterio de N. S. de Sopetran de la Orden de san Benito compuesto por el M. F. Basilio de Arce su Abad y nuevemente añadido por el M. F. Antonio de Heredia Abad del Real Con vento de N. S. de Monteserrate de Madrid y General de la misma Orden 4. Madrid 1676.

Histoire de l'Abbaye de Montserrat en Catalogne, avec la description de l'Abbaye de la montagne & des Ermitages, par le Pere Louis de Montagut, Religieux de cette Abbaye, in 12. Paris 1697.

Benedicta Lusitana Ordenada, por lo P. Lao de S. Thomas monje de S. Bento de Portugal, 2. vol. in fol. em Coimbra 1644. & 1650.

Privilegia Congregationis S. Benedicti Lustanz.

Congregationis sanctæ Justinæ. Monachorum Cœlestinorum.

Congregationis Cassinensis.

Montis Oliveti.

Et Ord: Camaldulensis, in 4. Roma 1589.

Chronicon insigne Monasterii Hirsaugiensis Ord. S. Benedicti, per i iii.

Joannem Thritemium, in fol. Basilea 1559.

Ejusdem, Annales Hirsaugienses, 2. vol., in fol. Typis Monasterii

S. Galli 1690.

Idea Sacra Congregationis Helveto-Benedictina, ann. 1702. expressa per Monachos S. Galli iconibus exornata & edita, Typis ejusalim Monasterii in fol. 1702.

Annales Eremi Deiparz Ord. S. Bened. in Helvetiis, per Christo-

phorum Hartman , in fol. Friburgi Brisg. 1612.

Chronicon Mellicense seu Annales Monasterii Mellicensis, utrum. que statum imprimis Austriz cum successione inferioris Austria, &c. Deinde exempti Monasterii Mellicensis Ord. S. Bened. complectens, authore P. Anselmo Schramb. ejusd. Ord. in fol. Vienna Austria

Templum honoris gloriosis Fundatoribus apertum, à gloriosis Fundatoribus Hartmano & Othone illustrissimis comitibus de Kirelberg, &c. sive virorum honoris Monachorum Wiblingensium vitæ integritas, morum honestas, & virtutum pictas, &c. in 4. Augusta Vinde-

Aula Ecclesiastica & hortus Crusianus : Item Defensio Jurium Abbatiarum Ordinis S. Bened. contra Jesuitas, authore Romano Hay, in 4. Francofurti 1658.

Aulæ Ecclesiasticæ & horti Crusiani subversio, per Joannem Crusium

Soc. Jes. 2. vol. in 4. Colonia 1653.

Astri inextincti à Gasparo Scioppio & Romano Hay Celebrati, eclip-

sis, in 4. Colonia 1639.

Astri inextincti Theorica, &c. adversus Roman. Hay. auth. Valentino Mangiono Soc. Jes. in 4. Colonia 1639.

Eugenii Lavandz Notz in astrum inextinctum Roman. Hay, in 4.

Apostolatus Benedictinorum in Anglia, auth. Clement Reynero, in

fol. Duaci 1626.

Examen trophæorum pretensæ Congregationis Anglicanæ, Ord. S. Benedicti, in 12. Remis 1622.

## ORDRE DE CLUNY.

Bibliotheca Cluniacensis collecta per Martinum Marier & And. Duchesne, in fol. Parisiis 1614.

Bullarium Ordinis Clucianensis, complectens Privilegia per summos Pontifices concessa, auth. Petro Simon, in fol Lugduni 1680.

Generalis Capituli Ordinis Cluniacensis Disfinitiones & Statuta anni 1600. in fol. Niverni 1622.

Statuta sacri Ordinis Cluniacensis, in 4. 1676.

Martini Marier Historia Monasterii S. Martini de Campis, in 4.

Ejusdem Martiniana, seu Littera & Privilegia Monasterii S. Martini à Campis, in 8. Paris 1606.

QUI TRAITENT DES ORDRES RELIGIEUX. lxxj Reformationis Cluniacensis Vindex Oratio, per Placidum à Pratis. in 4. Paris.

### ORDRE DES CAMALDULES.

Historiarum Camaldulensium Libri III. in quibus aliarum quoque Religionum, Militariumque origo inserta est, authore Augustino Florentino, in 4. Florentia 1575.

Earumdem Historiarum Camaldulensium pars posterior in qua des-

cribuntur Monasteriorum exordia, &c. in 4. Venetiis 1579.

Dissertationes Camaldulenses in quibus agitur de Institutione Camaldulensis Ordinis, de ætate S. Romualdi, &c. authore D. Guidone Grando ejusd. Ord. in 4. Luca 1707.

Vite de santi è Beati del Ordine di Camaldoli, d'Alcuni di santa Croce dell' Avellano è di Monte Corona, &c. da Silvano Razzi, in 4.

Firenze 1600.

Romualdina seu Eremitica Camaldulensis Ordinis Historia, authore Archangelo Hastivillo, in 12. Parisiis 1631.

Hodoporion Ambrosii Camaldulensis, in 4. Florentia 1681.

Thomæ de Minis Catalogus SS. & BB. totius Ordinis Camaldulen-

fis, &c. 2. vol. in 4. Florent. 1605. & 1606.

Romualdina seu Eremitica Montis Coronz Camaldulensis Ordinis Historia, authore Luca Eremita Hispano, in 12. In Eremo Huensi in agro Patavino 1587.

La Historia Romoaldina ò vero Eremitica dell' Ordine Camaldolese di Monte Corona del P. Luca Hispano, tradotta da Gililio Premuda, in 12. Venetia 1590.

In Regulam D. Patris Benedicti, Declarationes & Constitutiones Patrum Ord. Camaldulensis, in 4. Florentia 1572.

Regula S. Bened. cum Constitutionibus Eremitarum S. Romualdi

Ord. Camaldulensis; in 4. 1595.

Regola della vita Eremitica data dal B. Romualdo à soi Camaldolensi Eremitici ò vero le constitutioni Camaldolensi tradott. dal P. Silvano Razzi, in 4. Firenze 1575.

Regola di san Benedetto con le Constitutioni del sacro Eremo di Ca-

maldoli in Toscana, in 4. 1671.

Forma Vivendi Éremitarum Ordinis Camaldulensis à sancto Romuldo instituti, in 8. Paris 1671.

#### ORDRE DE VALLOMBREUSE.

Historia di san Giovanni Gualberto institutore dell' Ordine di Val-

lombrosa, per Diego Franchi, in 4. Firenza 1640.

Vita del glorioso Padre san Giovanni Gualberto sondatore dell' Ordine di Vallombrosa insieme conle vite di tutti j Generali, Beati è Beate di questa Religione racolte dal P. D. Eudosio Locatelli da S. Sosia, in 4. Fiorenza 1633.

Venantii Simii Catalogus virorum illustrium Congregationis Val-

lis-umbrolæ, in 4. Roma 1693.

Ixxii CATALOGUE DES LIVRES

Vita è miracoli di santa Humilita de Faenza, Badessa & Fondatrice delle Monache dell' Ordine di Vallombrosa, dal P. Ignazio Guiducci, in 4. Firenze 1632.

### ORDRE DE CISTEAUX.

Ignatii Yberii, Exordia Cistertiensis, in fol. Pamplona 1621.

Annales Cistertienses, vel porius Annales Ecclesiastici à condite Cistertio, &c. per Angelum Manrique, 4. vol. in fol. Lugduni 1642.

Chronica de la Orden de Ciftert. & instituto de san Bernardo, por

Barnaba de Montalvo, 2. vol. Madrid 1602.

Gasparis Jongelini notitia Abbatiarum Ord. Cistertiensis per totum Orbem, in fol. Colonia 1640.

Ejusdem Origines & progressus Abbatiarum Ordinis Cistertiensis

& Equestrium Militarium de Alcantara, Avis, &c. in fol. 1641.

Ejusdem Purpura Divi Bernardi, id est Summi Pontifices & Cardinales Ord. S. Bernardi, in fol. Colonia 1644.

Chrysostomi Henriquez Menologium Cistertiense cum notis, item Constitutiones & Privilegia ejusdem Ordinis, in fol. Antuerpia 1630.

Ejusdem Fasciculus Sanctorum Ord. Cistertiensis, in fol. Bruxella

Idem, in 4. Colonia 1631.

Ejusdem Chrysostomi Henriquez Lilia Cistertiensia sive Sacræ Virgines Cistertienses & earum vitæ, in fol. Duaci 1633.

Ejusdem Phænix reviviscens, seu scriptores Ord. Cistertiensis An-

gliæ & Hispaniæ, in 4. Bruxellis 1626.

Du mesme, Corona sacra de la Religion Cistertiense, in 4. Bruxell: s

Monasticon Cistertiense seu antiquioris Ordinis Cistertiensis Constitutiones à P. Juliano Paris Abb. Fulcardimonte, in fol. Parisis 1664.

Bertrandi Tissier Bibliotheca Patrum Cistertiensium, 3. vol. Bonofonte 1660.

Chronica de Cister onde se contamas causas principias desta Reli-

giam, por fray Bernardo de Brito, in 4. Lisboa 1602.

Origene del sacro Ordine Cistertiense è suoi progressi, Decreti, statuti, & privilegi, dal P. Roberto Rusca, in 4. Milano 1598.

Auberti Miræi Chronicon Ordinis Cistertiensis, in 8. Colonia 1614. Essay de l'Histoire de l'Ordre de Cisteaux, tiré des Annales de cet Ordre, par D. Pierre le Nain, 9. vol. in 12. Paris 1697.

Petri Puricelli, Ambrosianæ Mediolani Basilicæ Ord. Cist. Monu-

menta, in 4. Mediolani 1653.

S. Bernardi genus illustre afsertum. Item Chronicon Clarevallense ab anno 1147. usque ad annum 1192. vita S. Bernardi, per Joannem Eremitam, Herberti Archiep. Sardinens. de Miraculis lib. III. in 4. Diviona 1660.

La vie de saint Bernard, par Lamy, in 8. Paris 1663. La mesme, par M. de Villesore, in 4. Paris 1704.

Digitized by Google

QUI TRAITENT DES ORDRES RELIGIEUX. lxxiij La mesme en Espagnol, par Joseph de Almonazid, in sol. Madrid 182.

La mesme aussi en Espagnol, par Chrysostome de Perales, in 4. Val-

ladolid 1601.

Pauli Chisseti, de pernobili & Militari Ordine S. Bernardi Observatio, in 4. 1653.

Series & vitæ sanctorum & virorum illustrium Ord. Cistertiensis, per

Claudium Chalmot, in 4. Parisiis 1666.

Caroli de Visch Bibliotheca scriptorum sacri Ordinis Cistertiensis cum Chronologia Monasteriorum, in 4. Colonia 1650.

Defense des Reglemens faits par les Cardinaux, Archevesques & Evesques pour la reforme de l'Ordre de Cisteaux, in 4. Paris 1656.

La maniere de tenir les Chapitres Generaux dans l'Ordre de Cilteaux, in 4. Paris 1683.

Du premier esprit de l'Ordre de Cisteaux, in 12. Paris 1664.

Projet de la Reforme de Cisteaux, in 12. Paris 1664.

L'ancien gouvernement de Cisteaux, in 12. Paris 1674. Le veritable gouvernement de Cisteaux, in 12. Paris 1678.

Reponse au Livre intitulé, le veritable gouvernement de Cisteaux, in 12. Paris 1679.

Privilegia Ordinis Cistertiensis, in unum collecta, per Petrum Mes-

linger, in 4. Divione 1491.

Eadem quibus accedunt alma Hispaniarum Observantia Privilegia, in 4. 1574.

Vie de Dom Armand Jean le Boutillier de Rancé Abbé de la Trape, par M. de Marsolier, in 4. Paris 1702.

La mesme, 2. vol. in 12. Paris 1703.

La mesme, par Monsseur de Maupeou, 2. vol. in 12. Paris 1702.

Description de l'Abbaye de la Trappe, par Felibien, in 12. Paris

Constitutions de l'Abbaye de la Trape, in 12. Paris 1671.

Reflexions sur les Constitutions de l'Abbaye de la Trape, in 12. Paris

Les Reglemens de la Trape, in 12. Paris 1690.

Reglemens generaux de l'Abbaye de la Trape, 2. vol. in 12. Paris

Relation de la mort de quelques Religieux de l'Abbaye de la Trape, 4. vol. in 12. Paris 1704.

Carte de Visite, faite par l'Abbé de la Trape dans l'Abbaye de Notre Dame des Clairets, in 12. Paris 1690.

Histoire de la Reforme de Sept-fonds, par M. Drouet de Maupertuis, in 12. Paris 1702.

Les saintes Montagnes & Colines d'Orval & de Clairvaux, ou la Vie de Dom Bernard de Mont-gaillard Abbé d'Orval, par André Valladier, in 4. Luxembourg 1629.

Vie de Madame de Courcelle de Pourlan, derniere Abbesse titulaire & Reformatrice de l'Abbaye de Notre Dame du Tart, premiere Tome 1.

### Ixxiv CATALOGUE DES LIVRES

Maison de Filles de l'Ordre de Cisteaux transferée à Dijon, in 8. Lyon

1699.

Vie de la Mere Louise-Blanche-Thercse Ballon, Fondatrice & premiere Superieure de la Congregation des Bernardines Resormées de Savoye, par le Pere Grossi de l'Oratoire, in 8. Annecy 1695.

Vie de la Mere de Ponçonas, Institutrice de la Congregation des. Bernardines Reformées en Dauphiné & en Provence, in & Paris

1675.

La Regle & les Constitutions pour les Religieuses Bernardines Reformées de la Congregation de saint Bernard, in 24. Paris 1637

La Regle & les Constitutions des Religieuses Bernardines Resormées de la Congregation de la Divine Providence, in 24 Aix 1636. Constitutions des Religieuses de Port-Royal, in 12. Mons 1645.

### ORDRE DE FLORE UNI A CELUY DE CISTEAUX.

Gregor. de Lauro, Abbatis Joachimi mirabilia & vaticinia, item

vita Joannis à Caramola, in fol. Neapoli 1660.

Joachim Abbatis & Florensis Ordinis, sive Monasterii Florensis in Calabria Ord. Cirtertiensis Chronologia, à Jacobo cognomine Graco syllanzo, in 4. Concentia 1612.

# CONGREGATIONS DES FEUILLANS DE L'ORDRE DE CISTEAUX.

Cistertii Restorescentis, seu Congregationum Cistertio-Monasticarum. B. M. Fuliensis in Gallia, & Resormatorum S. Bernardi in Italia Chronologia-Historia, per D. Carolum Josephum Marotium Congreg. S. Bernardi, in fol. Taurini 1690.

La conduite de Dom Jean de la Barriere, Instituteur des Feuillans,

in 12. Paris 1699.

Constitutiones Congregationis B. M. Fuliensis Ord. Cistert. ad fancti Benedicti Regulam accommodatæ in Capitulo Generali Romæ anno 1595. celebrato, in 8. Roma 1595.

Ezdem Constitutiones ad statum & usum przsentem adaptatz in Capitulo Generali Cellis Biturigum celebrato ann. 1634. in 8. Paris

1634.

Privilegia Congregationis B. M. Fuliensis, per diversos summos

Pontifices concessa, in 8. Paris 1628.

Compendium Privilegiorum & Gratiarum Congreg. B. M. Fulienlis à fummis Pontificibus concess. collectum à P. Marcellino à S. Benedicto, in 8. Paris 1628.

#### ORDRE DE FONTEVRAUD.

Joannis de la Mainferme Clypeus nascentis Fontebraldensis Ordinis, 3. vol. in 8. Parissis 1684. & sequent.

Ejuschem Dissertationes in Epistolam contra B. Robertum de Arbiil-Sello, in 12. Salmuri 1682. QUI TRAITENT DES ORDRES RELIGIEUX. Ixxv Dissertation Apostolique pour le B. Robert d'Arbrissel, par le P. Souri, in 8. Anvers 1701.

Vie du B. Robert d'Arbrissel, Fondareur de l'Ordre de Fontevraud,

par Sebastien Ganot, in 12. la Fleche 1648.

La mesme, par Pavillon, in 12. Saumur 1667.

Chronique de Fontevraud, contenant la vie de Robert d'Arbrissel, par Baldric de Dole & André Moine de Fontevraud, traduite en François par le P. Yves Magistri, in 4. Paris 1585.

Histoire de l'Ordre de Fontevraud, la vie du B. Robert d'Arbrissel, l'Institut de l'Ordre, les Abbesses de Fontevraud, &c. par le P. Honnoré Niquet de la Compagnie de Jesus, in 4. Angers 1586.

La mesme, Paris 1642.

Fontis-ebraldi exordium & Vita B. Roberti de Arbrissello, per Michaelem Conier, in 4. Flexia 1641.

Factum pour les Religieux de Fontavraud, touchant les differends de

cet Ordre, in 4. Paris 1641.

Arrest du Conseil du Roi au sujet de ces differends, contenant le procés verbal, fait par les Commissaires nommés par Sa Majesté, in 4. Paris 1641

Regle & Constitutions de l'Ordre de Fontevraud, in 16. Lat. Franc.

Paris 1642.

### ORDRE DU MONT-VIERGE.

Chronicede Monte Virgine di Gio Giacomo Jordani, in fol. Napoli 1649.

Istoria dell' Origene del S. Luogo di Monte Virgine, per Thoma

Costo, in 4.

Vita & obitus S. Guillelmi Vercellensis sacri Monasterii Montis-Virginis Fundatoris, &c. per Fælicem Rendam, in 4. Neapoli 1581.

Eadem vita à Joanne Jacobo Abb. General. Ord. Montis-Virginis

edita, in 4. Neapoli 1643.

## ORDRE DE SAINT GUILLAUME.

Vita sancti Guillelmi Magni per B. Albertum ejus Discipulum conscripta, edita cum Explanatione uberiori par Guillelmum de Vaha, in 12. Leodii 1633.

Samson de la Haye, deveritate vitæ & Ordinis S. Guillelmi, in 12.

Paris 15 87.

### ORDRE DES SILVESTRINS.

Chronica della Congregatione de Monachi Silvestrini di Schastiano Fabrini, in 8. Camerino 1618.

Chronica della Congregatione de Monachi Silvestrini Scritta dal P. Sebastiano Fabrini è data alla luce per opera del P. Amadeo Morosi & del P. Angelo Lucantovi, in 4. Roma 1706.

Constitutioni della Congregatione di S. Benedetto di Montesano,

hora detta di Monachi Silvestrini, in 4. Camerino 1610.

**k**、ij



### Exx CATALOGUE DES LIVRES

Constitutioni della Congregatione Silvestrina, in 8. Roma 16902

#### ORDRE DES CELESTINS.

Vita è Miracoli di san Pietro del Morone Celestino Papa V. del P. D. Lelio Marino Lodeggiano, in 4. Milano 1637.

Historie Sacre de gli huomini illustri per fantita della Congregatione de Celestini, da D. Celestino Telera di Manfredonia, in 4.

Histoire du Couvent des Celestins de Paris, par le P. Louis Beurier,

in 4. Paris 1634.

Constitutiones Monachorum Ordinis S. Bened Congrey. Cœlestinorum, reformatæ, auctæ & compilatæ à D. Petro Capocitro Abb. Generali, in 4. 1990.

Constitutiones Fratrum Cœlestinorum Provinciæ Franco-Gallicana,

in 12. Paris 1670.

La verité pour les Peres Celestins, in 12. Paris 1615.

### ORDRE DU MONT-OLIVET.

Historiæ Oliveranæ Libri II. authore secundo Lancelotto, in 4. Pe-netiis 1623.

Il vestir di Bianco di Alcuni Relegiosi particolarmente Olivetani, discorso Academico & devoto del medesimo, in 4. Peruggia 1628.

Vita B. Bernardi Ptolomei Fundatoris Congregationis Montis-Oliveti, per Paulum Carpentarium, in 4. Neapoli 1642.

Vie du mesine en Italien, par Lombardelli, & donnée par Bernardin

Paccinoli, in 4. Luca 1659.

Chronica della Chiefa è Monasterio di S. Maria in Campis detta di S. Maria Maggiore, fuori delli cita di Foligno, Gia capo della Congregatione del Corpo di Christo dell' Ord. di San Bened. è de Monasterii Soggetti ad essa descritta dal Signor Lodovico Jacobelli da Foligno Protonotario Apostolico, in 4. Foligno 1653.

Les Moines du Mont-Olivet sont en possession de ce Monastere & de quel-

ques autres du mesme Ordre qui a esté supprimé.

Constitutionum Ordinis Olivetani liber, in 4. Venetiis 1541.

Regula S. Benedicti & Constitutiones Congregationis Montis-Oliveti, in 4. Roma 1473.

Exdent rursus impressa & aucta, in 4. Roma 1602.

Vita della B. Francesca Romana, Fondatrice delle Oblate Oliverane, raccolta dal P. Giulio Orsino, in 4. Roma 1608.

# ORDRE DES FILLES DE NOTRE DAME AGREGE' A CELUE DE SAINT BENOIST.

Histoire de l'Ordre des Religieuses, Filles de Notre Dame, par le Pere Jean Bouzonié de la Compagnie de Jesus, 2. vol. in 4. Poisiers 2697.

Regles communes des Filles de la Compagnie de Notre Dame, in \$.

Constitutions des mesmes Religieuses avec les declarations, in 8-164,22

# QUI TRAITENT DES ORDRES RELIGIEUX. lxxvij RELIGIEUSES DE LA CONGREGATION DU CALVAIRE.

Vie du Pere Joseph le Clerc du Tremblay Capucin, Instituteur des Religieuses Benedictines de la Congregation du Calvaire, 2.vol. in 12. Paris 1702.

La mesme, seconde Edition 1704.

Le veritable P. Joseph Capucin, in 12. à. S. Jean de Maurienne, (Rouen) in 12. 1704.

Constitutions des Benedictines de la Congregation du Calvaire, in 12. Paris 1635.

### BENEDICTINES DU ROSAIRE.

Vita è virtu della venerabile serva di Dio suor Maria Crocisissa della Concezzione del Ordine di san Benedetto nel Monastero di Palma descritte dal Dottor Girolamo Turano, in 4. Venetia 1709.

### ORDRE DE SAINT FRANCOIS.

Annales Minorum per Lucam Wadingum, 8. vol. in fol. Lugduni

1647. & seq.

L'Auteur de la Methode pour apprendre l'Histoire s'est trompé, lorsqu'il met pour buitième Volume de ces Annales, le Catalogue des Éscrivains de l'Ordre de saint François que le mesme Vvading a donné: il y a un huitième volume de ces Annales, imprimé à Rome l'an 1654, qui est très rare.

Epitome Lucz Wadingi, per Franc. Haroldum, 2. vol. in fol. Roma

Abregé des Annales de Wading, par le P. Silvestre Castet Recollet, 2. vol. in 4. Toulouse 1681.

Supplementum Annal. Lucæ Wadingi ab anno 1213. usque ad annum 1500. per F. Antonium Melissanum de Macro,& in lucem editum per F. Antonium Mariam de Turre, in fol. August. Taurin. 1710.

Dominici de Gubernatis Orbis Scraphicus, seu Historia de tribus Ordinibus à sancto Francisco institutis, 5. vol. in fol. Roma 1682. & seq-

le second tome a esté imprimé à Lyon en 1685.

Ce Livre est tres rare, il n'y a à Paris qu'à la Bibliotheque du Roi & a celle des PP. Recollets où l'on en trouve quelques volumes, les tomes 1. 3. & 4- seulement sont à la Bibliotheque du Roy, & les 1. 2.4. & 5. sont à celle des Recollets. L'Auteur est exast & l'un des meilleurs Historiens de l'Ordre de saint François. Il y a encore du messne Auteur un premier volume, imprimé à Rome en 1689. de Missionibus antiquis Ord. Min. Le second volume des messnes Missions s'imprime actuellement à Turin.

Franciscus Gonzaga, de Origine Scraphica Religionis, de ejusdem

progressibus ac Legibus, &c. in fol. Roma 1587.

Historia Seraphica in qua explicantur Ordinis instituta & viri il-Iustres recensentur à Rodulpho Tussinianensi, in fol. Venetiis 1586-

Chronica dos Menores, por Marc de Lisboa, 3. vol. in fol. Lisboa.

k iij



exxviij CATALOGUE DES LIVRES

Cronicas de los Menores, in fol. Compluti 1562.

Cronicas de los Menores por F. Juanetin Niño, 2. vol. en Salamanca.

Annales de la Orden de los Menores y de las tres Ordenes que justituyo S. Francisco, por F. de Royos, 3. vol. in fol. Valence 1652.

Compendio delle Chronice de Frati Minori, da Benedetto Puccio,

in 8. Venezia 1608.

Chronique & Institution de l'Ordre de saint François, composée en Portugais, par le Pere Marc de Lisbonne, traduire en Espagnol par Didace de Navarre, en Italien par Horace d'Iola en François par D. Santeül, in 4. Paris 1600.

La seconde Partie de la mesme Chronique, traduite par le P. Blan-

conne, in 4. Paris 1601.

La troisième Partie de la mesme Chronique, traduite par le P. Blan-

conne, in 4. Paris 1603.

La quatrième Partie de la mesme Chronique, composée en Italien par Barezzo Barezzi, & traduite par le mesme Blanconne, in 4. Paris 1609.

La mesme Chronique en Italien , 4. vol. in 4. Milan 1609.

Vida Evangelica de los Frayles Menores illustrada con varias materias, por Mighel de la purificacion, in fol. Barcelone 1644.

Historia de la Provincia de los Angelos, por And. Guadalup. in fol.

Madrid 1662.

Chronica de la fundacion y progresso de la Provincia de Castilla de la Orden de san Francisco, por Pedro de Salazar, in fol. Madrid 1622.

Historia Scrafica da Orden dos frades Menores de S. Francisco na Provincia de Portugal, por Frei Manocl da esperança, 2. vol. in fol. en Listo 1656. & 1666.

Seraphica Subalpinæ Divi Thomæ Provinciæ monumenta, per Pau-

lum Britium Episcop. Alb. in fol. Taurini 1647.

Chronica de la Provincia de S. Juan Bautista de Religiosos Menores Descalzos de la Regular Osservancia de S. Francisco, por Antonio Panes 2. vol. in fol. en Valencia 1665. & 1666.

Chronica de la Provincia de san Joseph de los Descalzos de la Orden de los Menores de san Francisco, por el F. Juan de S. Maria 2. vol.

in fol. 1618.

Historia de N. Senora de la Salceda, por Pedro Gonçales de Men-

doza, in fol. Grenade 1616.

Asia Menor d'Estado de los Menores en ella, por Mighel Ang. de

Napoles, in fol. Madrid 1654.

Chronologia Historico-legalis Ordinis Minorum S. Francisci, Capitulorum omnium & Congregationum a principio ejusdem Ordinis ad annum 1633. authore Michaele Angelo Neapolitano, in fol. Neapoli 1650.

Gloriosus Franciscus redivivus, sive Chronica observantiæ strictioris, reparatæ, reductæ, ac resormatæ, per Marianum ab Orscalar, in 4. In-

golstadii 1625.

QUI TRAITENT DES ORDRES RELIGIEUX. Ixxix Status & origo sacratissimi Ordinis S. Francisci Fratrum Minorum.

per Joannem Rousserium, in 8. Parisiis 1610.

Veteris Ordinis Scraphici monumenti nova illustratio, cui altera dissertatione accedunt Vindiciæ Conradi Episcopi ejusd. Ord. contra Centuriatores Magdeburgenses, cum Synopsi Historica ortus & progressus illius Ordinis apud Lotharingos. auth. F. Benedicto à Tullo, in 12. Tulli 1708.

Chronica Seraphici Montis Alverniæ, per Salu. Vitalem, in 4. Flo-

rentia 1630.

Theatrum Etrusco-Minoriticum, per Anton. à Terrinca, in 4. Flo-

rentia 1682.

Histoire des Couvents de saint François & de sainte Claire, dans la Province de saint Bonaventure, par Jacques Foderé, in 4. Lyon 1619.

Certamen Seraphicum Provinciæ Angliæ. Item appendix de Missionibus & scriptoribus ejusd. Provinciæ, per Ang. à S. Francisco, in 12-

Duaci 1649.

Historia Provincia S. Bonaventura seu Burgundia, per Claudium

Piquet, in 12. Turoni 1610.

Histoire generale de l'origine & progrès des Freres Mineurs appellés Recollets, Reformés ou Dechaux, par le Pere Rapine, in 4. Paris

Histoire Chronologique de la Province des Recollets de Paris sous le titre de saint Denys, par le Pere Hyacinte le Fevre, in 4. Paris

Descriptio Conventuum Recollectorum Provincia S. Francisci in

Gallia, per Juvenalem à Lugduno, in 12. Avenione 1668.

Claire & veritable explication de l'estat present de tout l'Ordre de S. François, composée en Latin par le P. Benite Combasson & traduit en François par le P. Alsonse Rhetelois, in 12. Nancy 1648.

Antiquioritas Franciscana ad libram Historia veritatis examinata

authore Fortunato à Sospitello, in fol. Lugduni 1685.

Fundamenta duodecim Ord. FF. Minorum S. Francisci fundamentis duodecim Apostolorum, &c. superædificata, &c. in fol. Bru-xellis 1657.

Speculum in quo status Franciscanæ Religionis exprimitur & justa conventualium de titulo & primatu prætensio representatur, per Gabrie-

kem Fabrum, in 4. Paris 1626.

Dermicii Thadzi Nitela Franciscanz Religionis contra Bzovium,

in 4. Lugduni 1627.

La Chymere misterieuse revelée à un Religieux, mise au jour par F.de Castres, Curé de saint Sauveur, in 12. 1658.

Ce Livre traite des divisions des Cordeliers de Provence.

Elucidatio separationis Fratrum de Observantia ab aliis, in 12. Paris

Historia del Capitulo general de Toledo, por Gaspar de la Fuente, en 4. Madrid 1633.

PARK CATALOGUE DES LIVRES

Zacharize Boverii Annales Capucinorum, 2. vol. in fol. Lugduni

Les mesmes traduites en François, par le Pere Antoine Caluze, in fol.

Paris 1675.

Les mesmes traduites en Italien, par san Benedetti, 4. vol. in fol. Ve-nise 1648.

Les mesmes traduites en Espagnol, 3. vol. in fol. 1644.

Tomus tertius Annalium Capucinorum, authore Marcello de Pisa, in fol. Lugduni 1676.

Dilucidatio speculi Apologetici, sive apologia Annalium Zachariz

Boverii, per Ant. Marc. Galitium, in 4. Antuerpia 1653.

Icones illustrium Capucinorum sive flores Seraphici, per Carolum de

Heremberg. in fol. Mediolani 1648.

Rationarium Chronographicum Missionis Evangelicz à Capucinis exercitz in Gallia Cisalpina auth. Mathia Ferrerio, 2. vol. in fol. An-

gust. Taurinorum 1659.

Geographica Descriptio Provinciarum & Conventuum Fratrum Minorum Capucinorum delineata, sculpta, & impressa justu P. Joannis à Monte Calcrio Generalis ejusto. Ord. in fol. Augusta Taurinorum 1654.

Informatione del M. Giosefo Zarlino, Maestro della Capella della serenissima Signoria di Venetia, intorno della Congregatione de j

Capucini, in 4. Venetia 1579.

Fiume del Terrestre Paradiso è trattato disensivo del sig. D. Nicolo Catalano da santo Mauro dove si raggualia il mondo, nella verita dell'antica forma de l'abito de Frati Minori, data alla stampa dal P. M. Giulio Antonio Catalano da S. Mauro Minor Conventuale, in 4. Firenza 1652.

Martyrologium Franciscanum auth. Arturio à Monasterio, in fol.

Paris 1653.

Menologium seu brevis & compendiosa illuminatio resucens in splendoribus sanctorum, Beatorum, &c. ab initio Minoritici instituti usque ad moderna tempora, &c. authore Fortunato Huebero, 2. vol. in fol. Monachii 1698.

Scriptores Ordinis Minorum, per Lucam Wading, in fol. Roma

1650.

Ejusdem Apologeticus de prætenso Monachatu Augustiniano S. Francisci, in 4. Lugduni 1641.

Legenda seu vita S. Francisci, per S. Bonaventuram, in 4. Paris

1 (07.

Liber Conformitatum vitæ S. Francisci cum vita J. C. authore Bartholomæo de Pisis, in fol. Mediolani 1513.

Idem à Jeremia Bucchio correctus & illustratus, in fol. Bolonia

1590.

Apologeticus pro libro Conformitatum S. Francisci, &c. adversus Alcoranum Franciscanum authore Henrico Sedulio, in 4. Antuerpia 1607.

Ejusdem

QUI TRAITENT DES ORDRES RELIGIEUX. Ixxxj Ejusdem Historia Scraphica, vitæ S. Francisci & illustrium Virorum & sæminarum qui ex tribus Ordinibus relati sunt inter Sanctos, in fol. Antuerpia 1613.

Petri de Alva naturæ prodigium, Gratiæ portentum, hoc est seraphici P. Francisci vitæ Acta ad Christi vitam & mortem regulata, &c. in fol.

Madriti 1651.

Historia de las vidas y milagros de S. Francisco, Petro de Alcantara y de los Religiosos insignes en la Reforma de Descalzos, por F. Martin de S. Joseph 2. vol. in fol. en Arevalo 1644.

Vie de saint Pierre d'Alcantara, écrite en Italien par le P. Marchese

de l'Oratoire, & traduite en François, in 4. Lyon 1670.

La mesme, par le P. Talon de l'Oratoire, in 8. Paris 1626.

Monumenta Ord. Minorum, in 4. Let. Goth.

Firmamenta trium Ordinum S. Francisci, in 4. Paris 1502.

Speculum Minorum, in 12. Rothomagi 1512.

Compendium Privilegiorum Fratrum Minorum & aliorum Ord. S. Francisci, per Alphons. de Casarubios, in 4. Colonia 1619.

Expositio & dubiorum Declaratio in Regulam S. Francisci à P. Hie-

ronimo à Politio, in 12. Paris 1615.

Commentariola super Regulam B. Francisci & Catalog. virorum illustrium ejusdem Ordinis, per Claud. Riquet, in 12. Lugduni 1597.

Remarques sur la Regle de saint François, par Claude le Petit, in 12.

Paris 1632.

La Regle & Testament de saint François illustrée du Declaratoire, Notes, Meditations & Memorial de l'Ordre, par F. N. Aubespin Recollet, in 16. Paris 1614.

Exposicion de la Regla de los Frayles Minores, por F. Juan Ximenez,

in 16. en Valencia 1622.

Statuti generali di tutto gl' ordine de san Francesco d'Osservanza, in

4. Firenze 1580.

Statuta generalia Barchinonensia Regularis observantiæ approbata in Comitiis generalibus Segoviæ habitis anni 1621. in 8. Paris 1622.

Statuta Provinciæ Franciæ approbata à R. P. Archangelo à Messana

General. in 12. Paris 1610.

Statuta pro reformatione Almæ Provinciæ Fratrum Minorum edita in

Capitulo Lugdunensi, in 12. Catalauni 1665.

Directoire uniforme ou Journal commun des Officiers de chaque Couvent des Religieux Cordeliers Reformés des quatre grandes Provinces de France, in 12. Paris 1668.

Statuta Generalia Fratrum Minorum Recollectorum Regni Galliz, in CongregationeNationali Nivernensi annoi640. approbata & publica-

12. Paris 1641.

Constitutiones piz pro Reformatione Fratrum S. Francisci Conventualium, edita in Comitiis generalibus ejusd. Ord. Florentiz anno 1565. in 4. Bononia 1565.

Statuti è vero Constitutioni della Provincia di S. Pietro d'Alcantara
Tome I.

Ixxxij CATALOGUE DES LIVRES
Frati Minori scalzi dell' Ordine è piu stretta offervanza di S. Francesco, in 4. Napoli 1685.

Constitutions des Freres Mineurs Capucins de saint François approu-

vées par Urbain VIII. in 12. Paris 1645.

Defense de l'humilité seraphique, ou Apologie pour le droit de voix active & passive qu'ont les Religieux Laïcs Cupucins, en toutes les Elections de leur Ordre, par le Pere Paulin de Beauvais, in 12. Paris 1642.

### RELIGIEUSES CLARISSES.

Relacion de la Fundacion del Monastero de las Descalzas de S. Claras de Madrid, vida de la Princessa de Portugal D. Juana de Austria sur sundadora, por Juan de Carillo, in 4. Madrid 1616.

Vie de la B. Colette, Reformatrice des trois Ordres de S. François,

in 12. Paris 1628.

La vie de sainte Isabelle, sœur du Roi Saint Louis, Fondatrice du Monastere de Long-Champ, par Sebastien Rouillard, in 8. Paris 1619.

La mesine, par le P. N. Caussin, Paris 1644.

Historia de la Fundacion y propagacion en España de Religiosas Capuchinas, por Iuan Pablo Fons de la Companya de Jesus, in 4. Barcelone

1644.

Constituciones generales para todas las Monjas y Religiosas sujetas à la obediencia de la Orden de san Francisco, ponense al principio las Reglas de S. Clara primiera y segunda, la de las Monjas de la purissima Conception, y la de las Terceras de Penitencia, in 4. Madrid 1642.

La Regle de sainre Claire, avec les Constitutions generales pour toutes les Religieuses qui sont sons la jurissition de l'Ordre de saint François, faite au Chapitre general tenu à Rome l'an 1639. in 32. Paris

La Regle des Religieuses de sainte Chaire, confirmée par le Pape Urbain VIII. declarée & expliquée par plusieurs autres Souverains Pontises, in 12. Paris 1688.

# QUI TRAITENT DES ORDRES RELIGIEUX. lxxxiij TIERS ORDRE DE SAINT FRANCOIS.

Francisci Bordoni Parmensis, Cronologium Fratrum & sororum

Tertii Ordinis S. Francisci, in 4. Roma 1658.

Histoire generale & particuliere du Tiers Ordre de saint François, par le Pere Jean Marie de Vernon du mesme Ordre, 3. vol. in 8. Paris 1667.

La mesme en Latin, in fol. Paris 1686.

La gloire du Tiers Ordre de saint François ou l'Histoire de son établissement & de son progrés, par le P. Hilarion de Nolay Capucin, in 4. Lyon 1694.

Iuan de Cardillo Historia de la Tercera Orden de san Francisco, in

4. Saragoffe 1610.

Tercera Orden de Penitença, por Gabriel de Guillixtequi, in 4. Vie de sainte Elisabeth, Fille du Roy de Hongrie Religieuse du Tiers Ordre de saint François, par le P. Apollinaire de Valogues, in 8. Paris 1645.

Vida y Virtudes del siervo de Dios Bernardino de Obregon Padre y fundador de la Congregacion de los Enfermeros pobres, por D. Fran-

cisco de Herrera y Maldonado, in 4. Madrid 1634.

La Vie admirable de la Venerable Servante de Dieu, Sœur Jeanne de Jesus, Fondatrice de la Congregation des Religieuses Recollectines, recuillie par le Pere Simon Mars Recollet, in 12. Tpres 1688.

Vies des Saints du Tiers Ordre de S. François, par un Solitaire, 2.

vol. in 4. Caen 1683.

Sententia definitiva in favorem B. Raymundi Lulli 3. Ord. S. Francisci Doctoris illuminati, in 4. Paris 1676.

Exposicion de la Regla de los Hermanos Terceros, in 4. Salamenca

1609.

Studia, Originem, provectum atque complementum Tertii Ordinis de Pænitentia S. Francisci concernentia; ab Antonio de Sillis ejusdem Ordinis elucubrata: Item Apostolica Privilegia ejusdem Ordinis ab eodem collecta, in 4. Neapoli 1621.

Apostolica Privilegia Fratrum tertii Ordinis S. Francisci de Pœnitentia nuncupati Regularis observantiz Congreg. Longobardz, in 4.

Panormi 1600.

Compendium Privilegiorum Tertii Ordinis S. Francisci Regularis observantia, in 4. Tolosa 1607.

Collectio Apostol. Privilegiorum Fratrum Tertii Ordinis S. Fran-

cilci, à F. Elzeario Dombariensi, in 4. Lugduni 1614.

Generalia Statuta sive Decreta Fratrum Tertii Ordinis S. Francisci de Poenitentia nuncupati Regularis observantiz Congregationis Longobardz, in 4. Venetiis 1551.

Generalia statuta sive Decreta Tertii Ordinis Regularis observantiz Congregationis Longobardz à Hyeronimo Riccio in multis emendata,

in 4. Panermi 1600.

Constitutioni Generali Romane de j Frati del Terzo Ordine di:



EXXIV CATALOGUE DES LIVRES

san Francesco Regolari osservanti fatte nell'anno 1601. in 4. Roma 1601.

Statuta Congregationis Gallicanæ Tertii Ordinis S. Francisci de

Poenitentia, in 4. Lugduni 1614.

Constitutiones generales Fratrum Tertii Ord. S. Francisci Congreg. Gallicanæ, in Capitulo generali Parisiis anno 1625. celebrato consectæ & receptæ, in 8. Rothomagi 1627.

Exdem Constitutiones, in 4. Parisiis.

Regula & Constitutiones generales Fratrum Poenitentium Tertii Ord. S. Francisci Congreg. Gallicanæ ad usum Fratrum Provinciæ S.

Yvonis, in 24. 1647.

La Regle de Penirence du Pere saint François, pour les Religieux & Religieuses de son troisième Ordre, avec les Declarations des Souverains Pontises, & les Expositions de Denis le Chartreux, in 24. Paris 1620.

Regula & vita Fratrum sacri Ordinis de Pænitentia Regularis ob-

scrvantia S. Francisci, in 8. Let. Goth.

Regle du Tiers Ordre de saint François, des Sœurs de Chateaugontier; & vivantes en obedience, chasteté, pauvreté & Clôture, approuvée par Sieurs de Bonne Memoire, Papes Leon X. & Jule III. & est celle que le Pere Gabriel Maria leur a baillée, in 12. Angers 1553.

La Regle du Pere saint François pour les Religieux & Religieuses de ses troissémes Ordres, avec un extrait des Constitutions generales des Religieuses dudit Ordre de la Congregation de l'Etroite Obser-

vance, dites de sainte Elisabeth, in 32. Paris 1650.

Constitutions des Religieuses du Troisième Ordre de saint François, appellé de Penitence, dites de sainte Elisabetth, in 24. Lyon 1643.

Regle & Constitutions de la Congregation des Freres du Tiers Or-

dre de saint François, dits Bons-Fils, in 12. Lille 1698.

Regula Tertii Ordinis S. Francisci cum ceremoniis ad induendum

Fratres, corumque Privilegiis, in 12. Papia 1506.

La Regla del Terzo Ordine di san Francesco, le ceremonie è modo che si deve fare & tenere nel dare l'habito à fratelli, da F. Gabriele Molina, in 8. Mlano 1586.

Regla de los hermanos de la Tercera Orden de san Francisco con

alcunas advertanças dal Pedro Gonzales, in 32. Madrid 1606.

Regle, Statuts & Exercices pour ceux qui professent le Tiers Ordre de saint François Seculier, avec quelques Declarations & Resolutions des Docteurs, in 32. Paris 1632.

Manuel de l'Etat, Regle & maniere de vivre du Troisième Ordre dit de la Penitence de saint François, pour les personnes vivant dans le

monde, par le Pere Elzeart de Dombes, in 32. Lyon 1647.

Regle du Tiers Ordre des Penitens, institués par saint François, avec des Annotations sur la mesme Regle, par un Pere Capucin, in 12. Paris 1663.

OUI TRAITENT DES ORDRES RELIGIEUX. IXXXV. Institution, Regle & Statuts du Troisième Ordre de saint François, pour les personnes qui le professent en l'estat seculier, avec des Declarations sur la mesme Regle, par le Pere Apollinaire de Valognes, in 32. Paris 1665.

Regle du Tiers Ordre de saint François expliquée selon l'esprit de ce

Saint, par le Pere Archange, in 12. Paris 1691.

La mesme Regle expliquée, par le Perc Frassen, in 12. Paris. 1703.

### ORDRES QUI ONT DES REGLES PARTICULIERES.

### CHARTREUX.

Theatrum Chronologicum sacri Ordinis Carthusiensis authore Carolo Josepho Morstio Congreg. Fuliens. in fol. Taurini 1681.

Annales Ordinis Carthusiensis, in fol. Coreria 1687.

Les mesmes sous le titre de Disciplina Ordinis Carthusiensis, in fol. Coreria 1703.

Histoire Sacrée de l'Ordre des Chartreux, par Jacques Corbin, in 4.

Paris 1653.

Chronicon Carthusiense Petri Dorlandi cum notis Theod. Petrei, in 8. Colonia 1608.

La mesme Chronique traduite en François, par Adrien Driscart, Curé de Notre Dame de Tournay, in 8. Tournay 1644.

Prospectus Historiz Ordinis Chartusiensis & Chronicon Monasterii S. Stephani de Nemore ejusd. Ord. authore Camillo Tutino, in 12. Viterbii.

Origines Carthusiarum Belgii, per Arnold. Raisse, in 4. Duaci

Joannes Hagen de Indagine de perfectione & exercitiis sacri Ord. Carthusiensis, in 4. Lugduni 1643.

Petrus Sutor de vita Carthusiana, in 4. Paris 1522.

Vita S. Brunonis , in fol. Let. Goth.

Vida del Pad. san Bruno, por Juan de Madariaga, in 4. Valence

Andreæ du Saussay Epistola de causa Conversionis S. Brunonis, in 8. Paris 1646.

Joannis de Launoy, de vera causa secessus S. Brunonis, in 8. Paris 1646.

Remontrance de Paul de la Ravoire, Chartreux defroqué, in 4. Utricht 1617.

Statuta Ordinis Carthusiensis, in fol. Basilea 1510.

Repertorium Statutorum Ordinis Carthusiensis, in fol. Basilea

Nova Collectio Statutorum Ordinis Carthusiensis, in 4. Paris

Explication de quelques endroits des anciens Statuts de l'Ordre des Chartreux, par le Perc Dom Innocent Masson, in 4. à la Correrie 1693.

ixxxvj CATALOGUE DES LIVRES

Constitutions des Religieuses Chartreuses, in 8. à la Correrie 1693, Troisséme partie du nouveau Recueil des Statuts de l'Ordre des Chartreux, pour les Freres Laics, in 8. à la Correrie 1693.

### TRINITAIRES.

Annales Ordinis SS. Trinitatis authore Bonaventura Baro Ord, Minorum, in fol Roma 1684.

Regula & Statuta Ord. SS. Trinitatis approbata & recepta in ge-

nerali Capitulo apud Cervum-frigidum in 12. 1570.

Statuta Fratrum Ord. SS. Trinitatis Redempt. Captiyorum, in 12, Duaci 1586.

Regula primitiva Ord. SS. Trinitatis Redempt. Captivorum, in 24.

Paris 1635 . .

Regle des Freres de l'Ordre de la saince Trinité, in 24. Paris 1652. Chronica de los Descalzos de la Trinidad, por Diego de la Madre di Dios, in fol. Madrid 1652.

Regula primitiva & Constitutiones Fratrum Discalceatorum Ord.

SS. Trinitatis, in 12. Madriti 1617.

La Regle & les Statuts des Freres & Sœurs du Tiers Ordre de la

sainte Trinite', in 12. Rouen 1670.

Compandio Historico de las vidas de san Juan de Mata y san Felix de Valois Patriarcas y fundadores de la Orden de SS. Trinidad, por Gil Gonzalez Davila, in 4. Madrid 1630.

# GRAND-MONTAINS.

Annales Ordinis Grandi-montensis, authore Joanne Levêque, in 8. Trocis 1662.

La Vie de S. Estienne Fondateur de Grandmont, par Henry de la Marche, General de cet Ordre, in 12.

Regula sancti Stephani Fundatoris Ordinis Grandi-montensis, in 12,

Rothomagi 1671.

Capitulum generale Ordinis Grandi-montensis in abbatia Grandi, mont. celebratum anno 1643. in 24. Paris 1 643.

### MINIMES.

Chronicon Ordinis Minimorum, per Franciscum Launovium, in fol. Paris 1635.

Chronica General de la Orden de los Minimos, por Lucas de Mon-

toya, in fol. Madrid 1619.

Cronica de los Minimos, por il P. Tristan, in 4. Barcelone 1624. Histoire de l'Ordre des Minimes, par Louis Dony Datichy, in 4, Paris 1624.

Les triomphes de S. François de Paule en la Ville de Naples par Celar Capacio, in 4. Paris 1634.

OUI TRAITENT DES ORDRES RELIGIEUX. Ixxxvij Digestum sapientiz Minimitanz tripartitum complectens Regulas S. Francisci de Paula, Statuta Capitulorum generalium, Bullas Pontificias, &c. in 4.

Manipulus Minimorum ex Regulari summorum Pontisicum, sacrarum Congregationum & ipsius Ordinis agro collectus, &c. opera &

labore P. Baltasaris d'Avila, in 8. Insulis 1667.

Les Regles des Freres & Sœurs & des Fidelles de l'un & de l'autre fexe de l'Ordre des Minimes avec le Correctorium du mesme Ordre, in 24. Paris 1632.

Traduction nouvelle des Regles, du Correctoire & du Ceremonial

de l'Ordre des Minimes, in 14. Paris 1703.

Jeremias Minimita plangens improbum modum eligendi Superiores, in 4.

#### TIERS ORDRE DES MINIMES.

La Regle du Tiers Ordre des Minimes établi par saint François de Paule pour les Fideles de l'un & de l'autre sexe avec des notes par le Pote Fançois Giry, in 24. Paris 1673.

### JESUITES.

Historia Societatis Jesu, Pars I. sive Ignatius per Nicolaum Orlandium, in fol. Roma 1615.

La mesme, in 4. Cologne 1614.

Historia Societatis Jesu, Pars II. sive Lainius per Franc. Sachinum, in fol. Antuerpia 1620.

Historia Socieratis Jesu, Pars III. sive Borgia per Franc. Sachinum,

in fol. Rome 1649.

Historia Societatis Jesu, Pars IV. sive Everardus per cundem Sachi-

hum, in fol. Roma 1652.

Historia Societatis Jesu Pars V. sive Claudius per Petrum Possinum, in fol. Rome 1661.

Historia Societatis Jesu, Partis, V. Tomus posterior per Joseph-Juveneium, in fol. Roma 1710.

Imago Primi sæculi Societatis Jesu, in fol. Amuerpia 1640.

Synopsis primi sæculi Societatis Jesu, per Jacobum Damianum, in 4. Tornaci 1641.

Societas Jesu Europæa, per Mathiam Tanner, in fol. Praga 1694.
Istoria della Compagnia di Giesu, l'Asia per il P. Daniel Bartoli, 3.
vol. in fol. Roma 1667.

Du mesme, l'Inglisterra, in fol. Roma 1667.

Historia Provincia Anglicana Soc. Jes. per Henricum Morum, in fol. Andomeri 1660.

Chronica da Compagnhia de Jesus da Estado de Brasil, per Simon de Vasconcestos, in foi. L'sboa 1663.

Historia de la Compania de Jesu en las Islas Philippinas, por F. Colin, in fol. Madrid 1663. ixxxviij CATALOGUE DES LIVRES

Historia de las Missiones de Japon por Luiz de Guzman, 2. vol. in fol. Complut. 1601.

Historia de Ethiopia & de la Companhia de Jesu nella Ethiopia, por

Bartholomeo Tellez, in fol.

Historia Provinciæ Paraquariæ Soc. Jes. per Nicol. del Techo, in fol. Leodii 1673.

Insignes Missioneros de la Compana de Jesus en la Provincia de Para-

guai, por Francesco Xarque, in 4. Pampelune 1687.

Chronica de la Companhia de Jesu ne Provincia de Portugal, por Barthol. Tellez, 3. vol. in fol. Lisbon 1645. & 1647.

Dell' Istoria della Compagnia de Giesu, la Sicilia dal P. Dominico

Stanislao Alberti, in 4. Palerma 1702.

Historia Ordinis Jesuitici ab Elia Hasenmillero scripta nunc resutata,

in 4. Ingolstadii 1594.

Relation de las Cosas que Hizieron los Padres de la Compaña de Jesus por las partes d'Oriente, del Christ. Suarez de Figueroa, in 4. Madrid 1614.

Joannis Argenti Epistola de statu Societatis Jesu in Polonia & Li-

thuania, in 4. Cracovia 1615.

Eadem Epistola auctior, &c. in 4. Ingostaldii 1616.

Lettres édifiantes & curieuses, écrites des Missions Etrangeres par quelques Missionnaires de la Compagnie de Jesus, recueillies par le Pere le Gobien de la mesme Compagnie, 10. vol, in 12. Paris 1709. Esq.

Vindicationes Societatis Jesu, per Cardinalem Pallavicinum, in 4.

Roma 1649.

Amphitheatrum honoris, sive Calvinistarum in Soc. Jesu criminationes ingulatz, authore Claro Bonarscio seu potius Carolo Scribanio,

in 4. Antuerpia 1605.

Apologia pro Societate Jesu contra commentitiam Historiam Ordinis Jesuitici à Polycarpo Leyslero editam authore Petro Stevartio Doct, Iugolstad. Item Gregorii de Valentia Soc. Jesu annotati in admoniotionem schimedelini Lutherani, pro Jesuitis contra Calvinianos editam, in 4. Colonia 1594.

Apologia pro Societate Jelu ex Bohemia Regno proscripta per Adam.

Tannerum, in 4. Vienna Aust. 1618.

Isa. Casauboni Epistola ad Frontonem Duczum de Apologia Jesuit, in 4. Lendini 1611.

Eryc. Puteani in Isa. Casauboni epistolam strictura, in 4. Lovani

Apologie pour les Percs Jesuites, par Jean du Peron, in 12. Paris 1614.

Apologia pro patribus Jesuitis, in 12. Paris 1615.

Justa expostulatio de P.M. Xantes Mariales, sive Apologia Societatis Jesu per Theophilum Raynaudum, in 12. Lugduni.

Apologie pour les Religieux de la Compagnie de Jesus, par le Pere Caussin, in 12. Paris 1644.

Apologie

QUI TRAITENT DES ORDRES RELIGIEUX. Ixxxix Apologie pour l'Université de Paris, contre le discours d'un Jesuite. in 12. 1643.

Disceptatio de secretis Societatis Jesu, per Adam Contzen, in 12.

Lugd. 1617.

Jacob. Gretlerus Soc. Jel. de modo agendi Jeluitarum, in 4. Ingolfstadii 1600.

Contra famolum libellum monita privata Soc. Jes. lib. III. in 4.: In golftadii 1618.

Gretlerus reviviscens contra aurea monita Soc. Jel. in 4. Colonia 1661. Annus dierum memorabilium Societatis Jesu, authore Joanne Nada-Io, in 4. Colonia 1664.

Christophori Gomez Elogia Societatis Jesu, in 4. Antuerpia 1661. Plainte au Roy contre un Livre intitulé, le franc & veritable discours, par Louis Richeome, in 12. Bordeaux 1602.

La verité defenduë en la cause des Jesuites contre le plaidoyé d'An-

toine Arnaud, par François des Montagnes, in 12. Liege 1596.

Reponse au Plaidoyé de Simon Marion contre les Jesuites, par René de la Fon, in 12. Villefranche 1599.

Plaidoyé pour les PP. Jesuites contre la Marteliere, par Jacques

de Montholon, in 12. Paris 1612.

Plainte contre Servin pour les Jesuites, par Louis de Beaumanoir, dont le veritable nom est Louis Richeome, in 12. Paris 1615.

Avis sur les Plaidoyez de Servin, contre les Jesuites, in 12. Caën

Causes d'oppositions formées, par Eustache du Bellay Evesque de Paris l'an 1564, contre les Jesuites pour opposer à l'exament fait par le Pere Richeome du Plaidoyé de la Marteliere, in 4. Paris 1613.

Arrest de la Cour du Parlement donné le 22. Decembre 1611. contre les Jesuites, auquel est inseré le Sommaire du Plaidoyé de M. Servin Advocat General, in 4. Paris 1618.

Détense de ceux du College de Clermont, contre les Requestes & Plaidoyez, contre ceux cy-devant imprimez & publicz, in 12. 1594. Le Manische des PP. Jesuites, in 12 1623.

L'Anti-Jesuite au Roi, in 12. Saumur 1611.

Arrest du Grand Conseil donné le 19. Septembre 1625, pour l'Université de Paris contre les Jesuites, & autres pieces la pluspart non imprimées & les autres reveuës & augmentées, &c. imprimé par mandement du Recteur, in 12. Paris 1626.

Arrest notable de la Cour du Parlement sur cette question, sçavoir si celui-là est capable de succeder qui a esté de la Compagnie de Jesus, demeurant & portant le nom & l'habit de Jesuite, & y aïant fait vœu de Pauvreté, de Chasteté & d'Obéissance aprés deux ans de probation, 18 12. Paris 1631.

Remontrance des Religieux de la Compagnie de Jesus au Roy, in 12. Bordeaux 1599.

Lettre declaratoire de la Doctrine des Jesuites, par le P. Cotton, in 12. Paris 1619.

Tome I.

m



Anticoton ou refutation de la Lettre declaratoire du P. Cotton, in 12-Paris 1610.

Reponse à l'Anticoton, par François Bonald, in 12. Pont-à-Monsson

Pieces diverses contre l'Anticoton 1811.

Responsio Apologetica adversus Anticotoni criminationes, in 12. Lugduni 1611.

Reponse à l'Anticoton, par Adr. Behotte, in 12. 1611.

Remerciment au Roi pour le retablissement du College de Paris des

Jesuites, in 12. Bordenux 1618.

Contredits au Libelle intitulé, Histoire du P. Henry Jesuite, brûlé à Anvers, par François de Segusse, dont le veritable nom est François Garasse, in 12. Lyon 1601.

Laurentii Foreri Soc. Jes. Anaromia, anaromiæ Societatis Jesu, sive ant'anatomia infamis libelli, cui titulus est, Anatomia Soc. Jes. in 4-

Ocniponte 1634.

Ejusd. Mantissa ant'anatomiæ Jesuiticæ opposita famosis contra Societatem Jesu libellis, quorum tituli sunt, Mysteria Soc. Fes. Consultatio Frat. Juniperi minorita & Frat. Ludovici Soteli Relatio de Ecclesia Japonice fatu, in 4. Oeniponte 1634.

Ejusdem Grammaticus Proteus arcanorum Soc. Jes. Dadalus, dedolatus & genuino suo vultu reprasentatus, in 8. Ingolstaldii 1636.

Catholica querimonia adversus Petr. Jurieu authore Ildesonso Malas, in 12. Matriti 1686.

Della vita & dell' Instituto di san Ignazio Lib. V. in fol. Roma

Vida del san Ignazio, Laynes, & Franc. de Borgia por Pet. de Ribadencyra, in fol. Madrid 1594.

Le cinquieme Ange de l'Apocalypse Ignace de Loyola, par le Pere Corret, in . Namur 1679.

La Vie de saint Ignace de Loyola, Fondateur de la Compagnie de Jesus, par le Pere Dominique Bouhours, in 4. Paris 1679.

Compendio della vita di S. Ignazio di Loiola da Virg. Nolarci, in 4. Madrid 1685.

Vida virtudes, y milagros de S. Ignatio de Loiola, por Franc. Garcias, in 4. Madrid 168 ..

Vida de S. Ignazio de Loiola, por Euséb. de Nieremberg, in 8. Madrid 1631.

La Vie & Canonization de faint Ignace.

Item, Catalogue des Maisons de la Compagnie de Jesus, in 12. Rouen

Disceptatio de santo Ignatio & de santo B. Caretano Thienzo, per

Jul. Nigronium, in 4. Neapoli 1631.

Interrogationes Apologetica ad Joannem Bapt. Castaldum Clericum Regularem, in 4. Lugduni 1641.

Vida di san Francisco Xaverio, do que Fizeram na India los Religiosos de Companhia de Jesus, por Joan Luzena, in fol. Listoa 1800:

QUI TRAITENT DES ORDRES RELIGIEUX. xcj Clarones Varones de la Compania di Jesus por Juan Euseb. Nieremberg, 6. vol. in fol. Madrid 1643.

Mortes illustres virorum Societatis Jesu, per Philip. Alegambre, in fol

Roma 1657.

Fjusdem Heroes & Victimæ Charitatis Societatis Jesu, in 4. Rome 1658.

Tableaux des hommes illustres de la Compagnie de Jesus, in 8. Donay

1623.

Catalogus Patrum Soc. Jesu qui in Imperio Sinarum Christi sidem propagarunt, per Philippum Couplet, in 12. Paris 1686.

Coroa da Companhia de Jesu, por Barth. Guerreyo, in fol. Lisboa

1642.

Bibliotheca scriptorum Societatis Jesu auctore Philippo Alegambre, in fol Antuerpia 1643.

Eadem Bibliotheca aucta, per Nat. Sothelum, in fol. Rome 1676.

Institutum Societatis Jesu, 2. vol. in fol. Praga 1705.

Razon del instituto della Compania de Jesus, por Petr. de Ribade-

neyra,in 4. Madrid 1605.

Corpus Institutorum Societatis Jesu in duo volumina distinctorum, accedit Catalogus Provinciarum, Domorum, Collegiorum, &c. ejus-dem Societatis, 2. vol. in 4. Antuerpia 1702.

Constitutiones Societatis Jesu cum declarationibus, in fol. Roma 1606. Regulæ Communes Soc. Jest. cum Commentariis Julii Nigronii, in

L. Mediolani 1613.

Constitutiones Societatis Jesu, in 8. Rome 1570.

Exdem Constitutiones cum declarationibus, in 8. Roma 1583.

Regulz Societatis Jelu, in 12. Paris 1620. Les mesmes en François, in 12. Paris 1620.

Regulæ Societatis Jesu editæ à Calvinianis, in 12. Amstelodami 1610. Litteræ Apostolicæ ac Privilegiorum Confirmationes, in 8. Roma 1887.

Decreta Congregationum Generalium Societatis Jesu, in 12. Antuer-

pie 1635.

#### CONGREGATIONS SECULIERES.

Vira sancte Begge Ducisse Brabantie cum Historia Begginatiorum Belgii authore Josepho Geldolpho à Rikel, in 8. Lovanii 1631.

Disquisitio Historica de Origine Beghinarum Belgii authore Petro

Coëns, in 12. Leodii 1069.

Memorie Htoriche della Congregatione dell' oratorio raccolte da Gio Macciano facerdote di essa, 4. vol. in fol. Neapoli 1693.

La scuola di S. FilippoNeri à vero vita del santo da Josepho Cispino,

is 4. Neapoli 1675.

Antoni iGallonii vita S. Philippi Nerii Fundatoris Congregationis Oratorii, in 4. Rome 1600.

La melme, in 3. Moguntia 1602.

m ij

CATALOGUE DES LIVRES

Vie du Cardinal de Berulle Fondateur de l'Oratoire de Jesus en France, par Habert de Cerify, in 4. Paris 1646.

Vic du P. de Gondren de la Congregation de l'Oratoire, in 4. Paris

1643.

La mesme, in 8. Paris 1657.

Vita del P. Carolo caraffa Fundatore della Congregatione de Pii Operarii, per D. Pietro Gisolfo, in 4. Neapoli 1597.

Vita del P. D. Antonio de Cottellis della Congregatione de Pii Ope-

rarii, in 4. Neapoli 1663.

Vie de M. Jacques Cretenet, Prestre, Instituteur de la Congregation

des Prestres Missionaires de Lyon, in 12. Lyon 1680.

Vie de M. d'Authier de Sisgau Evesque de Bethléem, Instituteur de la Congregation du saint Sacrement, par Nicolas Borely, Prestre de la mesme Congregation, in 12. Lyon 1703.

Exordia & Instituta Congregationis sanctissimi Sacramenti, in 12.

Gratianopoli 1658.

Vie de M. Vincent de Paul, Instituteur de la Congregation de la

Mission, par M. Abely Evesque de Rodez, in 4. Paris 1664.

Désense de M. Vincent de Paul contre le Livre de sa vie, écrite par M. Abely, in 12. Paris 1668.

Regulæ seu Constitutiones Communes Congregationis Missionis, in

24. Paris 1668.

Vie de Madame le Gras, Fondatrice des Filles de la Charité, par M. Gobillon, in 12. Paris 1676.

Synophis Instituti Clericorum in commune viventium, in & Roma

**3684**.

Abregé de l'Institut du Clergé seculier vivant en commun, approuvé par Innocent XI. par Jacques Valauri, & traduit de l'Italien par E. R. in 8. Liege 1698.

Vie de M. Joly Docteur de Paris & Chanoine de S. Benigne de Dijon Instituteur des Hospitalieres de la mesme Ville, par le P. Baugendre

Benedictin, in 8. Paris 1700.

Vita del servo di Dio Hippolito Galantini Fundatore della Congrogatione di san Francesco & della Dottrina Christiana, per Dionisso Nigretti Florentino sacerd. della medema Congregatione, in 12. Roma 1623.

Vita del venerabile servo di Dio Cesare Bianchetti senatore di Bologna è fundatore della Congregatione di san Gabriele descritta da Carlo Antonio delle Frate, in 12-Bologna 1704.

Vie de Madame de Miramion Fondatrice des Filles de Sainte Gene-

vieve, par M. l'Abbé de Choify, in 4. Paris 1706.

Constitutions de la Communauté des Filles de Sainte Genevieve, in

24. Paris 1683.

Relation de l'établissement de l'Institut des Filles de l'Ensance de Jesus, & le recit de ce qui s'est passé dans le renversement du mesme Institut, par une des Filles de cette Congregation, in 12. Toulouse 2689.

QUI TRAITENT DES ORDRES RELIGIEUX. RON Constitutions des Filles de l'Enfance de Jesus, in 12. 1646.

Vie de Madame Laumague, veuve de M. Polaillon, Fondatrice de l'Hospital de la Providence, par M. Faideau Chanoine de l'Eglise de Paris, in 12. Paris 1659.

Reglemens de la Maison & Hospital des Filles de la Providence de

Dieu, in 12. Paris 1657.

Reglemens ordonnez par M. l'Archevesque de Paris, en explication des Constitutions pour la Communauté des Filles de la Providence, in 12. Paris 1700.

Vie des Fondateurs de Maisons de retraites M. Kerlivio, le P. Vincent Huby Jesuite, & Mlle. de Francheville, par Pierre Phonamie, in

12. Nantes 1698.

L'Artisan Chrestien ou la vie du Bon Henri, Maistre Cordonier, Fondateur des Communautés des Freres Cordoniers & Tailleurs , in 12. Paris 1670.

Vie de Madame de Combé, Institutrice de la Maison du Bon Pas-

teur, avec les Reglemens de la Communauté, in 12 Paris 1700.

Reglemens du Seminaire des Filles de la Propagation de la foy établies à Metz, par l'Abbé Bossuet leur Superieur, in 12. Paris 1672.

Regles données à la Maison des Filles de la Propagation de la foy établies en la ville de Sedan, par M. l'Archevesque de Reims, in 24. Paris 1681.

Constitutions pour la Maison des Nouvelles Catholiques, in 12. Paris

Reglemens & pratiques Chrestiennes en sorme de Constitutions des Filles & Veuves Seculieres du Seminaire nommé l'union Chrestienne, établies dans plusieurs Dioceses, in 12.

Regles & Constitutions pour les Sœurs de l'union Chrestienne, in 12-

: Paris 1704.

Constitutions de la Congregation des Sœurs de saint Joseph en Pro-

vence & en Dauphine, in 24. Vienne 1694.

Statuts & Reglemens des Ecolles Chrestiennes & Charitables du saint - Enfant Jekus, in 12. Paris 1685.

Vie d'un Solitaire inconnu, par M. J. Grandet, in 8. Paris 1699. La Vie de l'Ermite de Compienne, par le Pere Bussier, in 12. Paris

L'Institut reformé des Ermites sous l'invocation de saint Jean Baptiste, &c. composé par le P.Michel de sainte Sabine Ermite du mesme Inc zitut, in 24. Paris 1655.

## ORDRES MILITAIRES ET DE CHEVALERIE.

Andraas Mendo Soc. Jes. De Ordinibus Militaribus, in fol. Lugduni

Thesoro Militar de Cavaleria antiquo y moderno, modo de armar Cavalerios y professar ceremonias, &c. por el dottor Dom Joseph Michieli y Marquez Vice-Cancellario della Orden Militar de Constantino, in fol. Madrid 1642.

Historie Chronologiche dell' Origine de gli Ordini Militari composte dell' abbate Bernardo Giustiniani Cavaliero & Gran-Croce dell' Or-

dine Constantino, 2. vol. in fol. Venetia 1692.

Auberti Miræi Origines Equestrium sive Militarium Ordinum Lib. II. in 8. Antuerpia 1609.

Les mesmes en François, in 12. Anvers 1609.

Mennenii Deliciæ Equestres sive omnium Ordinum Militarium origines, &c. in 12

San sovino de la Origine de Cavalieri, Lib. IV. in 8. Venezia 1583. Pierre de Belloy de l'Origine & Institution de divers Ordres ce Chevalerie, in 12. Paris 1613.

De la Chevalerie ancienne & moderne, par le P. Menestrier, 2. vol.

in 12. Paris 1683.

Favin, Theatre d'honneur & de Chevalerie, 2. vol. in 4. Paris

Hermant. Histoire des Religions ou Ordres Militaires de l'Eglise,

in 12. Rouen 1698.

Histoire des Ordres Militaites avec leurs habillements gravez par Adrien Schoonebeck, 2. vol. in 8. Amsterdam 1688.

Chronica de la Religion de san Juan de Jerusalem, por Juan Augustin de Funés, in fol,

Parte I. en Valencia 1626.

Parte II, en Caragoza 1639.

Historia Militaris Ordinis Joannitarum Rhodiorum aut Militenfium Equitum authore Henrico Pantaleone, in fol. Basilea 1581.

Historia dell' Ordine di S. Giovanni Gierosolomitano da Giacomo Bozio, 3. vol. in fol. Rema 1629.

Histoire des Chevaliers de saint Jeun de Jerusalem, par Jean Bau-

douin, in fo!. Paris 1629.

Jacobus Fontanus de Bello Rhodio, Lib. 111. Item de Militarium Ordinum institutione, per Theodor. Adamzum, in fol. Paris 1540.

Vite de Gran-Maestri di Malta, per il Commendatore Geronimo Ma-

ruli, in fol, Neapoli 1636.

Histoire de Pierre d'Aubusson, Grand-Maistre de Rhodes, par le P. Dominique Bouhours, in 4. Paris 1676.

Descrittione di Malta del Commendatore Francesco Abela in fol. Malta 1643.

QUI TRAITENT DES ORDRES RELIGIEUX. xcv La cruelle oppugnation de Rhodes, par Soliman, écrite par le Commandeur Jacques de Bourbon, in 4. Paris 1527.

Nicol. de Villegagnon, de Bello Melitensi Commentarius, in 4.

Paris 1653.

Il glorioso triomfo de Cavaleri di S. Giovanni Gierosolimitano da Dominico curione, in 8. Neapoli 1653.

Le mesme en Espagnol, traduit par Paul Clascar del Valles, in 8.

Barcelone 1619.

Statuta Ordinis Domus Hospitalis Hierusalem edita cura F. Didaci Rodriguez, in fol. Roma 1556.

Les mesmes, in 8.

Stabilimenta Militum Ord. de S. Joanne Hierosolimitano, per Gasp. de Montoya, in fol. Salamanca 1934.

Gli statuti della sacra Religione di S. Giovanni Gierosolimitano &

gli Privilegi della stessa Religione, in 4. Roma 1589.

Statuti della Religione de Cavaliori Giorofolimitani dati in luce del

Cavaliero Paolo Rosso, in 8. Firenze 1570.

Privileges des Papes & Princes de la Chrestienté, accordés à l'Ordre de Malte, recuëillis par le Chevalier Lambert, in 4. Paris 1626.

Privileges accordés à l'Ordre de saint Jean de Jerusalem, in 4. Paris 4619.

Les mesmes Privileges recueillis par le Commandeur d'Ecluscaux, in

fol. Paris 1700.

Martyrologe de Malte, contenant les éloges des Chevaliers, leurs blasons & genealogies par le P. Matthieu de Goussancourt, in fol. Paris 1654.

Vie de la Mere Galiotte de Genoivillac, Reformatrice des Religieuses de l'Ordre de Malte en France, par le P. Thomas d'Aquin de saint Jo-

teph, in 8. Paris 1633

Les Regles des Religieuses de l'Ordre de saint Jean de Jerusalem, in

12. Toulouse.

Chronica de las tres Ordenes de Sanjago, Calatrava, y Alcantara, por Francisco de Rades, in fol. Tolede 1572.

Historia de las Ordenes de Sanjago, Calatrava y Alcantara, por F.

Ciaro de Torres, in fol. Madrid 1629.

Definiciones y estabilimentos de la Orden y Cavalleria de Alcantara, in fol. Madrid 1609.

Definiciones de la Orden y Cavalleria de Calatrava, in fol. Valladolid

Enucleationes Ordinum Lusitania Militarium à D. Laurentio P'res, in fol. Ulisipp. 1693.

La Regla de la Orden de la Cavaleria de sant Jago del Espada, in fol-

Compluti 1565.

'n

Regla de la Orden y Cavaseria de sant Jago del Espada, in 4 Anvers 1598.

Del principio de la Orden de la Cavaleria de san Jago del Espada 🤻

CATALOGUE DES LIVRES una declaracion de la Regla y de tres votos substantiales, por Diego de

la Mota, in 4. Valentia 1599.

Vida de Raymundo fundador della Cavaleria de Calatrava, por Giro Mascaresias, in 4. Madrid 1653.

Du mesme Apologia Historica, por la Religion de Calatrava, in 4.

Madrid 1651.

Petri de Dusburg Ordinis Teutonici, Chronicon Prussix in quo ordinis Teutonici origo, nec non res ab ejusdem Ordinis Magistris ab anno 1216, usque ad annum 1336, in Prussia gestæ exponuntur cum Continuatione incerti authoris usque ad annum 1435. & notis Christophori Hartkenoch, in 4. Fene 1679.

Historia Ensiferorum Ordinis Teutonici Livonorum, per Henricum

Leonardum Schurzfleischium, in 12. Vitemberga 1701.

Histoire de la Condamnation des Templiers, par M. du Puy, in 4. Paris 1654.

Historia Templariorum authore Nicola Gurtlero, in 8. Amsteledami

L'Institutioni dell' Ordine di Cavaliera del Tosone, in 4. Venezia 1558.

Le Mausolée de la Toison d'Or, ou Tombeaux des Chefs & des Che-

valiers de l'Ordre de la Toison d'Or, in 12. Amsterdam 1689.

Statuts & Ordonnances de l'Ordre de la Toison d'Or, leurs confir-

mations & changemens, in 12. Amsterdam 1689.

Le Livre des Ordonnances des Chevaliers de l'Ordre'du tres-Chrestien Roy de France Louis XI. à l'honneur de saint Michel, in 8. Paris

Le mesme reimprimé, sur l'édition precedente, in 4. Paris 1668. Statuts de Louis XIV, pour le retablissement de l'Ordre de S. Mi-

chel, in 4. Paris 1665.

L'Histoire & Milice du Benoist saint Esprit, contenant les blasons des armoiries de tous les Chevaliers qui ont esté honorez du Collier dudit Ordre, depuis la premiere institution jusques à present, par M. d'Hozier, in fol. 1634.

Ceremonie de la creation des Chevaliers du saint Esprit l'an 1662. in

4. Paris.

Recherches Historiques de l'Ordre du saint Esprit, par Duchesne, 2.

vol. in 12. Paris 1695.

Statuts & Ordonnances de l'Ordre du saint Esprit, in 4. Paris

Les mesmes avec les Ordonnances & les Declarations des Chapitres

is 4. Paris 1703.

Catechismus Ordinis Equitum Periscelidis Anglicanz, seu speculum Anglorum authore F. Mondono Belvaleti Ord. Cluniacensis, in 8, Colonie 1631.

Institution, Loix & Ceremonies du tres-noble Ordre de la Jarretiere, recuëillis par Elie Hasmolle de Middle-temple Heraut de Windfor en Anglois, in fol. Londres 1672.

Ţķ,

QUI TRAITENT DES ORDRES RELIGIEUX. zevij

Th. Bartholini de Equestris Ordinis Danebrogici, à Christiano V. Rege Daniæ nuper instaurati, Origine, Dissertatio Historica, in fol. Hasniæ 1676.

Privilegia & immunitates à Sancta Sede concessa Duci Sabaudiæ Magno Magistro & Equitibus Militarium Ordinum SS. Mauritii &

Lazari, in fol. Taurini 1604.

Istoria di san Mauritio &c. conla translatione delle Reliquie di esso è l'origine, unione è privilegi dell' Ordine Militare di S. Mauritio & Lazaro, in 4. Torino 1604.

Ceremoniale che si da à osservare dandosi l'habito à Cavaglieri Militi della sacra Religione di santi Mauritio & Lazaro, in 4. Torino

1633.

Statuti Capituli & Institutioni dell' Ordine de Cavalieri di san Stefano fundato è dotato da Cosimo de Medici Duca de Firenza, in fol-Firenza 1562.

Statuti & Constitutioni dell' Ordine di san Stefano, in 4. Firenza

1577.

Les mesmes aussi imprimés à Florence en 1590. 1595. & 1620.

Statuti è Capitoli della Militia aureata Angelica Constantiniana sotto titolo di S. Giorgio, in 4. Ravenna 1581.

Statuti è privilegi della sacra Religione Constantiniana, &c. dati in

luce dal Comte Majolino Bisaccioni, in 4. Trenta 1624.

Statuti della sacra Religione Constantiniana, &c. rinovati da Dom Marino Caraccioli Grand Maestro di essa l'anno 1624. in 4. Roma 1624.

Privilegi dell' Ordine della Militia Constantiniana di S. Giorgio,

publicati dal Dottor Maluezzo, in 4. Venetia 1626.

Aubertus Miræus de Ordine Equitum Redemptoris Jesu Christi, in 4. Antuerpie 1608.

Privilegia Ordinis S. Lazari, in fol. Roma 1566.

L'Ordre Militaire des Chevaliers de Notre-Dame, sous le titre du

Mont-Carmel & de saint Lazare, in 8. Paris 1664.

Memoires en forme d'abregé Historique de l'Institution, progrés & Privileges de l'Ordre Royal des Chevaliers Hospitaliers de Notre-Dame du Mont-Carmel & de saint Lazare de Jerusalem, in 12. Paris 1665.

L'Office à l'usage des Chevaliers de Notre-Dame du Mont-Carmel & de saint Lazare de Jerusalem, avec leurs Regles & Statuts donnés par

les Papes Pie V. & Paul V. in 24. Paris.

Capitoli por la fundatione della naova Militia de Cavalieri da erigersi sotto il titolo della B. M. Madre di Dio satti dalli signori Pietro, Gio-Baptista & Bellardino Petrignagni da Spello inventori di essa, in 4. Macerata 1618.

Constitutions de l'Ordre & Religion de la Milice Chrestienne, sous le titre de la Conception de la B. V. Marie immaculée, traduite par M, de Maroles, in 8. Paris 1626.

Tome I.

xcviij CATALOGUE DES LIVRES

Les Revelations de l'Ermite Solitaire, sur l'Estat de la France avec ses Constitutions des Chevaliers de la Magdelaine, par Jean Chenel de la Chapponaye, in 12. Paris 1617.

Scudo inespugnabile de i Cavaglieri di santa Fede della Croce di san Pietro Martyre da il Pad. Gio Maria Caneparo, in 12. Milane

1579.

Estat de la Confrairie de saint Georges dite de Rougemont en la Franche-Comté, avec les noms & les armes des Confreres vivans, gravez par Pierre de Lois, in fol. Besançon 1663.

# TABLE

# DES CHAPITRES.

# CONTENUS DANS CE PREMIER VOLUME.

| I S S E R    | TATION PRELIMINAIRE fur                     | l'Ori-           |
|--------------|---------------------------------------------|------------------|
| gine &       | s sur l'Antiquité de la vie Monastique.     |                  |
| I ARAGRAP. I | . Que les Therapeutes ont esté les Institut |                  |
|              | la vie Monastique,                          | Page 1           |
| Parag. II.   | Qu'il y a toujours en une succession de     | Moines           |
|              | & de Solitaires depuis les Therapeur        | es jus-          |
|              | qu'à saint Antoine,                         | 10               |
| Parag. III.  | Que les persecutions n'ont point empesei    | hé qu'il         |
|              | n'y ait toujours eu des Moines & des        | Monas-           |
|              | teres, depuis saint Marc jusqu'à sai        | int An-          |
|              | toine,                                      | 22               |
| Parag. IV:   | Preuves de l'antiquité de la vie Mona       |                  |
|              | contre le sentiment du Pere Thomassin       | ر ۱۰۰۹٬۰۰۰<br>کا |
| Parag. V.    | Differentes especes de Moines : ce que c    | est aue          |
|              | les Canobites, & les avantages qu'ils       | ost par          |
| •            | dessus les autres,                          | - ·              |
| Parag. VI.   | Que saint Antoine est le Pere des Canobi    | 30<br>           |
|              | qu'il a établi les premiers Monaster        |                  |
|              | faits,                                      |                  |
| Parag. VII   | <i>J</i>                                    | 36               |
| ARKMO, 411.  | Que saint Amon a fondé ses Monasteres       |                  |
| Parag. VIII. | ceux de faint Pachome,                      | 39               |
| AKAG. VIII.  | Que sainte Syncletique a fondé les premi    | _                |
| Danas IV     | nasteres de Filles,                         | 48               |
| Parag. IX.   | Du grand progrès de l'Estat Monastique,     | tant en          |
| D 37         | Orient qu'en Occident,                      | 52               |
| Parag. X.    | Que les Religieux n'ontrien changé des      | _                |
| D 371        | & des coustumes des Anciens,                | . 58             |
| Parag. XI.   | Du Gouvernement des Monasteres, tant en     |                  |
|              | qu'en Occident,                             | 61               |

# PREMIERE PARTIE,

Contenant les Moines de saint Antoine, de saint Basile & quelques autres Fondateurs de la vie Monastique en Orient, & les Ordres Militaires qui ont suivi leurs Regles.

| CHAPITRE I. | V Ie de faint Paul premier Ermite , e<br>parlé des differens habillemens des d | où il est<br>anciens |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|             | Solitaires & Anachoretes,                                                      | 67                   |
| CHAP. II.   | Vie de saint Antoine Abbé, Pere des Rei                                        | ligieux              |
| •           | Canobites,                                                                     | 7.4                  |
| CHAP. III.  | Vie de sainte Syncletyque, Fondatrice d                                        | es pre-              |
| · -         | miers Monasteres de Filles ; où il es                                          | t parlé              |
|             | des habillemens des anciennes Religieus                                        |                      |
|             | rient, tant Cænobites qu'Anachoretes,                                          | 81                   |
| CHAP. IV.   | Des Moines Maronites,                                                          | 86                   |
| Chap. V.    | Des Moines Armeniens,                                                          | 25                   |
| CHAP. VI.   | Des Moines Nestoriens,                                                         | 108                  |
| CHAP. VII.  | Des Moines facobites,                                                          | 109.                 |
| CHAP. VIII. | Des Moines Coptes ou Egyptiens,                                                | 114                  |
| CHAP. IX.   | Des principaux Monasteres des Moines                                           | Coptes 3'            |
|             |                                                                                | 122                  |
| CHAP. X.    | Des ceremonies qui s'observent à la ves                                        | ture o               |
|             | à la profession des Religieux & Reli                                           | gieujes              |
|             | Coptes, & de quelle maniere ils font                                           | les Re-              |
|             | clus,                                                                          | 129                  |
| CHAP. XI.   | Des Moines Ethiopiens ou Abissins,                                             | 133                  |
| CHAP. XII.  | Des jeunes & abstinences des Moines & d                                        | es Acur              |
|             | gieuses en Ethiopie,                                                           | 144                  |
| CHAP. XIII  |                                                                                | LEIBIU-              |
|             | pie,                                                                           | 147<br>Airesterio    |
| CHAP. XIV   | . Vie de saint Pachome Abbé, premier Ins                                       | I:4                  |
| C 3737      | des Congregations Religieuses,                                                 |                      |
| CHAP. XV.   | Des Regles de saint Isaie, de saint Macai                                      | diane en             |
|             | quelques autres Peres de la vie Monas.                                         | 160                  |
| Carn VVI    | Orient,                                                                        |                      |
| CHAP AVI    | Des anciennes Laures de la Palestine                                           |                      |
| HAP. AXVI   | I. Vie de saint Basile le Grand, Docteur                                       |                      |

| DÉS           | CHAPITRES.                                                                        |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|               | glise, Archevesque de Cesarée & Pa.                                               |
| •             | triarche des Moines d'Orient, 169                                                 |
| CAAP. XVIII.  | De l'Ordre de saint Basile & de son grand                                         |
|               | progrés,                                                                          |
| CHAP. XIX.    | Des Caloyers on Moines Grees, de leurs                                            |
|               | exercices, jeunes & abstinences, 181                                              |
| CHAP. XX.     | Des principaux Monasteres de Caloyers ou                                          |
|               | Moines Crecs, 193                                                                 |
| CHAP. XXI.    | Des Moines Melchites, Georgiens & Min-                                            |
|               | grellens,                                                                         |
| CHAP. XXII.   | Des Moines de saint Basile dans la grande                                         |
| C             | Russie ou Duché de Moscovie, 206                                                  |
| CHAP. XXIII.  | Des Moines de saint Basile dans la petite                                         |
| •             | Russe ou Russe Blanche, & dans la Rus-                                            |
| Снар. XXIV.]  | fie Rousse, de Crime Rocke en Yell                                                |
| CHAP. AAIV.   | Des Moines de faint Basile en Italie, & de                                        |
|               | la Reforme de cet Ordre par Gregoire<br>XIII.                                     |
| CHAP. XXV.    | D 14. 10 D Cl C                                                                   |
| CHAP. XXVI.   | Des Moines de S. Basile en Espagne, 218 Des Moines de saint Basile, Reformés, ap- |
|               | pellec de Tardon                                                                  |
| CHAP. XXVII.  | Des Moines Esclavons, 222                                                         |
| CHAP. XXVIII. | Des Religieuses de l'Ordre de saint Basile,                                       |
|               | tant en Orient qu'en Occident, 231                                                |
| CHAP. XXIX.   | Des Moines Acémetes, avec la vie de saint                                         |
|               | Alexandre leur Fondateur, 238                                                     |
| CHAP. XXX.    | Des Moines Armeniens ou Barthelemites                                             |
|               | de Gennes, comme aussi des Religieux                                              |
|               | Armeniens appellés les Freres unis de                                             |
| O 3737373     | faint Gregoire l'illuminateur, 243                                                |
| Chap. XXXI.   | Des Chevaliers de l'Ordre de Constantin,                                          |
|               | appellés aufj Dorés, Angeliques & de                                              |
| CHAP. XXXII.  | S. Georges,                                                                       |
| CHAP. AAAII,  | Des Chevaliers Hospitaliers de l'Ordre de                                         |
| CHAP. XXXIII. | Saint LaZare de Ferusalem, 257                                                    |
| O             | Des Chevaliers de Frise ou de la Couron-                                          |
| CHAP. XXXIV.  | ne,  Des Chevaliers de l'Ordre Militaire de S.                                    |
|               | Cosme & de S. D.mien, ou des M riyrs                                              |
|               | dans la Palestine, 27#                                                            |
|               | 4 11:                                                                             |

|               | TABLE                                                                              |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| CHAP. XXXV.   | Des Chevaliers de l'Ordre de sainte Cathe-                                         |
|               | rine au Mont-Sinai, 274                                                            |
| CHAP. XXXVI.  | Des Chevaliers de l'Ordre de Chypre ou                                             |
|               | du Silence, appellés aussi de l'Epée, 276                                          |
| CHAP. XXXVII. | Des Chevaliers de l'Ordre de Moni-foye,                                            |
|               | appellés aussi de Monfrac & de Truxil-                                             |
|               | lo, 278                                                                            |
| CHAP. XXXVIII | . Des Chevaliers' de l'Ordre de saint Blaise,<br>280                               |
| o VVVIV       | Des Chevaliers de l'Ordre de saint Gereon,                                         |
| CHAP. XXXIX.  | 281                                                                                |
| C VI          | Des Religieux de l'Ordre de Notre-Dame                                             |
| CHAP. XL.     | du Mont-Carmel, appellés communement                                               |
| •             | les Carmes, 282                                                                    |
| CHAP. XLI.    | De la Regle primitive des Carmes, & des                                            |
|               | changemens qui y ont esté faits par les                                            |
|               | Souverains Pontifes, 300                                                           |
| CHAP. XLII.   | Vie du Bienheureux Albert, Patriarche La-                                          |
|               | tin de Jerusalem, & Legislateur de l'Or-                                           |
| •             | dre des Carmes, 313                                                                |
| CHAP. XLIII.  | Du grand progrès de l'Ordre des Carmes                                             |
| - 477 777     | depuis leur passage en Europe, 317                                                 |
| CHAP. XLIV.   | Origine des Religieuses Carmelites, avec<br>la vie du Bienheureux Jean Soreth leur |
|               | Instituteur, vingt-sixiéme General &                                               |
|               | premier Reformateur de l'Ordre des Car-                                            |
|               | mes, 322                                                                           |
| CHAP. XLV.    | Des Carmes Reformés de la Congregation                                             |
|               | Mantouë, 327                                                                       |
| CHAP. XLVI.   | Des Carmes de l'Etroite Observance,comme                                           |
|               | aussi de quelques autres Reformes faites                                           |
|               | 222                                                                                |
| CHAP. XLVII.  | Des Religieuses Carmelites Dechaussées,                                            |
|               | avec la vie de sainte Therese leur Refor-                                          |
|               | matrice,  340                                                                      |
| CHAP. XLVIII, | Continuation de l'Origine des Carmelites<br>Dechaussées, où il est parlé de la Re- |
| 1             | forme des Carmes Dechausses, avec la                                               |
|               | vie du Bienheureux Jean de la Croix,                                               |
| •             | premier Carme Dechausse, & Coadju-                                                 |
|               | # 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                            |

| $\dot{\mathbf{D}}$ | ES CHAPITRES                                                                                           | 5           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                    | teur de sainte Therese dans cet                                                                        | te Reforme, |
| Cuan VIIV          | . Dès Exercices & Observances des                                                                      | 348         |
| CHAP. ALIA.        | chaussés dans leurs Deserts,                                                                           | -361        |
| CHAP. L.           | Des Religieuses Carmelites De<br>France,                                                               |             |
| CHAP. LI.          | Des Religieuses Penitentes, ou Conviete en Italie,                                                     |             |
| CHAP. LII.         | De l'origine du Tiers Ordre des Ca<br>Beates du mefme Ordre,                                           | rmes, & des |
| CHAP. LIII.        | De l'Archiconfraternité de Nots<br>Mont-Carmel à Rome,                                                 |             |
| CHAP. LIV.         | Des Chevaliers de l'Ordre Ro<br>taire & Hospitalier de Notre<br>Mont-Carmel & de saint Lazare<br>lem , | - Dame du   |

Digitized by Google



# DISSERTATION PRÉLIMINAIRE:

SUR L'ORIGINE ET SUR L'ANTIQUITE

DE LA VIE MONASTIQUE.

# PARAGRAPHE I.

Que les Therapeuses ont esté les Instituteurs de la vie Monastique.



YANT à traiter de tous les Ordres Religieux en particulier, nous ne pouvons pas nous empescher de parler de l'origine & de l'antiquité de l'estat Monastique. Il est inutile de la faire remonter jusques au tems d'Elie & d'Elisée, comme il y en a qui le pretendent;

punque tout ce que nous lisons de ces Prophetes, de leurs disciples, des Nazaréens, des Rechabites, & de saint Jean-Baptiste, que saint Jerôme nomme le Prince des Anachoretes, & que saint Jean Chrisostôme appelle le Prince des Moines; n'estoit que l'ombre & la figure de la vie Monastique.

Tome I.

A

chis cap. 5.

Le Cardinal Bellarmin dit que dans la loi de nature avant le deluge, il y en avoir quelque ébanche: que dans la loy de Moise, il y en avoit eu une plus grande expression; mais qu'elle a receu sa perfection au tems des Apostres. En effet il semble qu'on devroit rapporter son origine à ce tems-là, après que quelques Peres, plusieurs souverains Pontifes, les Conciles de Meaux & de Thionville & un grand nombre d'Escrivains, ont reconnu les Apostres pour les Fondateurs de ce faint Institut, & leur exemple alant esté suivi par les Chrestiens de l'Eglise de Jerusalem, qui n'aïant qu'un cœur & qu'une ame, vendoient tous leurs biens, & en apportoient le prix à leurs pieds, pour n'avoir rien qui les attachast en cette vie. Neanmoins les Therapeutes dont parle Philon, embrasserent une profession encore plus haute que celle des prewis-consons miers Chrestiens de Jerusalem; & Eusebe, Cassien, Sozomene & quelques autres, les regardent comme ceux qui ont tracé le plan des premiers Monasteres. Ce'fut après que saint Marc cut fondé l'Eglise d'Alexandrie, où ses predications aïant attiré à la foi de Jesus-Christ un tres grand nombre de personnes, il y en eut beaucoup qui embrallerent les regles les plus élevées & les plus estroites de la perfection Chrestienne; en quittant leurs parens & leurs amis, & se retirant dans la solitude pour s'y donner entierement à la vie contemplative; ce qui leur sit donner le nom de Therapeutes, c'est-à-dire medecins ou serviteurs, parce qu'ils avoient soin de leurs ames & qu'ils servoient Dieu. Ils establirent d'abord leurs demeures auprès du Lac Meris. Ils abandonnoient volontairement leurs biens, & ils quittoient sans aucun retour, pere, mere, femme & enfans, freres & sœurs, parens & amis. Ils avoient chacun leur cellule separée, qu'ils appelloient Semnée ou Monastere. Ils y vaquoient seuls aux exercices de la priere & de la contemplation. Ils y estoient continuellement en la prefence de Dieu. Ils faisoient la priere deux fois le jour, le matin & le soir. Le matin ils demandoient à Dieu de leur donner une journée heureuse, & de remplir leur esprit d'une lumiere celeste: & le soir, ils le supplioient de les delivrer de l'affection des choses terrestres & sensibles. Ils emploioient le reste du jour à la lecture de l'Escriture sainte & à la meditation.Le plus souvent ils chantoient des Cantiques & des Hymnes. Leurs jeusnes estoient severes. Ils ne mangeoient & ne beu-

voient qu'après le soleil couché. Quelques-uns demeuroient jusqu'à trois jours sans manger; il s'en trouvoit mesme qui passoient jusques à six jours sans prendre aucune nourriture. Contens d'un peu de pain qu'ils assaisonnoient de sel, ils croïoient que le comble de la delicatesse estoit d'y ajouster de l'hysope, & le septiesme jour ils s'assembloient dans une grande Semnée pour y assister aux conferences & participer aux saints mysteres. Ces observances, ces austerités, & le reste de la vie des Therapeutes, conformes à ce que les Moines ont ensuite pratiqué, ont fait que non seulement Eusebe, Sozomene & Cassien, comme nous avons dit; mais aussi un tres-grand nombre de celebres historiens, ont rapporté l'institution de la vie Monastique à ces Therapeutes.

Comme saint Epiphane a donné à ces Therapeutes le nom d'Esséens ou Jesséens, prenant cette signification du nom de Jesus, qui veut dire Sauveur, & qui en langue Hebraïque est la mesme chose que Therapeutes; il a esté suivi par quelques Escrivains modernes, entr'autres par le Cardinal Baronius, & par M. Godeau Evesque de Vence, qui parlent Baron: and aussi des Therapeutes sous le nom d'Esséens ou Jesséens: mais nal. ad anne ils font voir en mesme tems la difference qu'il y avoit entre eux, & les veritables Esséens qui avoient des maximes & des hist. Ecclos. manieres de vivre tout à fait opposées à celles des Therapeutes; & ne se sont point écartés du sentiment de la plus grande partie des Escrivains, tant anciens que modernes, qui ont reconnu avec Eusebe & saint Jerôme que les Therapeutes ou

Les Protestans ont esté les premiers à combattre ce sentiment, & ont esté suivis par un petit nombre de Catholiques. Mais cette question, s'il est vrai que ces Therapeutes aïent esté Chrestiens, & aïent fait profession de la vie Monastique, dont ils aïent donné les premiers l'exemple, n'a jamais esté traitée d'une maniere ni plus methodique, ni plus recherchée, qu'elle l'a esté depuis quatre ans par deux illustres Sçavans, qui ne se sont pas neanmoins accordés, ni sur le Christianisme, ni sur le Monachisme des Therapeutes, & qui ont esté au contraire de sentimens opposés. Le premier est le P. Dom Bernard de Montfaucon, qui donna l'an 1709. une traduction françoise du Livre de Philon, de la vie contem-

plative, à laquelle il joignit des observations pleines d'erudi-

Jesséens estoient Chrestiens.

Epiphan?

tion, où il fit voir que les Therapeutes dont parle cet historien Juif, estoient Chrestiens. Maisen mesme tems, il donne à connoistre qu'il n'estoit pas du sentiment de ceux qui croïent que les Therapeutes sussent des Moines, n'y aïant point, dit-il, d'apparence qu'on en connust alors le nom, ni la profession. Une des raisons qui l'obligent à croire qu'ils n'estoient point

Pag. 111. Moines; c'est qu'il se trouvoit dans leurs assemblées des femmes, avec lesquelles ils mangeoient en mesme table; au lieu qu'on a toûjours regardé comme un devoir essentiel aux Moines, de ne point vivre avec des semmes, & d'eviter sur toutes choses leur conversation. Il ne laisse pas neanmoins de dire dans la suite que les Moines d'Egypte, dont parle Cassien, estoient les successeurs de ces anciens solitaires Therapeutes,

qu'ils avoient habité dans les mesmes lieux, & qu'ils avoient mesme gardé plusieurs de leurs maximes. Il estoit déja convenu que dans l'antiquité l'on appelloit indisferemment les solitaires Chrestiens, Ascetes, ou Therapeutes; & il avoit

avoüé que, comme Philon donne également les noms de Monastere & de Semnée à la demeure des Therapeutes, cette conformité de noms est une preuve bien forte, que les Monasteres des solitaires Therapeutes estoient les mesmes que ceux des Chrestiens, qui selon saint Athanase se trouvoient en Egypte l'an 271.

Un Magistrat également connu par sa probité & par sa profonde erudition, & qui occupe une des premieres places dans un celebre Parlement de France, peu satisfait des raisons que le P. de Montfaucon avoit alleguéespour prouver le Christianisme des Therapeutes & pour nier seur Monachisme; lui escrivitau mois de Fevrier 1710. & lui marqua qu'il voioit bien qu'il avoit un grand penchant à croire que les Therapeutes estoient des Moines; & qu'en effet du moment qu'on les croit Chrestiens, il nevoit pas qu'on puisse s'empescher de soustenir qu'ils estoient Moines. Car soit, dit-il, que l'on donne ce nom aux Anachoretes, Monazontes, soit qu'on le reserve pour ceux qui, ne pouvant s'accommoder d'une entiere solitude, s'assembloient de tems en tems pour vaquer en commun à de pieux exercices; il convient également aux Therapeutes. Il ajouste qu'ils ne suivoient ni la Regle de saint Antoine, ni les autres que nous connoissons, & qui sont toutes venuës depuis; mais que rien n'empesche qu'ils ne pussent estre Moi-

#### PRELIMINAIRE.

nes sans cela, & suivre quelques usages qui leur tenoient lieu de Regle: que ce qui a fait de la peine an P. de Montsaucon, c'est que les Therapeutes admettoient des semmes dans leurs assemblées, ce qu'il regarde comme aïant toûjours esté essentiellement desendu aux Moines: qu'il ne devoit point s'arrester à cette difficulté: que les premiers Chrestiens l'estoient de si bonne soi, qu'ils pouvoient frequenter les semmes sans aucun danger: que saint Pierre mesme & les autres Apostres menoient des semmes avec eux, sans que personne en sus semmes sans que just se des mesmes, supposé, dit-il, qu'il y en eust: & que si les choses ont changé depuis, ce peut estre à cause des abus qui se sont glissés dans les Monasteres; mais que cette circonstance seule ne l'empescheroit pas de croire que les Therapeutes ne sussent de veritables Moines.

Il s'agit donc de sçavoir s'ils estoient Chrestiens; mais M. B\*\*\*, qui est ce sçavant Magistrat dont nous parlons, & que nous ne nommerons point; puisqu'il n'a pas voulu que son nom parust à cette Lettre lorsqu'elle a esté imprimée en 1712. avec la response que lui sit le P. de Montfaucon, & sa replique à ce Pere; quoique ses sçavantes remarques sur la Religion des Therapeutes & l'origine de la vie Monastique ne puissent que luy faire honneur, & luy attirer beaucoup d'applaudissement; M.B\*\*\*, dis-je, estant persuadé au contraire que les Therapeutes estoiont Juis, tâche à le prouver par plusieurs raisons. Il ne peut croire que Philon l'un des plus zelés Partifans de la Religion Juive ait fait un discours exprès à dessein de louer les Chrestiens, pour lesquels les Juifs ont eu de tout tems de l'aversion; & que l'an 68, qui est le tems que le P. de Montfaucon suppose que Philon a escrit, & où le Christianisme ne faisoit, pour ainsi dire, que de naistre, les Chrestiens fussent assez connus dans le monde pour engager un homme d'une autre Religion à dire d'eux, comme fait Philon, qu'ils sont répandus en plusieurs endroits du monde, & qu'il estoit juste que les Grecs & les Barbares fussent participans d'un si grand bien. Il examine ce qui concerne les Monasteres des Therapeutes, leurs anciens escrivains, leurs chefs, leurs chants, leurs hymnes, & toutes leurs observances, & il n'y trouve rien qui ne ressente le judaisme, ou qui ne soit opposé à la Religion Chrestienne.

A iij

A cela le P.de Montfaucon respond que les Chrestiens juda L. sans, tels que ceux dont parle Philon, estoient regardés comme Juifs: qu'ils passoient pour tels: que non seulement ils se regardoient comme Juifs, mais qu'ils se glorifioient de ce nom: & que l'an 68. de Jesus-Christ, c'est-à-dire plus de vingt ans après que saint Marc eut escrit son Evangile, le Christianisme estoit beaucoup répandu par tout le monde, & que ses progrès ne pouvoient pas estre inconnus à Philon. Après avoir examiné de nouveau toutes leurs observances, il n'y trouve rien d'opposé au Christianisme; & enfin dans la mesme response il semble convenir que les Therapeutes estoient Moines; car il dit qu'il n'a pas pris ce mot de Moine dans sa signification generale, qui est solitaire: qu'en ce sens là, non seulement les Therapeutes qui demeuroient au Mont de Nitrie; mais aussi toutes sortes de gens qui vivoient dans la retraite, devoient estre appellés Moines: que la question estoit, si le terme de Moines estoit déja consacré du tems de Philon pour signifier des solitaires Chrestiens, & si l'institut des Solitaires Therapeutes estoit de la mesme façon qu'il fut depuis establi lorsqu'on leur donna le nom de Moines: qu'il ne s'agit que de cela: que si l'on n'en veut pas convenir, ce ne sera plus qu'une question de nom.

M. B\*\*\*, dans sa replique à ce sçavant Benedictin, persistant dans son sentiment que les Therapeutes estoient Juiss, ajouste pour en convaincre, de nouvelles raisons à celles qu'il avoit avancées dans sa Lettre; & pour ce qui regarde leur profession Monastique, il dit au P. de Montsaucon qu'il ne s'agit pas d'une pure question de nom: qu'il n'a jamais entendu disputer sur celui qu'on a donné aux premiers Fondateurs de la vie Monastique: qu'il a seulement soustenu que cette profession n'estoit pas encore connuë du tems de Philon; & pour preuves il apporte des témoignages précis, à ce qu'il prétend, des Peres de l'Eglise, & ausquels il croit qu'on ne peut respondre. Il lui repete en plusieurs endroits ce qu'il avoit déja dit dans sa premiere Lettre; que si les Therapeutes ont esté

Chrestiens, ils ont esté de vrays Moines.

Mais comme dans cette mesme Lettre il avoit dit, pag. 21. que ces femmes que les Therapeutes admettoient dans leurs assemblées, ne devoient pas estre une raison pour empescher le P. de Montsaucon de les reconnoistre pour Moines;

PRELIMINAIRE

en'il lui avoit mesme apporté l'exemple de saint Pierre & des Apostres qui menoient des femmes avec eux sans qu'on en fust scandalisé: qu'il en pouvoit estre de mesme des Moines de ce tems là, supposé, dit-il, qu'il y en eust, & que cette circonsstance seule ne l'empescheroit pas de croire que les Therapeutes ne fussent de veritables Moines; comment pouvoir accorder cela, & ce qu'il dit en plusieurs endroits, que si les Therapeures ont esté Chretiens, ils ont esté de vrais Moines; avec ce que l'on lit à la pag. 274. de sa replique, que le commerce de ces Therapeutes avec les femmes, les danses dont ils entrelassoient leurs prieres, leur Jeusne le jour du Dimanche, font des choses si contraires à la discipline Monastique, & mesme Chrestienne de tous les tems, qu'il admire comment cette

pretenduë ressemblance a pu tromper personne?

Si M. B\*\*\* avoit prouvé que les observations Judaïques avoient soûjours esté incompatibles avec le Christianisme, & qu'elles n'avoient jamais esté tolerées dans l'Eglise d'Alexandrie, je pourrois me rendre à ses raisons, & en regardant comme Juifs les Therapeutes, je ne rapporterois pas à ces Solitaires, l'origine & l'Institution de la vie Monastique; mais lorsqu'Eusebe, saint Jerôme, un grand nombre d'autres Peres de l'Eglise, & d'illustres Escrivains, tant anciens que modernes, ont regardé les Therapeutes comme Chrestiens, quoique persuadez qu'ils avoient des observances Judaïques, & que la pluspart les ont reconnus pour les Instituteurs de la vie Monastique; je n'ai garde de m'éloigner de leur sentiment. M. B\*\*\* ne peut pas nier que l'Eglise d'Alexandrie n'ait retenu beaucoup d'observances Judaïques qui pouvoient s'accorder avec le Christianisme. Celles que pratiquoient les Therapeutes, & dont Philon a fait la description, n'ont pas empesché saint Jerôme de les reconnoistre pour Chrestiens, & de dire que cet Historien Juif, n'avoit fait l'éloge des premiers Chretiens de l'Eglise d'Alexandrie qui Judaisoit encore, que pour relever la gloire de sa Nation. Philo discrissimus Judeorum, videns Alexandria primam Ecclesiam adhue Judaisantem, scrip. Ecquasi in laudem gentis sua, librum super eorum conversatione des. faripsit. M. de Tillemont avouë que cette Eglise estant composée principalement de Juiss, retenoit encore beaucoup d'ob- pour l'His fervations Judaïques, & qu'on peut assurer que Philon n'at-

wibuë rien aux Therapeutes, qui ne s'accordât avec le Judais- Page 1981

me, & par consequent avec le Christianisme; ces deux Religions estant alors prosque les mesmes en ce qui regardoir l'exterieur.

Nous voïons encore aujourd'huy des vestiges de ces observations Judaiques parmi les Coptes ou Chrestiens d'Egypte qui composent l'Eglise d'Alexandrie, & qui ont retenu jusques à present la Circoncisson, de mesme que les Ethiopiens ou Abillins à qui ils ont communiqué leurs observances en les esclairant de la lumiere de la foi; puisque c'est par le moïen des Egyptiens que les Abissins ont esté instruits des verités Chrestiennes, & que depuis ce tems-là le Patriarche d'Alexandrie est reconnu pour Chef de l'Eglise d'Ethiopie; principalement depuis que ces deux Nations se sont soustraites de l'obeissance qu'elles devoient au Souverain Chef de l'Eglise Universelle. Mais les uns & les autres ne regardent pas la Circoncisson comme un précepte de Religion, ils ne la font pas le huitième jour comme les Juifs; & melme ils ne sont pas tous circoncis, ne pouvant recevoir la Circoncisson après le Baptelme.

Il y a quelques Sçavans Escrivains qui croïent que les The-

rapeutes formoient veritablement une Secte Juive qui embrassa le Christianisme après la predication de saint Marc dans l'Egypte. M. Baillet qui est de ce nombre, dit dans la vie de ce Saint, qu'on peut supposer qu'ils eurent beaucoup moins Vies des 85. de chemin à faire que les autres pour parvenir à la veritable 35. Avil. Religion, & qu'aïant trouvé dans la doctrine de saint Marc, & dans sa conduite, un modelle de perfection beaucoup plus achevé que celui qu'ils suivoient; ils n'eurent aucune peine à l'embrasser. C'est, ajouste-t'il, tout ce qu'on a lieu de croire, de gens qui fuïoient la vanité & l'orgueil comme la source des vices, qui pratiquoient la continence, qui aimoient la retraite, le silence, la priere, la meditation, l'estude des Livres saints, qui jeusnoient austerement, qui estoient unis par le lien de la charité, & qui avoient une grande conformité avec les preeles. Tom. miers Chrestiens de Jerusalem. M. l'Abbé Fleury est de mes-1. 108. 174. me sentiment, & dit que saint Marc assembla à Alexandrie une nombreuse Eglise, dont il est à croire que les Juiss sirent dabord la meilleure partie, principalement les Thera-

> S'il est vray que Philon ait escrit son Livre de la Vie Contemplative,

Digitized by Google

PRELIMINAIRE

cemplative, aprés que saint Marc eut establi l'Eglise d'le Axandrie, & qu'il y avoit auparavant une Secte de Juiss sous le nom de Therapeutes, qui embrassa le Christianisme, & sur du nombre de ceux qui composerent l'Eglise d'Alexandrie, Philon auroit pu faire l'eloge de ces Therapeutes, quoique Chrestiens, les croïant toûjours Juiss; puisqu'ils n'abandonnerent point les observances Judaïques, & que celles qu'ils pratiquoient n'avoient rien d'incompatible avec le Christianisme: & ainsi il n'y auroit plus lieu de s'estonner comment les Therapeutes pouvoient estre répandus en tant d'endroits, parmi les Grecs & les Barbares du tems de saint Marc; puisqu'il y en pouvoit avoir en plusieurs endroits avant que ce Saint eust formé l'Eglise d'Alexandrie, & que ceux qui de meuroient aux environs de cette Ville eussent embrassé le Christianisme.

Mais c'est de quoi M. B\*\*\* ne demeurera pas non plus d'accord, puisqu'il ne peut croire qu'ils fussent Chrestiens & qu'ils pratiquassent des observations Judaïques. En ne les reconnoissant point Chrestiens, il prétend avoir de son costé le plus grand nombre de Sçavans du premier ordre qui ont esté de melme l'entiment. Ces Sçavans sont, Joseph Scaliger, Blondel, Saumaise, Grotius, Henry de Valois, Estienne le Moine, Cotelier, le P. Pagi, & M. Basnage, parmi lesquels il ne se trouve que trois Catholiques; les autres estant Protestans, qui apparemment n'ont pas voulu reconnoistre les Therapeutes pour Chrestiens, afin de ne pas accorder à l'Erat Monastique une aussi grande antiquité que celle qui lui est deuë, Mais à ce nombre de Sçavans, on peut en opposer d'autres aussi du premier ordre qui ont esté de sentiment contraire; & je ne crois pas que M B \* \* \* refuse la qualité de Sçavans du premier ordre aux Cardinaux Bellarmin & Baronius, à M. Godeau Evesque de Vence, au P. Papebroch, à M. de Tillemont dont l'authorité seule, comme il dit à la pag. 295, de sa replique, en vaut plusieurs, & enfin au P. de Montfaucon. On peut leur opposer aussi un Sçavant du premier ordre parmi les Protestans, c'est Isaac Vossius; auquel on peut joindre d'autres Sçavans du moien ordre qui ont esté aussi Protestans, comme Thomas Bruno, qui a fait un Traité particulier pour prouver que les Therapeutes estoient Chrestiens; Bevereggius, & M. Macxensie, qui dans sa deffense de l'ancienne Monarchie d'Ecosse, Tome . I.

regarde les Therapeutes non seulement comme Chrestiens, mais encore comme les premiers Anachoretes. Nous ne parlerons point de tous les autres Escrivains Catholiques, aussi du moïen ordre, qui ont esté de mesme sentiment, parce qu'ils sont en trop grand nombre. Mais l'authorité d'Eusebe, de saint Jerôme, de Sozomene, de Cassien, de plusieurs PP. de l'Eglise, & de Sçavans Escrivains des premiers siècles, doit l'emporter sur tous ces témoignages; & ainsi nous ne croïons pas pouvoir nous tromper, si, en suivant le sentiment de ceux qui ont reconnu seulement pour Chrestiens les Therapeutes, & de ceux qui, en les reconnoissant pour Chrestiens, les ont aussi regardés comme les Instituteurs de la vie Monastique, nous faisons remonter jusques à eux son origine & son Institution.

#### PARAGRAPHE II.

Qu'il y a toûjours eu une Succession de Moines & de Solitaires depuis les Therapeutes jusques à Saint Antoine.

Ly en a qui pretendent qu'il n'y a point eu de succession de Moines & de Solitaires depuis les Therapeutes, jusques au tems que l'Eglise jouissant d'une parfaite liberté, l'on vit les Monasteres se multiplier, & les deserts habités, par une multitude innombrable de Solitaires, sous la conduite de saint Antoine, de saint Pachome & de leurs Disciples. Je ne prétens point prouver cette succession sans interruption par les actes de plusieurs Saints, qu'on a prétendu avoir vêcu en Communauté pendant les trois premiers siécles de l'Eglise; non plus que par le Livre de la Hierarchie Ecclesiastique attribué à saint Denis l'Areopagite, dont l'Auteur, aussi bien que tous ces Saints desquels il est fait mention dans les Menologes des Grecs, sont reconnus par de Sçavans Critiques pour ne point appartenir à ces trois premiers siècles. Leur sentiment est néanmoins combattu par d'autres Sçavans. Toutes les Apologies qui ont esté faites en faveur des ouvrages attribués à saint Denis l'Areopagite, sur lesquels Dom David Religieux Benedictin de la Congregation de saint Maur, donna encore une Dissertation en 1702. & le Probleme proposé aux sçavans & imprimé en 1708. touchant les mesmes ouvrages, font assez connoistre que

tette question n'est pas encore decidée.

Mais on demeurera aisément d'accord de cette succession, si en quittant toute prevention, l'on veut reconnoistre pour Disciples des Therapeutes, les Ascetes qui se renfermoient aussi dans des solitudes, où ils gardoient la continence, & mortifioient leur corps par des abstinences & des jeusnes extraordinaires, portant continuellement le cilice, dormant sur la terre, lisant l'Escriture Sainte, & priant sans cesse: & on les doit comprendre dans l'Estat Monastique, puisque, comme remarque le Cardinal Bellarmin, les Grecs ont donné plusieurs noms à ceux qui l'ont embrassé; de Therapeutes, pour les raisons que nous avons déja dires: d'Ascetes, c'est-à-dire Athletes, ou Exercitans, parce que le devoir d'un Moine est un exercice continuel; & c'est le nom dont se sert saint Basile, appellant Ascetiques son Traité de l'Institution des Moines. On les nomma aussi Supplians, parce que leur principale occupation estoit la priere & l'oraison, Saint Chrysostome & quelques autres les ont appellés Philosophes. Enfin le nom le plus commun & que les Latins ont retenu, est celui de Moine, qui signifie proprement Solitaire ou Ermite, que saint Augustin prétend devoir aussi appartenir aux Coenobites, comme en effet il leur est resté. On a encore ajousté à tous ces noms celui de Religieux, qu'on donne indifferemment à tous ceux qui se consacrent à Dieu par la solemnité des vœux. Quelquesuns disent qu'avant Salvien de Marseille, qui vivoit dans le cinquieme siècle, il n'estoit pas en usage. Il paroist néan-can-104moins par un des Canons du quatriéme Concile de Carthage, & par la traduction de la Regle de saint Basile par Ruffin, que dans le quatrième siècle l'on donnoit déja ce nom aux person- vies des nes qui le consacroient à Dieu.

Ss. 25. Aur.

M. Baillet, qui ne veut pas se declarer en faveur de ceux dans la vie qui croïent que les Therapeutes estoient Chrestiens, & qui, comme nous avons dit dans le paragraphe précedent, croit que l'on peut supposer au moins qu'ils eurent beaucoup moins de chemin à faire que les autres, pour parvenir à la veritable Religion; ne laisse pas de reconnoistre dès le tems de saint Marc, des Chrestiens qui se distinguoient des autres par un genre de vie particulier; car il dit que, quand il ne seroit pas vrai que les Therapeutes eussent embrassé pour lors la foy de Jesus-Christ; Il est certain que dès le tems de saint Marc il y avoit plusieurs

Chrestiens que le desir de vivre plus parfaitement que le commun, portoit à se retirer à la campagne dans le voisinage d'Alexandrie, & à demeurer enfermés dans des maisons, priant, meditant l'Escriture sainte, travaillant de leurs mains. faisant des abstinences de plusieurs jours de suite, & ne prenant leur nourriture qu'après le soleil couché. C'est ce que dit aussi M. l'Abbé Fleury dans son histoire Ecclesiastique; mais 1. Page 17. M. B \* \* \* n'en convient point, & prétend que dans les deux premiers siécles de l'Eglise il n'y avoit point de Chrestiens qui fe distinguassent par aucun genre de vie particulier, & par consequent point de Therapeutes ni de Moines. Il ne trouve pasque saint Clement & Origenes aient parlé, ni de Therapeutes, ni de Moines. Il tire avantage du silence qu'il a cru remarquer dans ces Peres, qui estant tous deux d'Alexandrie, vivant par consequent au milieu des Therapeures, ou habitant les mesmes lieux, devoient en avoir parlé; & il ajouste qu'on peut dire la mesme chose de saint Athanase, qui sut Patriarche de la

faucon pa-\$6 245.

> ces pieux Solitaires eussent esté des Sectateurs de J. C. A cela je respons: que ces grandes assemblées des Therapeutes, telles que les descrit Philon, ne subsisterent pas longtems; que les persecutions ne leur permirent pas de les continuer; qu'ils se contenterent de vivre en retraite dans leurs propres maisons, ou à la campagne dans le voisinage des villes ; qu'en quelques endroits, il y en avoit qui demeuroient cinq, six, ou dix dans un mesme lieu; que pour lors on leur donna le nom d'Ascetes; & que ceux qui demeuroient en Egypte ont pû encore conserver quelques observances Judaïques.

> mesme Ville soixante-dix ans après la mort d'Origenes, qui a parlé de l'origine de la vie Monastique, & qui n'auroit pas manqué de parler des Therapeutes, s'il estoit vrai que

Comment ne pouvoir pas se persuader que c'est la vie des Therapeutes, ou des Ascetes de son tems, qu'Origenes a descrite dans une de ses Homelies, & qu'il a marquée comme un estat distingué entre les Chrestiens, lorsqu'il dit qu'il y en a qui sont attachés uniquement au service de Dieu, degagés des affaires remporelles, combattans pour les foibles par la priere, le jeusne, la justice, la pieté, la douceur, la chasteté & par toutes les vertus. C'est aussi des successeurs des Therapeutes stromas. que saint Clement d'Alexandrie, a voulu parler, lorsqu'il appelle vie solitaire, la vie de ceux qui gardoient la continence,

& c'est ce que pratiquoient les Ascetes. Si nous n'avions pas perdu le Traité de la continence que saint Clement dans son Livre du Pedagogue dit avoir composé, on y auroit sans doute trouvé qu'il y parloit amplement de la vie des Ascetes, puisqu'il appelle vie solitaire, la vie de ceux qui gardoient la continence.

M. B \* \* \* , pag. 264. de la mesme replique, avoiiant qu'avant que saint Paul de Thebes se fust retiré dans la solitude, il pouvoit y avoir de pieux Chrestiens qui craignant leur foiblesse & la contagion du monde, avoient pris le parti de mener une vie solitaire à la campagne, & dans quelques lieux voifins de leurs demeures, ce que saint Athanase prouve dans la vie de saint Antoine; cela nous suffit pour les regarder comme Ascetes & successeurs des Therapeutes, quelque nom que M. B \* \* \* leur veuille donner: ainsi nous trouvons des Moines. ou Ascetes dans les trois premiers siécles de l'Eglise; & nous demeurons d'accord que le nom de Moine estoit inconnu pour lors; que la profession des Solitaires de ces premiers siécles n'a pas esté fixe; qu'elle ne l'a esté que par les vœux Solemnels que l'on a fairs dans la suite; & que la vie Cœnobitique parfaite n'a commencé qu'au tems de saint Antoine; ce qui nempesche pas que dans les trois premiers siécles de l'Eglise l'on ne trouve des vestiges de la vie Monastique & mesme Cœnobirique, qui s'est perfectionnée peu à peu, après que les persecutions ont cellé.

Par tous ce que nous venons de dire, l'on voit bien qu'Origenes & saint Clement d'Alexandrie ne sont pas demeurés dans le silence au sujet des Therapeutes, comme prétend M. B\*\*\*; puisqu'ils ont parlé de leurs successeurs qui n'ont fait que changer de nom, & que les persecutions ont empesché de continuer leurs assemblées nombreuses, aïant esté contraints, pour éviter la fureur des Tirans, de vivre seuls ou en petit nombre, dans leurs propres maisons ou dans des solitudes. Mais il a quelque chose de plus sort à nous opposer, à ce qu'il prétend aussi, pour faire voir que du tems de saint Justin martyr, & de Tertullien, il n'y avoit point de ces sortes de gens; ce sont des témoignages de ces mesmes Peres, ausquels il ne croit pas qu'on puisse respondre. Il dit que saint Justin, dans

fon Epistre à Diognette, atteste que les premiers Chrestiens & 248. de n'avoient point de pareils gens parmi eux; qu'il y avance har... sur Pero de diment que les Chrestiens ne disseroient des autres hommes Mont faucen

Digitized by Google

ni par les lieux de leur demeure, ni par leur langue, ni mesme par leurs mœurs; qu'au contraire en quelque païs qu'ils habitassent, ils se conformoient aux habillemens, à la nourriture & aux autres manieres du païs; & qu'il n'y avoit alors parmi eux aucune Secte qui sist profession de se distinguer au

dehors par une austerité de vie particuliere.

Avant que de citer l'Epistre de saint Justin à Diognette, il falloit qu'il prouvast qu'elle sust veritablement de saint Justin. M. de Tillemont le nie absolument, & M. du Pin semble en douter, puisqu'après avoir parlé des deux oraisons qui sont à la teste de ses ouvrages, il dit: que leur stile semble estre un peu disserent de celui de saint Justin, qu'on peut pourtant les luy attribuer, sans luy saire tort, & qu'on peut faire le mesme jugement de l'Epistre à Diognette qui est aussi d'un Auteur ancien. Parler ainsi, ce n'est pas estre assuré qu'elle soit de saint Justin; en esset dans la table de la Bibliotheque des Auteurs Ecclesiastiques, dont il a parlé dans le premier Tome, entre ceux de saint Justin, il met ces deux oraisons qui sont, dit-il, douteuses, & l'Epistre à Diognette, dont il dit aussi que l'on doute; & plusieurs autres Auteurs disent la mesme chose.

Mais supposons qu'elle soit veritablement de saint Justin, nous croïons que M. B \*\*\* n'en peut tirer aucun avantage. C'est beaucoup dire que ce Saint atteste que parmi les Chrestiens il n'y en avoit point qui renonçassent à leurs biens & à leurs parens pour vivre dans la solitude & dans les deserts. Cela suppose qu'après avoir parlé de ces sortes de gens, il attestoit qu'il n'y en avoit point : cependant il n'en est parlé en aucune maniere dans cette Epistre. On y trouve seulement que les Chrestiens ne differoient des autres hommes, ni par les lieux de leur demeure, ni par leur langue, ni par leurs mœurs, & qu'en quelque païs qu'ils habitallent, ils se conformoient aux habillemens, à la nourriture, & à toutes les autres manieres du païs, Mais ce que M, B\* \* \* ajouste que saint Justin dit, qu'il n'y avoit alors parmi les Chrestiens aucune Secte qui fist profession de se distinguer au dehors par une austerité de vie particuliere, ne s'y trouve point non plus. L'endroit où M. B\*\*\* croit que l'Auteur de cette Epistre a parlé ainsi, a esté traduit en ces termes par RobertEstienne: neque vita genus habent quod re aliqua sibi peculiaristi notabile: ce qui est la veritable signification, & ce qui marque seulement que l'Auteur de l'Epistre à Diognette a pretendu dire que les Chrestiens en general n'affectoient rien de

particulier qui fust remarquable.

Mais qu'estoit-il necessaire d'y faire une description de la vie Monastique? cet Auteur parloit à un Païen qu'il vouloit convertir à la foi; c'est pourquoi il lui faisoit seulement une description de la vie & des mœurs des Chrestiens en general; & s'il avoit voulu lui persuader d'embrasser la vie Monastique ou Ascetique, il n'auroit pas manqué de lui en parler. Puisque M. B \* \* \* nous cite un ouvrage faussement attribué à saint Justin, selon quelques-uns, ou au moins douteux selon d'autres, nous lui citerons aussi un autre ouvrage faussement attribué à ce saint Martyr, où il est parlé positivement de la vie Ascetique, & de ceux qui se retiroient dans la solitude; ce sont ses réponses aux demandes des Orthodoxes quest. 19.8 nous pourrions en mesme tems lui citer la Lettre à Zena & à Serenus, qui est encore faussement attribuée à saint Justin par plusieurs Sçavans, & reconnuë neanmoins veritablement de lui par Abraham Scultet, escrivain Protestant, quoiqu'elle contienne quantité de preceptes qui concernent plustost des Moines Comobites, que de simples Chrestiens.

Quant'à Terrullien, que M. B \* \* \* pretend luy estre si fa- Apolog. cap. vorable, c'est que ce Pere respondant aux reproches que les Païens faisoient aux fidelles, de ce qu'ils s'éloignoient du commerce du monde, il avouë qu'ils ne se trouvoient ni aux spectacles publics, ni aux temples des faux dieux, ni à aucunes autres pareilles ceremonies; qu'il soustient que pour tout le reste, ils suivoient exterieurement le mesme train de vie que les autres : Ejusdem habitus, ejusdemque ad vitam nesessitatis; & qu'il ajouste qu'ils ne sont point comme ces Philosophes des Indes qui habitent les bois, & qui s'exilent volontairement: Neque enim Brachmana aut Indorum Gamno sophista sumus sylvicola, & exules vita. Il y avoit bien de la difference entre les Therapeutes & les Brachmanes & Gymnosophistes des Indes : car les Therapeutes avoient des habits, Philon en fait mesme la description, & ils ne vivoient pas en sauvages dans les bois comme les Gymnosophistes des Indes, qui estoient toûjours nuds, & qui ne couvroient de leur corps que ce que la pudeur les obligeoit de cacher.

Tertul.



Ibid.

Nous avons déja dit que les persecutions aïant empesché les Therapeutes de tenir des assemblés nombreuses dans leurs Semnées, ils s'estoient retirés en particulier dans leurs maisons dans les villes, ou à la campagne aux environs des villes, &qu'on leur donna le nom d'Ascetes. C'estoient ces Ascetes, successeurs des Therapeutes, qui estoient du tems de saint Justin & de Tertullien, & ce dernier faisant l'Apologie de tous les Chrestiens en general, avoit raison de dire aux Païens qui les regardoient comme gens inutiles: infructuosi in negotiu dicimur: qu'ils trassquoient, qu'ils portoient les armes, qu'ils navigeoient, qu'ils cultivoient la terre, qu'ils se trouvoient aux foires & aux marchés avec eux, qu'ils se melloient parmi le reste des autres hommes en exerçant les arts avec eux, qu'ils estoient habillés comme eux & n'affectoient rien de singulier. Il ne s'agissoit donc que des Chrestiens en general, & il y auroit eu de l'imprudence à Tertullien de faire connoistre les Ascetes qui estoient cachés dans leurs retraites & dans leurs solitudes, & qui ne se messoient point d'affaires temporelles; car pour lors les Païens auroient pû dire que c'estoient ceux-là qui estoient des gens inutiles : infructuos in negotiis: puisque c'est le langage des Héretiques de ce tems, qui regardent comme personnes inutiles, ceux qui se consacrent à la retraite, en renonçant volontairement à leurs biens & à leurs parens.

Il ne paroist pas que M. B \* \* \* doive tirer un si grand avantage de ces passages de saint Justin & de Tertullien, qu'il a allegués. Mais en voici encore un de faint Jean Chrysostome, qui lui paroist le plus convainquant pour prouver qu'iln'y avoit aucun Moine, dans le premier siècle de l'Eglise. C'est de l'homelie 25 de ce Pere sur l'Epistre de saint Paul aux Hebreux, ou il assure positivement qu'au tems où cet Apostre l'escriburg cent. voit, il n'y avoit aucun vestige de Moines. Il y a déja long-1. 16. 2.16. tems que les Centuriateurs de Magdebourg avoient fait cette Bellarmin, objection: & le Cardinal Bellarmin leur avoit respondu que saint Jean Chrysostome parloit seulement de l'Eglise de Corinthe; puisque c'est au sujet de ces paroles de saint Paul aux Corinthiens: si quis frater nominatur in vobis: que ce saint Pere avoit dit cela. Le P. de Montfaucon avoit aussi respondu à M. B \* \* \* que cela ne regardoit que la Syrie où faint Jean Chrysostome preschoit, ou la Judée où saint Paul adressoit sa Lettre.

Digitized by Google

PRELIMINAIRE

Lettre. Mais M. B\* \* \* dans sa replique au P. de Montsaucon, prétend que saint Jean Chrysostome s'est servi des termes les plus generaux qu'il a pû emploier, & qu'il ne s'est pas restraint au tems où saint Paul escrivoit, & auguel saint Marc formoit l'establissement des Monasteres. Mais que M. B \* \* \* fasse reflexion sur les autres Homelies de ce mesme Pere de l'Eglise, citées par le Cardinal Bellarmin, entr'autres l'Homelie 17. à son Peuple, & il y verra que ce Saint qui appelloit les Moines des Philosophes, dit que Jesus-Christ en a esté l'Instituteur: tanti est Philosophia à Christo introducta; & dans le Traité qu'il fit contre ceux qui blasmoient la profession de la vie Monastique, il dit que les Apostres avoient pratiqué ce que les Moines pratiquoient. Or si saint Jean Chrysostome croïoit que la vie Monastique avoit esté instituée par Jesus-Christ, & que les Apostres en avoient fait profession; comment auroit-il pù dire qu'il n'y avoit aucun vestige de Moines au tems de saint Paul & de saint Marc? N'a-t-on pas lieu de. croire qu'il n'entendoit parler que de l'Eglise de Corinthe, comme dit le Cardinal Bellarmin; ou de la Syrie, ou de la Judée, comme prétend le Pere de Montfaucon?

M. de Tillemont avouë qu'il y a toûjours eu dans l'Eglise mm poir. des Ascetes qui faisoient profession d'une austerité & d'une l'h st. Ecretraite particuliere, les uns dans les villes, & la pluspart dans eles surs dans les villages, ou dans des lieux qui n'en estoient pas essoignés; les villages, ou dans des lieux qui n'en estoient pas essoignés; la l'econnoist mesme qu'entre ces Ascetes il y en avoit qui demeuroient cinq, ou six, ou dix au plus, dans un mesme lieu, qui se soustent, dit-il, les uns les autres; mais sans aucune subordination, & sans autre discipline, que les regles generales de la crainte de Dieu; & qui ne se maintenoient ainsi qu'avec

beaucoup de peine dans la pieté.

Tome I.

On croiroit peut-estre qu'il n'a voulu parler de ces sortes de Communautés, qu'après la persecution de Diocletien qui arriva l'an 303. Mais il fait assez connoistre qu'il en reconnoissoit avant cette persecution, lorsqu'il dit qu'il faut avoüer qu'on ne trouve aucun vestige des Cœnobites dans les Auteurs des trois premiers siècles; durant lesquels on ne voit pas qu'il y eust des Chrestiens qui fissent profession d'un Estat different & plus retiré que les aucres, excepté les Ascetes & les Anachoretes, qui vivoient en leur particulier, ou au moins, qui ne faisoient pas de Communautés considerables; &

Icid.

Digitized by Google

Page 30

Ibid.

ce n'est qu'après avoir dit qu'il est difficile de croire qu'il y ait eu une succession de Monasteres & de Moines dans l'Église,

depuis saint Marc jusques à saint Antoine.

Pour moi je croy qu'il est bien plus difficile de se persuader que pendant les trois premiers siécles de l'Eglise que tous les Chrestiens estoient parfaitement unis: que dans ces tems heureux, où ils n'avoient tous qu'un cœur & qu'une ame, où leurs joies & leurs afflictions estoient communes; en sorte que si quelqu'un avoit receu de Dieu quelque grace particuliere, tous y prenoient part; & si quelqu'un estoit en penitence, tous demandoient misericorde; où tous les Chrestiens vivoient comme parens, s'appellant peres, enfans, freres & sœurs, selon l'âge-& le sexe; il est très difficile, dis-je, de croire que les Ascetes, qui embrassoient la vie Ascetique par un desir de plus grande perfection, se retirassent ensemble cinq, ou six, ou dix au plus, pour vivre sans aucune subordination, & ne se maintenir qu'avec beaucoup de peine dans la pieté, en vivant ainsi en commun.

N'a-t-on pas lieu de croire que les Monasteres de ces Ascetes estoient de veritables Monasteres, les persecutions ne permettant pas qu'ils fussent si peuplés qu'ils l'ont esté dans la suite? Ne trouvera-t-on pas une suite d'Ascetes & deSolitaires, en remontant depuis saint Antoine jusques à saint Marc, auquel tems tous les Therapeutes, que M. de Tillemont reconnoilt avoir esté convertis par saint Marc, se retirerent dans la solitude? & n'est-ce pas reconnoistre pour Moines ces Therapeutes, & leurs demeures pour de veritables Monasteres, lorsqu'il dit qu'il est impossible de trouver une succession de Moines & de Page 176. Monasteres depuis ce tems-là jusques à saint Antoine spuisque toute succession suppose un commencement? Cependant il neveut point reconnoistre de Monasteres avant saint Pachome, qui, à ce qu'il dit, n'a fondé les premiers que l'an 325, quoique par ce qu'il avance lui mesme, cela ne peut estre arrivé 2450 167. que l'an 340. comme nous ferons voir. Et dans un autre endroit au sujet de la sœur de saint Antoine, il dit qu'elle se retira l'an 270, dans un Monastere de Filles, qui est (à ce qu'il pretend) le plus ancien dont il soit fait mention dans l'Eglise. Ainsi, selon le mesme Auteur, il y auroit eu de veritables Monasteres soixante-dix ans avant saint Pachome, quoiqu'il le nie: en l'usiturs endroits, comme nous le prouverons dans la suite.

Saint Athanase dans la vie de saint Antoine, aïant dit que les Monasteres n'estoient pas si frequens lorsque ce Saint se retira vers l'an 270. M. de Tillemont pretend que le mot de Monastere en cet endroit, marquoit souvent en ce tems-là la demeure d'un seul Solitaire; d'où l'on doit conclurre qu'il s'entendoit aussi quelquesois d'un Monastere où plusieurs personnes demeuroient ensemble. En effet dans ses notes sur faint Pachome, prevoïant bien qu'on pourroit tirer cette consequence, il s'explique au sujet de ces mesmes Monasteres, en disant que par le terme de Monastere on ne doit pas entendre une Congregation de Religieux qui vivoient ensem- Page 679. ble; mais seulement une demeure d'un petit nombre de Solitaires, souvent mesme d'un seul; & un peu plus bas au sujet de ceux de Chenobosque & de Moncose, ou Mochans, qui se soûmirent à la Regle de saint Pachome, il dit que c'estoit sans doute de ces Monasteres de huit ou de dixReligieux, qui se voiosent avant saint Pachome, & qui estoient moins des Comobites que des Ermites.

Il est en cela bien essoigné du sentiment de M. Bulteau, qui Bult. 1/1. appelle ces Monasteres de Chenobosque & Moncose des Abbaies, Monistra & qui, bien loin de les mettre au nombre de ceux où M. de Til- puge 83. lemont dit qu'on vivoit sans aucune subordination, & où on ne se maintenoit qu'avec beaucoup de peine dans la pieté, prétend au contraire que ce n'estoit pas pour estre reformés qu'ils se soumirent à saint Pachome; car parlant de celui de Chenobosque, il dit que le venerable Eponyche qui en estoit Abbé, Cast. Cost. l'offrit à saint Pachome, & qu'il n'avoit pas besoin de reforme, 18. esp. 5. puisqu'il estoit habité par des Religieux très anciens & très

avancés dans la perfection.

Mais l'on pourroit demander à M. de Tillemont qu'il eust à fournir lui-mesme des preuves, comme il n'y a pas lieu de douter qu'il n'y ait pas en plus de huit ou dix de Religieux dans ces Monasteres de Chenobosque & Moncose, & qu'ils y estoient moins des Coenobites que des Ermites; puisque Cassien aïant pretendu que les Cenobites sont plus anciens que les Anachoretes, qu'ils ont commencé avant saint Paul Ermite & De Tillom. saint Antoine; & mesme qu'ils ont toûjours esté dans l'Eglise messe page depuis les Apostres, M. de Tillemont veut qu'il justifie cette 478pretention.

Il seroit plus aisé à Cassien de la justifier, qu'à M. de Tille-



Cij

mont de prouver ce qu'il a avancé; car Cassien lui pourroit respondre que lorsqu'il sut en Egypte, l'an 394. il n'y avoit que trente-huit ans que saint Antoine estoit mort, & qu'il n'y en avoit pasplus de quarante-six que saintPachome l'estoit aussi: qu'ainsi il n'y avoit pas un si long-tems pour qu'il ne se trouvast pas de leurs Disciples encore vivans, de qui il auroit appris que leurs Maistres n'avoient pas esté les Auteurs de la vie Monastique & Comobitique qui estoit plus ancienne qu'eux; & que la tradition parmi ces anciens Solitaires estoit, qu'il y avoit toujours eu des Moines & des Solitaires depuis les Therapeutes jusques à eux ; c'est apparemment ce qui a donné lieu à Caslien de dire que les Conobites estoient plus anciens que les Anachoretes, qu'ils avoient commencé avant saint Paul & saint Antoine, & qu'ils ont toûjours esté dans l'Eglise depuis

les Apostres.

Au reste les noms de Therapeutes, d'Ascetes, de Moines, de Solitaires & d'Ermites, aïant esté donnés indisferemment à tous ceux qui ont fait profession de la vie Monastique; on doit reconnoistre une succession de Moines sans interruption depuis saint Marc jusques à saint Antoine; puisque presque tous les Historiens, & M. de Tillemont mesme, demeurent d'accord qu'il y a toûjours eu des Ascetes dans l'Eglise, & l'on doit reconnoistre leurs Monasteres pour de veritables Monasteres, quand bien mesme ils n'auroient esté que de huit ou de dix Religieux au plus; puisque l'essentiel de la vie Comobitique n'est pas de demeurer quatre ou cinq cens ensemble, mais seulement plusieurs,& que le nombre de huit ou de dix,& mesme un moindre nombre, est suffisant pour cela. Car il n'y a personne qui dise que les Capucins soient des solitaires, & leur qualité de Mandians n'empesche pas qu'ils ne soient veritablement Conobites. Cependant felon les Constitutions qui furent dressées dans leur premier Chapitre General, tenu-à Alvacina l'an 1529. ils ne devoient pas demeurer plus de sept ou de huit dans un Convent, excepté dans les grandes villes, où ils pouvoient demeurer dix ou douze: statuimes ut Conventuum familia,

anual Ca- septimum vel octavum numerum fratrum non excedat, prapuc an ann 1529, terquam in magnis civitatibus, ubi decem vel duodecim circiter fratres commode habitare poterunt. In reliquis urbibus aut Greg lib. oppidis, non amplius quam septem vel octo fratres commorenjur: & saint Benoist ne mit aussi que douze Religieux

dans chacun des douze premiers Monasteres qu'il fonda.

Toute la difference que M. Fleury met entre les Moines & les Ascetes, c'est que ceux-ci demeuroient dans des solitudes mœurs des auprès des villes, & que les autres se retiroient dans les deserts: pag. 306. car en parlant dans un endroit de saint Antoine, il dit qu'aïant mené la vie Ascetique près du lieu de sa naissance, il se retira dans le desert : qu'il fut le premier qui y assembla des Disciples, & les y fit vivre en commun; & qu'on ne les nomma plus Ascetes, quoiqu'ils menassent la mesine vie; mais qu'on les appella Moines, c'est-à-dire Solitaires ou Ermites, & habitans des deserts. Cependant dans un autre endroit il donne le nom de solitaires aux Ascetes avant la retraite de saint An- le mesme toine; car du tems qu'il embrassa la solitude, & qu'il renonça hist. Eccles. au monde, il dit que l'Egypte n'avoit pas encore tant de mai- 418.0 419. fons de Solitaires, & qu'aucun d'eux ne connoissoit encore le grand desert: que dans le voisinage d'Antoine, il y avoit un vieillard Solitaire, & que l'aïant veu, il fut touché d'une louable emulation: qu'il commença premierement à demeurer aussi hors du bourg; mais que s'il entendoit parler de quelque vertueux Solitaire, il l'alloit chercher.

Voila donc le nom de Solitaire donné par M. Fleury aux Ascetes avant la retraite de saint Antoine, quoiqu'il ait dit dans un autre endroit que ce ne fut qu'après; que croirons-nous donc? Mais supposons qu'ils n'aient esté appellés Moines ou Solitaires qu'après la retraite de saint Antoine, nous trouveront toûjours cette succession de Moines & de Monasteres depuis saint Marc jusques à ce tems-là; puisqu'avec le nom de Moines les Asceres ne changerent rien dans leur maniere de vivre, selon M. l'Abbé Fleury, & que M. de Tillemont reconnoist qu'il y en a toûjours en de tout tems dans l'Eglise. Le changement de nom n'a point interrompu cette succession; de mesme qu'il est toù jours vrai de dire que l'Ordre desChevaliers de Malte a toûjours substité depuis environ l'an 1099, jusques à present; quoique d'abord on leur ait donné le nom de Chevaliers de saint Jean de Jerusalem, qu'on les ait appellés ensuite Chevaliers de Rhodes, & ensin Chevaliers de Malte, après que cette Isle leur eust esté donnée par l'Empereur Charles V. l'an 1530.

### PARAGRAPHE III.

Que les persecutions n'ont point empesché qu'il n'y ait toûjours eu des Moines & des Monasteres depuis saint Marc jusques à saint Antoine.

NE des plus fortes raisons qu'on allegue pour ne point reconnoistre une succession de Moines & de Monasteres depuis saint Marc jusques à saint Antoine, c'est que les persecutions ne l'auroient pas permis. Mais je trouve cette raison frivole: pourquoi ne veut-on pas que ce que nous voïons tous les jours arriver en Irlande, ne soit pas arrivé dans les solitudes de l'Egypte & de la Thebaïde à l'égard des Ascetes, des Moines, ou Solitaires, qui sont noms Synonimes, & qui n'y ont jamais esté si persecutés dans ce tems-là, que les Religieux le sont presentement dans ce Roïaume? les Prestres seculiers y sont tolerés, & les Religieux si fort haïs, que par un acte du Parlement de l'an 1697, il est defendu à qui que ce soit, soit Catholique ou Protestant, d'en recevoir aucun, ni de leur donner aucun secours, mesme hors du Roïaume, sous peine de cent livres sterlin d'amende pour la premiere fois, de deux cens livres sterlin pour la seconde, & de punition corporelle pour la troisième fois, avec confiscation de leurs biens; & aux Religieux d'y demeurer, sous peine d'un an de prison & de bannissement hors du Roïaume; excepté ceux qui y estant lors de la publication de cet acte, en seroient sortis, & y seroient revenus; car pour ceux-ci, ils sont declarés criminels de Leze-Maïesté & coupables de mort; ce qui s'execute avec tant de rigeur qu'il n'y a point d'années qu'un grand nombre de Religieux ne finisse sa vie par un glorieux martyre, ou ne soit comdamné à un bannissement. Cependant cela n'empesche pas qu'il n'y en ait toûjours en Irlande un grand nombre de differens Ordres, qui, malgré ces violentes persecutions, ne laissent pas d'y tenir des assemblées, & mesme considerables ; puisque ces Religieux y tiennent toûjours des Chapitres Provinciaux, composés quelquefois de près de cent personnes, quoiqu'il n'y ait que les seuls Superieurs qui aïent droit de s'y trouver. Dira-t-on qu'il n'y a point eu de succession de Moines &

de Monasteres depuis que l'ordre Monastique a esté establi dans ce Roïaume jusques à ce jourd'hui, quoique les Religieux ne portent pas publiquement l'habit de leur Ordre ? Peut-on dire que les maisons où demeurent ces Religieux, quelquefois au nombre de dix ou de douze, ne soient pas de veritables Monasteres; quoiqu'elles n'aïent pas cette apparence exterieure qui les distinguoit autrefois des maisons laïques & seculieres, avant le malheureux schisme qui a causé la ruine & la destruction de tant de fameux édifices, dont il ne reste plus que des vestiges, & qui ont esté changés en maison

profanes ?

Il en est de mesme en Angleterre, où nous trouvons encore des exemples de cette continuation sans interruption, non seulement dans les Religieux qui y sont aussi en grand nombre, quoique deguisés; mais en particulier dans la Congregation des Benedictins Anglois, qui comprenoit autrefois plusieurs celebres Abbaïes & Prieurés, remplis d'un grand nombre de Religieux, dont plus de vingt Abbés & Prieurs avoient voix & séance dans les Parlemens en qualité de Pairs du Roïaume, & qui, aïant la pluspart fini leur vie par un glorieux martyre, & les autres par une mort naturelle, la Congregation se trouva reduite en un tel point en 1585, qu'après la mort de Dom Jean Fekenan, dernier Abbé de Westmunsner Apost. ter, qui mourut dans les fers sous le regne de la Reine Eliza- Bened. in beth, il ne se trouva qu'un seul Religieux de cette floris- Angl. mait. sante Congregation, & cela pendant l'espace de vingt-deux 1. pag. 234. ans, jusqu'en l'an 1607. que ce Religieux associa à sa Congregation presque esteinte quelques autres Religieux des Congregations du Mont-Cassin & de Valladolid; & ainsi remit sur pied cette ancienne Congregation, qui s'est augmentée en l'estat où nous la voïons presentement. Cependant on ne peut pas nier que les Benedictins n'aïent toûjours subsisté en Angletere depuis l'an 596. qu'ils y entrerent & qu'ils y jetterent les semences du christianisme; & l'on trouvera une succession sans interruption de cette Congregation de Benedicti 3 Anglois depuis certe année 596. jusques à ce jourd'hui, quoique pendant vingt-deux ans elle ait esté reduite à un seul Religieux.

Ainsi, supposé qu'il n'y eust que ce seul Religieux ou Solitaire, que saint Antoine alla trouver lorsqu'il voulut se retirer dans

la solitude, il ne faudroit pas conclurre de là que l'estat Moinastique sút pour lors éteint; au contraire je trouve qu'il y avoit en ce tems-là un grand nombre de Solitaires; puisqu'au rapport de saint Athanase, saint Antoine alloit chercher ceux qu'il croïoit les plus avancés dans la perfection, afin de recevoir d'eux des instructions, & que ce viellard, à qui il s'adressa dabord, s'estoit exercé dès sa jeunesse à la vie solitaire.

Saint Palémon avec qui S. Pachome se retira vers l'an 314. estoit un Anachorete fort agé, & avoit esté neanmoins instruit par d'autres dans ses pratiques de la vie solitaire. Nous trouvons au troisième siècle S. Denys Pape, qui d'Anachorete qu'il estoit, aïant esté fait Prestre de l'Eglise Romaine, fut elu l'an 259, pour la gouverner. Si nous remontons au second siècle, nous trouvons S. Thelesphore, qui, aïant esté aussi Anachorete, fut elevé au souverain Pontificat l'an 128. L'heretique Marcion, selon ce que nous apprend S. Epiphane, se sépara de l'Eglise vers le milieu de ce siécle, après avoir fait profession de la vie Monastique. Enfin dans le premier siècle nous y trouvons les Therapeutes que le Pere Papebroch ne veut pas neanmoins reconnoistre pour Moines; mais il ne fait pas dissiculté de reconnoistre pour tels, les autres Disciples des Apostres dont parle Philon, qui selon cet Auteur Juif estoient répandus chez les Grecs & les Barbares : Alios ve-Papebr. rò (dit ce sçavant Jesuite) quos in aliis regionibus inter som sebast. Gracos & Barbaros indicat Philo, aliorum quoque Apostoloà s. paulo rum vel Apostolicorum virorum fuisse discipulos, nequaquam ambigo, & veros omnino Monashos (licet hoc nomen necdum usurparetur) id est Solitarios agnosco. Et l'on peut croire aisément que pendant les persecutions il y a eu des Communautez, qui à la vérité n'estoient pas si nombreuses qu'elles l'ont esté lorsque l'Eglise fut en paix; puisque, comme nous

qu'il s'y tient mesme des Assemblées considerables.

J'avoire que, quoique ces Monasteres des trois premiers siécles sussent de veritables Monasteres, ils n'estoient pas néanmoins si parfaits qu'ils l'ont esté au tems de S. Antoine, & encore davantage au tems de S. Basile, qui a donné la dernière persection à l'Estat Monastique: C'est pourquoi on peut

venons de dire, il ne laisse pas d'y avoir des Monasteres en Angleterre & en Irlande, nonobstant la persecution, &

Digitized by Google

les appeller de simples Monasteres pour les distinguer de ceuxcy; & je croi que le P. Papebroch voudra bien me passer
cette distinction de simples Monasteres & de parfaits; puisque, nonobstant qu'il dise que les Disciples des Apostres, 161d. arg.
dont nous venons de parler, fussent de véritables Moines, 15 nam. 112.
dont nous venons de parler, fussent de simples Moines, 14. maii in
qu'il compare aux Ermites de ce tems-cy, pour les distin-ve. 5. Pach.
guer de ceux du quatriéme siècle, engagés par des vœux;
& comme il se voit à présent des Communautés considérables
d'Ermites de dix, de vingt, de trente, & mesme de plus
grand nombre, qui sont de véritables Communautés; on peut
les comparer à celles des premiers siècles, où l'on vivoit sans
doute avec plus de subordination que dans la pluspart de celles
cy, qui sont néanmoins gouvernées par un Supérieur.

### PARAGRAPHE IV.

# Preuves de l'antiquité de la Vie Monastique, contre le Sentiment du Pere Thomassin.

E R. P. Thomassin, après avoir parlé de l'origine & de Thomass. l'institution de la vie Monastique qu'il attribue à saint Discipl. Ec-Antoine & à saint Paul premier Ermite, convient que liv. 1. Chap. depuis les premiers Fidelles de l'Eglise de Jérusalem, il y a 46. n. 10 toûjours eu des Particuliers qui ont pratiqué toutes les 611. vertus des véritables Solitaires; & qu'ainsi, comme on est remonté au dessus de S. Antoine jusqu'à S. Paul premier Ermite, on pourroit encore monter plus haut, & former la suite de cette sainte institution qui remplit les trois premiers siécles : " Mais à dire la vérité (ajoûte-t-il) cet en-" chaisnement est imaginaire, l'Histoire nenous apprend rien " de cette continuation, elle n'est appuiée que sur des conjectures. A quoi il faut ajoûter que ces Solitaires des pre-" miers siécles n'ont point formé de Disciples, n'ont point " ouvert d'Escoles, n'ont dressé aucune Regle, n'ont pu se " distinguer par aucune sorte d'Habits, n'ont point formé " de Corps différent du Clergé & des Laïques; ce qu'on " ne peut pas opposer à S. Antoine & à ses Imitateurs. ... " ...... Il faudroit outre cela rencontrer une " Regle, une Communauté, un Habit particulier, un Estat " Tome I.

» distingué des autres, des Exercices reglés & uniformes, » des Escoles, des Colonies; & c'est ce qu'on ne trouve

" point qu'après saint Antoine.

Il est aisé de respondre à cela, en disant que : durant les trois premiers siécles de l'Eglise il n'y a point eu d'autres Regles Monastiques que les conseils Evangéliques; qu'il s'est pu trouver des Communautés, comme nous avons montré dans le Paragraphe III. qui n'estoient que de cinq, de six, ou de dix au plus, comme M. de Tillemont en demeure d'accord. Les persecutions ne permettoient pas qu'elles fussent plus nombreuses. L'Habit que saint Palemon donna à saint Pachome, temoigne assez qu'il y avoit un Habit particulier pour les Moines. Celui qu'il portoit lui-mesme lui avoit esté donné sans doute par ceux qui l'avoient instruit dans les pratiques de la vie Solitaire, & aïant esté instruit dans ces pratiques, c'est une preuve que ces Solitudes estoient des Escoles où l'on apprenoit la pieté en mesme tems qu'on Orige in la pratiquoit. Origene aïant mené la vie des Ascetes, l'a marquée comme un estat distingué entre les Chrestiens, lorsqu'il dit qu'ils sont attachés uniquement au service de Dieu, dégagés des affaires temporelles, combattans pour les foibles par la priere, le jeûne, la justice, la pieté, la douceur, la chasteté, & par toutes les vertus, ensorte que les foibles mesmes profitent de leurs travaux. On trouve aussi dans ces Ascetes ou Solitaires des exemples de ces Colonies que le P. Thomassin demande, puisqu'ils estoient répandus par toute la terre. Leurs exercices sont assez connus, ils estoient reglés & uniformes, ils vivoient par tout dans une grande retraite, ils gardoient tous la continence; & la vie de ceux qui gardoient ainsi la continence, est appellée vie Monastique ou Solitaire par Clement d'Alexanstrom: liv. drie, comme nous avons dit ailleurs. Ils renonçoient aussi 3.67 pag. à tous les biens de la terre, pour embrasser la pauvreté; 454 6.457 à tous les biens de la terre, pour embrasser la pauvreté; ils chastioient leurs corps, & le reduisoient en servitude, pour pratiquer le conseil de l'Apostre. Tels estoient donc

> Mais pourquoi le P. Thomassin exige-t-il des Moines des trois premiers siécles des Regles escrites, puisqu'il n'en demande point à ceux du quatrième? car en parlant des Regles escrites & non escrites que distingue S. Gregoire de

les Moines des trois premiers siécles.

Digitized by GOOGLE

Nazianze, & qu'il dit que S. Basile donna à ses Religieux, il ajoûte encore qu'on pourroit bien penser que les Monas-" teresd'Egypte & de la Palestine, avant S. Basile, n'avoient " que des Regles données de vive voix, escrites sur les Ta-" bles immortelles des cœurs, & dans les mœurs & coustu- "Discaple mes de saints Religieux. Disons donc (continuë cet Au- "Chap. 48. teur) que lorsque les Congregations n'avoient point d'au " num. s. tre Regle que l'Evangile, elles estoient parfaitement soumises aux Evesques par la divine autorité de cette Regle, " puisque les Evesques sont les Successeurs des Apostres. " Cela estant, il n'y a donc point d'inconvenient de dire que les Moines des trois premiers siécles ont pû vivre sous la Regle de l'Evangile; puisque, selon le P. Thomassin, ceux du quatrième siècle n'ont point eu de Regle escrite avant S.

Il reconnoist qu'il y a eu de veritables Religieuses dès le commencement de l'Eglise; pourquoi ne dirons nous pas qu'il y a aussi eu de veritables Religieux? & l'on doit entendre qu'il y a eu de veritables Religieuses, lorsqu'il dit " qu'il faut ingenuement avouer que la profession des Veu-" ves & des Vierges est beaucoup plus ancienne que celle " des Moines; car en comparant la profession des Veuves & des Vierges des premiers siécles, à celle qu'ont fait les Moines, c'est les reconnoistre pour Religieuses ou Moniales; puisqu'elles avoient deslors les mesmes engagemens que les Moines n'ont eu, selon lui, que dans la suite. Et après avoit rapporté l'occupation de ces Veuves & de ces Vierges, il ajoûte: " ce silence, cette retraite, ces mortifications, " Chap soi cette application continuelle à la priere & à la lecture des « saintes Lettres, nous obligent de croire qu'avant qu'il y « eust des Monasteres distingués des Maisons communes, il « y avoit autant de veritables Monasteres qu'il y avoit de « Maisons communes, où ces Vierges saintes habitoient au « milieu des Villes & de Rome mesme; & il cite ce que dit " S. Jérôme escrivant à Marcelle, en lui faisant l'eloge de Hier Fp ad sainte Aselle: Ut in Urbe turbida inveniret Eremum Mona- Marcell. de Land Asel. chorum.

Il paroist par-là que selon le P. Thomassin les Maisons où demeuroient ces Vierges & ces Veuves, non seulement des trois premiers siécles de l'Eglise, mais encore du quatriéme,

Digitized by GOOGLE

estoient comme de veritables Monasteres, quoiqu'elles fussent des Maisons communes & ordinaires; pourquoi donc ne veut-il pas qu'il y ait eu aussi dès ce tems-là des Moines qui demeuroient dans des Maisons communes & ordinaires, comme dans de veritables Monasteres? Mais nous ne demeurons pas d'accord avec le P. Thomassin, que sainte Aselle, & quelques autres Veuves & Vierges qui estoient fous la conduite de saint Jerôme, ne vivoient pas dans des Monasteres distingués des Maisons communes, & nous sommes obligés de croire Pallade qui se connoissoit parfai-Pallad. tement bien en veritables Monasteres, & qui nous assure Hist. Lauf. qu'estant à Rome, il avoit veu sainte Aselle qui avoit vieillie dans un Monastere.

Cap. 133

Ce que nous avons dit, que le P. Thomassin reconnoist pour de veritables Religieuses les Veuves & les Vierges des premiers siécles qui estoient confacrées à Dieu, est confirmé » par ce qu'il ajoûte dans la suite. » Il y avoit, dit -il, deux Thom. » sortes de filles Religieuses : les unes s'estoient consacrées cy-dessus " à Dieu , en prenant l'habit brun & modeste qui distin-296 II. » quoit les Vierges Religieuses des autres, & c'estoit la » marque de leur profession. Les autres avoient receu de » la main de l'Evesque un voile de consecration au jour » de quelque feste solemnelle, en présence de tout le Peu-» ple, pendant qu'on celebroit le Sacrifice.... Ces filles pre-» noient elles - mesmes, ou recevoient des mains de » leurs parens ces habits vils & modestes qui estoient des " marques publiques de leur profession; mais il y en avoit » d'autres qui recevoient de l'Evesque le voile d'une con-" secration plus sainte & plus auguste. Telle fut Deme-Rieron. " triade à qui saint Jerôme escrit en ces termes : Scio quod ad Dime- " ad imprecationem Pontificis, flammeum virginale sanctum opestron. " ruit caput. Telle fut aussi celle, dont il parle en un au-" tre endroit : Post Apostoli Petri Basilicam, in qua Christi Idem ad" flammeo consecrata est &c. Ce n'est pas que le voile des Sabinia- " autres Vierges Religieuses ( continuë ce sçavant Escrivain ) " ne fust saint, & ne sist connoistre le Vœu qu'elles avoient Terrul. " fait de leur Virginité; car Terrulien le fait assez conde Virgi- " noistre, quand il dit que ceux qui dévoilent ces filles, nibus ve-, nont des sacrileges : O sacrilega manus qua dicatum Deo

» habitum detrahere potuerunt.

On ne peut donc pas dire que le P. Thomassin, parlant des Veuves & des Vierges consacrées à Dieu, n'a reconnu pour veritables Religienses que celles du quatriéme siécle; puisque Tertulien, qu'il cite pour prouver ce qu'il avance, vivoit dans le deuxième & le troisséme siècle. Et si le P. Thomassin pretend que les Monasteres reglés & parfaits des Religieuses n'ont commencés qu'après l'Empire de Constantin; pourquoi veut-il que pour admettre des Moines dans les trois premiers siécles, l'on justifie que dès ce tems - là il y a en des Monasteres aussi parfaits & aussi reglés qu'au tems de saint Antoine, de saint Pachome & de saint Basile?

Enfin s'il ne veut point reconnoistre de Moines avant le quatriéme siècle; pourquoi dit-il que saint Denys, qu'il qualifie de sçavant Theologien, faisant la description de la confecration d'un Moine, n'a pas oublié la Ceremonie mystérieuse de lui faire quitter l'habit, aussi bien que la vie & l'esprit du siécle, & de le revestir de l'habit de Religion, pour lui apprendre à mener une vie nouvelle? car en donnant la qualité de saint & de sçavant Theologien à l'Auteur de la Hiérarchie Ecclesiastique, il a prétendu sans doute parler de S. Denys l'Areopagite, suivant l'opinion la plus commune; & s'il avoit suivi le sentiment de quelques sçavans qui prétendent que l'Auteur de ce livre & des autres ouvrages attribués à saint Denys, vivoit dans le cinquiéme siécle, & que selon quelques - uns c'estoit un artisicieux, De Tilleun fourbe, un menteur & un heretique; il ne lui auroit montalem. point donné la qualité de Saint. C'est donc de saint Denys pour l'Hist. l'Areopagite dont il a voulu parler; & par consequent, 2. pag. 37. selon lui, il y avoit des Moines dès le premier siècle de

l'Eglise. Je ne trouve donc rien qui nous puisse empescher de croire ce que dit Anastase le Bibliothequaire, & ses autres qui ont escrit les vies des Papes : que saint Thelesphore & saint Denys, comme nous avons dit dans le Paragraphe III. avoient esté Moines ou Anachoretes; & je ne fais point difficulté de reconnoistre pour tels les autres dont nous avons parlé au mesme Paragraphe; aussi bien qu'un grand nombre de Saints qui ont vescu pendant les trois premiers siécles, dont il est fait mention dans les Menologes des Grecs, qui ne peuvent pas s'estre trompés en toutes choses. Les

Dii

Bolland. Ad. 91. in vit S. Ant. 17. Jan. Arsinoites, dont S. Denys d'Alexandrie parleavec éloge, peuvent avoir esté aussi des Solitaires, comme quelques-uns ont cru; puisque les noms de Therapeutes, d'Ascetes, d'Anachoretes, de Moines, de Solitaires, de Religieux & d'Ermites, ont esté donnés indifferemment à ceux qui ont fait

profession de la vie Monastique.

Que si saint Paul a merité d'estre appellé le premier des Ermites, c'est un nom qui lui a esté donné par excellence, pour avoir esté le plus celebre dans cette profession. C'est pour quoi ceux qui choisirent le mesme genre de vie, le regarderent comme leur chef; estant bien juste qu'ils prissent pour modele un homme, qui avoit mené sur la terre une vie toute angelique pendant quatre-vingt dix ans, sans avoir eu communication avec aucun homme; sinon avec saint Antoine, à qui Dieu le sit connoistre, pour apprendre par lui-mesme sa vie admirable, & donner la sepulture à son corps.

# PARAGRAPHE V.

Differentes especes de Moines ; ce que c'est que les Cœnobites ; O les avantages qu'ils ont pardessus les autres.

E ce grand nombre de Solitaires qui ont peuplé les Deferts, il s'en est formé deux especes de Moines, dont ceux qui ont vêcu en commun ont esté appellés Cœnobites; & ceux qui se sont retirés dans une solitude plus estroite, après avoir vêcu long-tems en Communauté, & y avoir appris à vaincre leurs passions, retinrent le nom d'Anachoretes.

Mais pendant qu'ils édifioient toute l'Eglise par la ferveur avec laquelle ils marchoient dans la voie de perfection, il se somme aussi une troisième espece de Moines, qui portoient injustement ce nom qu'ils avoient usurpé, faisant profession en apparence de la vie Religieuse. Ils demeuroient deux ou trois ensemble, vivant à leur fantaisse, allant de ville en ville & par les bourgades. Ils affectoient de porter des manches sort amples, des souliers larges, & un habit grossier. Ils avoient souvent dissert des Ecclesiassiques, & les jours de Festes ils faisoient bonne chere, jusques à rejetter les viandes & le vin qu'ils avoient pris avec excés. C'est la description qu'en

PRELIMINAIRE

fait saint Jerôme, qui les appelle des Rhemobotes; & Cassien Hieron. leur donne le nom de Sarabaïtes.

Saint Benoist parle encore d'une autre sorte de Moines, Cassau, qui semblables à ces Rhemobotes, couroient aussi de pais en cap. 17. pais, sans s'arrester en aucun lieu, sous pretexte que cher-s.Ben.Cap. chant un estat de vie plus parfait, ils n'en trouvoient nul Regulpart. Ainsi abusant de l'hospitalité des vrais Moines, ils se faisoient bien traiter, ils entroient en tous lieux, & se messoient avec toutes sortes de personnes, dans le dessein, en apparence, de les convertir, ou de leur faire mener une vie plus parfaite. Une conduite si dereglée ne leur pouvoit attirer que du mépris, & on ne regardoit pour veritables Moines que les Cœnobites & les Anachoretes.

Cassien parlant de ces derniers, les prefere aux Cœnobites. comme estant plus avancés dans la perfection, & souhaitoir embrasser cette profession. Saint Jerôme, en plusieurs endroits, dit aussi qu'elle estoit le comble de la perfection Monastique; mais qu'il falloit y arriver par les degrés de la vie Comobitique, & parles exercices de toutes les vertus austeres qui se pratiquoient dans les Communautés. Mais ce Pere changea de sentiment dans la suite; & l'experience a fait voir que la vie Cœnobitique estoit celle qu'on devoit suivre plus sure-

ment, comme la moins exposée aux tentations.

Saint Basile qui en a fait l'éloge, en a fait connoistre les Basile Reavantages. Il dit " que Dieu aïant voulu que nous eussions " gul. fus. besoin les uns des autres, nous devons par cette considera- " mirog- 7% tion nous unir tous les uns aux autres : que les avantages que « nous possedons sont inutiles dans une vie absolument Soli-" taire: qu'elle ne se propose qu'un seul but, qui est la commodité de celui qui l'embrasse; ce qui est visiblement con-« traire à la charité que l'Apostre a si parfaitement accomplie, « & qui consiste à ne chercher point ce qui nous est avantageux en particulier, mais ce qui est avantageux à plusieurs « pour estre sauvés: que les Solitaires ne reconnoissent passa- « cilement leurs defauts, n'aïant personne qui les reprenne & " les corrige; & qu'on leur peut attribuer ces paroles du « Sage: malheur à celui qui est seul, parce que s'il tombe, il n'a « personne pour le relever : qu'un grand peril qui est à craindre " 4. 19. dans la vie Solitaire, est celui de la complaisance, dont il est « très difficile de se garentir dans cet estat; car un Solitaire,

Enft. ad

"n'aïant personne qui puisse juger de ses actions, s'imaginera estre arrivé au comble de la persection; mais qu'au contraire la vie Cœnobitique a cet avantage; que la correction y estant faite, mesme par un ennemi, est souvent une octassion à ceux qui jugent sainement des choses, de desirer le remede de leurs maux; qu'elle est une carriere, où l'on s'applique aux combats spirituels, un chemin facile pour s'avancer dans la pieté, un continuel exercice, une perpentuelle meditation des commandemens de Dieu; & ensin que ce genre de vie est conforme à celui des premiers "Chrestiens, qui estoient tous unis ensemble, & qui n'avoient "rien qui ne fust commun entr'eux.

Il est rare de voir presentement des Anachoretes, c'est-àdire des personnes, qui, après avoir vêcu dans la Communauté, se retirent dans la solitude. Charlemagne les renvoïa dans leurs Monasteres, disant qu'il valloit mieux qu'ils demeurassent dans une Congregation, que de les abandonner au mouvement de leur esprit qui leur pouvoit suggerer de courir le païs. On en trouve encore quelques-uns en Orient; mais il n'y a gueres que le desert de Vallombreuse qui puisse produire un de ces exemples en Occident; l'endroit où saint Jean Gualbert se retira auparavant que de sonder son Ordre, estant toûjours occupé par un Religieux qui garde un silence perpetuel, ne sortant jamais de ce lieu, & ne communiquant avec aucun Religieux; si ce n'est avec un seul frere convers, qui lui apporte ses besoins de l'Abbaïe, ches de cet Ordre, qui

en est esloignée d'un demi mille.

Il y avoit autrefois des Reclus qui estoient ensermés très étroitement. Le Concile in Trullo leur dessent d'embrasser ce genre de vie, qu'après avoir commencé dans le Monastere à vivre separés comme des Anachoretes, & après avoir perseveré dans cet estat pendant trois ans, outre une année d'épreuve qu'ils devoient faire encore hors du Monastere, après quoi ils pouvoient estre ensermés; mais il ne leur estoit pas permis de sortir du lieu de leur Reclusion, à moins que ce ne sust pour quelque cause qui regardast le bien public, ou qu'il n'y eust peril de mort pour eux: pour lors ils en pouvoient sortir avec la benediction de l'Evesque; & si quelques-uns de ces Reclus en sortoient autrement, le mesme Concile ordonna qu'ils seroient ensermés malgré eux, dans le mesme lieu.

Digitized by Google

lieu, & qu'on leur imposeroit des jeusnes & des mortifications. Le Concile de Francfort n'en voulut point fouffrit, à moins que les Everques & les Abbés ne les renfermassent eux mesmes.

La Coustume estoit autrefois à Vienne en Dauphiné de choisir un Religieux que l'on croïoit estre le plus avancé dans la Annal Beperfection, & le plus digne d'estre exaucé de Dieu; & on le ned. 1. 4. renfermoit dans une Cellule, afin qu'il y passast le reste de Bulteau, ses jours dans la contemplation, & qu'il y priast sans cesse Histories Monasteres, non seulement d'hommes, mais encore de filles. 2. c. 21. Il y en avoit, entr'autres, dans le Monastere de Sainte-croix de Poitiers; & Gregoire de Tours a descrit les ceremonies Grego Tur. qu'on observoit dans la reclusion de ces saintes filles.

Vers la fin du neuvième siècle, Grimlaic Prestre, que l'on croit avoir esté le mesme que celui que le PapeFormose jugeoit cemme cidigne de l'Episcopat, & qu'il recommanda pour cet estet à Foul- d'sur te 2. ques Archevesque de Reims, afin qu'à la premiere occasion 1.5.30.6. il emploïast son credit pour lui procurer cette dignité; composa une Regle pour ces sortes de Reclus. Leurs Cellules devoient estre proche de l'Eglise de quelque Monastere, & elles pouvoient estre accompagnées d'un petit jardin. Ces Reclus demeuroient seuls, ou plusieurs ensemble; dans un mesme lieu, mais chacun dans une Cellule separée, communiquant seulement entr'eux par une fenestre. Ils vivoient du travail de leurs mains, ou des oblations des fidelles; soit des aumosnes du Monastere voisin, soit de celles que le peuple leur faisoit. Parmi ces Solitaires, il y en avoit qui estoient Clercs, & mesme Prestres, & que les seculiers alloient voir, pour les consulter sur ce qui regardoit leur conscience & leur salut. Les Prestres celebroient la Messe dans une petite Chapelle qui estoit dans l'enceinte de leur Reclusion; & ils avoient encore une fenestre qui s'ouvroit sur l'Eglise, & par laquelle ils pouvoient assister à l'Ossice, parler à ceux qui les venoient voir, & entendre les confessions des seculiers, mesme celles des femmes, qui vouloient recevoir leurs avis sur la conduite de

Ceux d'entre les Reclus qui estoient Moines de profession, portoient le froc; & ceux qui ne l'estoient pas, se couvroient d'une chappe, qui estoit un habit communaux Ecclesiassiques & aux Religieux. Quelques-uns avoient des Disciples qui de-Tome I.

meuroient hors l'enceinte de leur Reclusion; nul ne devoit estre admis à l'estat de Reclus, qu'avec la permission de l'Evesque du Diocese, ou de l'Abbé du Monastere qu'il choisissoit pour le lieu de sa Reclusion, & s'il n'avoit passé auparavant par l'épreuve du Noviciat. On imprimoit sur la porte de la Cellule le sceau de l'Evesque; & si le Reclus tomboit malade, on ostoit ce sceau pour l'aller secourir; maisil ne lui estoit pas permis de quitter sa Reclusion. Ainsi ils estoient obligés par cette Regle, à quelque chose de plus qu'à ce que le quarante-unième canon du Concile in Trullo ne les avoit obligés.

Il semble que saint Romuald Fondateur de l'Ordre des Camaldules, ait renouvellé dans l'onzième siècle les ancien-

nes Laures des Moines de la Palestine, en faisant vivre ses Ermites dans des cellules separées les unes des autres, avec une Eglise au milieu, où ils s'assemblent tous pour les divins

th. apud Bolland. AA. Ss. 20 JARHAT.

Hift. Monaft. d'O-

rient. page

Offices. Le premier qui fonda ces sortes de Laures, fut saint Chariton qui mourur vers l'an 340. La premiere estoit prés de la Mer-morte, à six mille pas de Jerusalem, & sut depuis appellée la Laure de Pharan. Il en bâtit une seconde vers Jericho, & une troisième dans le desert de Thecua, qui fut ensuite connuë sous le nom de Laure de Seuca. La Laure que bâtit saint Euthyme le Grand dans le cinquième siècle, fut fort renommée; elle estoit essoignée de quatre ou cinq lieuës de la ville de Jerusalem; mais le saint Abbé n'y vouloit point recevoir de jeunes gens qui n'avoient point encore de barbe; c'est pourquoi saint Sabas & saint Quiriace s'estant presentés pour estre au nombre de ses Disciples, il envoia saint Sabas au Monastere de saint Theoctiste, & saint Quiriace à celui de faint Gerasime, parce qu'ils n'avoient point encore de barbe; & à son imitation saint Sabas aïant bâti la celebre Laure qui a porté son nom, il n'y recevoit pas non plus de jeunes gens, & les envoïoit d'abord dans d'autres Monasteres. Ce Saint eut plusieurs Disciples qui bâtirent aussi des Laures aux environs du Jourdain. Toutes ces Laures estoient celebres par l'exacte discipline, & par la grande austerité qu'on y pratiquoit.

Cette vie austere ne contenta pas d'autres Solitaires qui Theodoret Hift. Relig. vivoient dans le mesme tems; & l'on regarda comme un provii. 8. 5i- dige le Grand Simeon Stylite qui se consacra le premier, & meon apud sans en avoir d'exemple, à une penitence extraordinaire, el-

Digitized by GOOGLE

PRELIMINATRE

Quant aux Ermites de ce tems, on en voit un très grand nombre qui ne sont soumis à aucun Superieur, & qui ne suivent d'autre Regle que celle que leur dicte le plus souvent le libertinage. Il est vrai qu'il y en a quelques-uns qui imitent les veritables Solitaires des premiers siécles, & qui marchent sur leurs traces; mais ces exemples sont rares, & on peut comparer les autres aux Rhemobotes, aux Sarabaïtes, & aux Girovagues. Il vaut mieux ne les pas comprendre dans l'Ordre Monastique; puisqu'ils en portent indignement l'habit: si l'on excepte neanmoins ceux qui sont gouvernés par des Superieurs, & qui vivent en Communauté, ausquels l'on peut donner le nom de Cœnobites, comme à ces anciens Solitaires conventuels, qui n'avoient point d'autre Regle que la sage conduite de leurs Abbés.

Il est vrai que ce sentiment n'est pas universellement receu. Ceux qui le combattent, pretendent que pour estre Cœnobite, il ne sustitue pas de vivre en commun, mais qu'il faut aussi que ce soit sous l'authorité d'une Regle. C'est l'interpretation qu'ils ont donnée à cet endroit de la Regle de saint Benoist, où il est parlé des Cœnobites: Monachorum primum genus Cœnobitarum, cap. 1. hoc est monasteriale militans sub Regula, vel Abbate; pretendant qu'il faut prendre la particule disjonctive pour conjonctive. Les autres qui ont interpreté la Regle du mesme aint, ont expliqué plus naturellement cet endroit; & prenant la particule en question pour disjonctive, ou alternative, ont dit: que les Cœnobites sont ceux qui vivent sous une Regle, ou

sous un Abbé. C'est aussi le sentiment de Cassien qui estoit Coll. 18. cap. parfaitement instruit de la vie Coenobitique, & qui nous apprend que ce sont ceux qui vivent en Communauté, & qui sont gouvernés par le jugement d'un Superieur. Il ne parle point de Regle, comme remarque le P. le Mege dans son explication de la Regle de saint Bonoist; parce qu'il croïoit que pour estre un Solitaire Coenobite, il suffisoit de vivre en commun sous l'authorité d'un Abbé. Ainsi ceux qui sont de sentiment contraire, ont osté à saint Antoine la qualité qui lui est deuë de Pere & de restaurateur des Comobites, pour la donner à saint Pachome, qui, à ce qu'ils disent, est le premier qui ait establi de veritables Monasteres. C'est ce que nous allons examiner dans le paragraphe suivant.

## PARAGRAPHE VI.

Que Saint Antoine est le Pere des Canobites; & qu'il a establi les premiers Monasteres parfaits.

OMME après que les persecutions eurent cessées, saint Antoine se vit Chef d'un grand nombre de Solitaires qui te rangerent sous sa conduire, qu'il les sit vivre en commun; & que les Monasteres qu'il establit à Pisper, à Nacalon & en d'autres endroits, avoient toute une autre forme que ceux des trois premiers siécles que nous avons appellés simples Monasteres, quoiqu'ils fussent neanmoins de veritables Monasteres; on ne peut pas refuser à ce Saint le titre de Pere des Conobites, qu'on doit lui donner par excellence, comme on a donné à faint Paul celui de Premier des Ermites, quoiqu'il y en ait eu avant lui.

Entre ceux qui n'admettent point de succession de Moines & de Monasteres, depuis S. Marc jusques à S. Antoine; il y en a qui ont cru qu'ils ne pouvoient pas refuser sans injustice à ce dernier le titre d'Instituteur de la vie Cœnobiti-Thomass. que & de Fondateur des Monasteres reglés. Le P. Thomas-Discipline fin a reconnu qu'on ne pouvoit pas lui disputer cette quacles part. I. lité, & que mesme c'estoit l'opinion la plus commune; lorsque voulant prouver que les Monasteres de filles estoient aussi anciens que ceux des hommes, il dit, qu'on ne doute point que saint Antoine ne soit le Pere & le premier Institureur des Monasteres, & que sa sœur suivit de bien près son

exemple, s'estant enfermée avec d'autres filles dans un Monastere dont elle fut Superieure.

Il y en a neanmoins qui ne lui attribuant que la qualité de premier Pere des Solitaires, donnent à S. Pachome celle De Tillem. d'Instituteur de la vie Coenobitique. M. de Tillemont qui Mem. tour est de ce nombre, dit, en parlant de S. Antoine, que ce Tom.7 pag. fut vers l'an 305, au milieu des fureurs de la persecution de 109. Dioclétien & de Maximien, qu'il commença à faire des miracles, & à persuader à un grand nombre de personnes d'embrasser la vie Solitaire: que ce fut la cause de tant de Monasteres, cest-à dire de Maisons, ou plustost de Cabanes, dont on remplit les montagnes, pour la demeure des Anachoretes qui s'y retirerent, & que quelques-uns de ces Monasteres purent d'abord s'unir ensemble, & former des especes de Communautés, mais fort peu nombreuses. Et en parlant de saint Pachome, il dit : que le respect que l'Eglise a aujourd'hui pour son nom, n'est pas une devo- pag. 167? tion nouvelle, mais une juste reconnoissance des obligations qu'elle lui a, comme au faint Fondateur d'un grand nombre de Monasteres, & à l'illustre Pere d'une multitude infinie de Moines, ou plustost comme au premier Instituteur, non seulement des Congregations Religieuses, mais absolument de la vie Coenobitique & des saintes Communautés; & il marque que ce pouvoit estre l'an 325, qu'il commença son premier Monastere à Tabenne.

Ainsi, selon M. de Tillemont, les veritables Monasteres, ou plustost les Monasteres parfaits, ne furent establis par saint Pachome, ou bien commencés, que l'an 325. & les Monasteres que S. Antoine establit en 305. n'estoient que des Cabanes. Il faut donc conclurre que chaque Monastere estant une Cabane, & que quelques - uns de ces Monasteres aïant pû deslors s'unir ensemble, & former des especes de Communautés, apparemment de cinq, de six, ou de dix personnes au plus; c'estoit cinq ou six personnes, ou dix au plus, demeurant en autant de Cabanes qui conservoient quelqu'union entr'elles, & obeilloient au mesme Superieur.

C'est, ce me semble, le sens qu'on peut donner aux paroles de M. de Tillemont, à moins qu'il n'y eût point de Superieurs pour ces sortes de Communautés, & qu'elles ressemblassent à celles, dont il fait la description dans un au-

tre endroit, qui n'estoient que de cinq, de six. ou de dix personnes au plus, où l'on vivoir sans aucune subordination, & sans autre discipline que les regles generales de la crainte de Dieu, & où on ne se maintenoit ainsi qu'a-

vec beaucoup de peine dans la pieté.

Cependant lorsque saint Antoine voulut se retirer dans sa premiere Solitude l'an 270, auprès du lieu de sa naissance, M. de Tillemont dit, qu'il mit sa sœur dans un Monastere Pag. 107. de Vierges, qui est peut-estre, dit cet Auteur, le plus ancien dont on fasse mention dans l'Eglise. Si ce Monastere n'estoit qu'une Cabane, & que dans chaque Cabane il n'y avoit ordinairement qu'un Solitaire, il ne pouvoit pas y avoir plusieurs Vierges ensemble qui demeurassent dans ces sortes de Monasteres; & si c'estoit une Communauté pareille à celle des Ascetes; quelle apparence, que saint Antoine eût voulumettre sa sœur dans un lieu, où l'on avoit tant de peine à se maintenir dans la pieté! c'estoit donc sans doute un véritable Monastere; puisqu'il dit, que c'est le plus ancien dont il soit fait mention dans l'Eglise; par consequent il y en avoit de véritables, selon lui, cinquante-cinq ans avant que saint Pachome eût commencé celui de Tabenne en 325.00 plûtost soixante-dix ans auparavant; car nous prouverons par M. de Tillemont mesme, que saint Pachome n'a sondé son premier Monastere qu'après l'an 340.

Mais le mot de Parthenon dont se sert saint Athanase, & que M. de Tillemont a eu soin de marquer à la marge, ne signifie pas véritablement un Monastere, mais une demeure de Vierges; & M.l'Abbé Fleury a expliqué ce que c'estoit que ces demeures de Vierges; lorsqu'il dit: que dans Fleury, les premiers siécles de l'Eglise, les Vierges consacrées à Dieu Ch-st pag. demeuroient la pluspart chez leurs parens, ou vivoient en leur particulier deux ou trois ensemble, ne sortant que pour aller à l'Eglise, où elles avoient leurs places separées du reste des femmes. En effer dans son Histoire Ecclesiattique, il ne dit pas que saint Antoine mit sa sœur dans un Monastere T m. 2. pag. de Vierges; mais entre les mains de quelques filles chrestiennes de sa connoissance, pour l'élever vec elles. C'est la maniere

aussi traduit cet endroit de saint Athanase. Il n'y a donc point lieu de douter que saint Antoine n'ait

dont Rosveide, M. Arnaud d'Andilly, & plusieurs autres ont

establi de veritables Monasteres parfaits & reglés où l'on Rosveid. vivoit en commun; puisque, comme dit saint Athanase, les Vis. Pair. Monasteres qu'il establit, estoient remplis de Solitaires qui 146.503. passoient leur vie à chanter, à estudier, à jeusner, à prier, à se rejouir dans l'esperance des biens à venir, à travailler pour pouvoir donner l'aumoine, conservant entr'eux l'union & la charité; mangeant aussi en commun, comme nous

PRELIMINAIRE.

le pouvons juger par la complaisance de saint Antoine, qui aimant à manger seul, ne laissoit pas souvent de manger avec ses freres lorsqu'ils l'en prioient, afin de pouvoir avec plus de liberté leur tenir des discours utiles.

Ce que Rufin rapporte encore d'un des disciples de ce Saint, nommé Pior, qui, après avoir demeuré quelque tems dans son Monastere, arriva de si bonne heure à une si grande 14. Mais. perfection, que saint Antoine lui permit à l'âge de vingtcinq ans de demeurer seul où il voudroit, marque assez que ses autres Disciples demeuroient ensemble.

#### PARAGRAPHE VII.

Que saint Amon a fondé ses Monasteres avant ceux de DeTillem. Saint Pachome.

I'H ft. Erel.

CI nous en croïons le P. Papebroch dans la vie de saint 107. 66765 Pachome qu'il a donnée, comme escrite par un Disciple mesme de ce Saint, quelques-uns de ses Disciples aïant esté voir saint Antoine, il leur dit: que lorsque la paix avoit esté renduë à l'Eglise, il n'y avoit point encore de communautés: & que c'estoit saint Pachome qui avoit procuré un si grand bien. C'est sur le témoignage de ce Disciple de saint Pachome, Auteur de sa vie (selon le P. Papebroch) que M. de Tillemont semble appuier le plus son sentiment, que saint Pachome est l'Instituteur des Comobites, puisqu'il repete la mesme chose en plusieurs endroits. Mais nous pouvons agir sur les mesmes principes de cet Auteur, & de plusieurs Modernes qui revoquent en doute beaucoup de faits, parce 679. que quelques Escrivains contemporains n'en ont pas parlé: Rosveid. ainsi nous rejettons le témoignage de cet Escrivain de la vie 147. 477 de saint Pachome; puisque saint Athanase qui a escrit celle

de saint Antoine, n'a rien dit de la conference de ce Saint avec les Disciples de saint Pachome; & qu'au contraire il donne assez à connoistre que ses propres Disciples vivoient en commun. Il me semble que le silence d'un Perc de l'Eglise doit l'emporter sur ce qu'avance un Auteur qui a esté inconnu pendant plusieurs siécles, & qui ne paroist au jour que

par le moïen du Pere Papebroch.

M. de Tillemont avouë que ce qu'il a dit de saint Pachome, à qui il a donné la qualité d'Instituteur des Comobites, paroist disficile à soustenir; puisque Rusin dit que sur la Montagne de Nitrie il y avoit cinq mille Solitaires divisés en cinquante Habitations. Il demeure d'accord que si ces Habitations avoient esté également remplies, il falloit qu'il y eust cent personnes dans chaque, & mesme deux cens; puisqu'il n'y avoit quelquefois qu'un Solitaire dans une, & par consédessino page quent que ces Monasteres pouvoient estre considérables; mais il ajoûte qu'il n'y a pas de preuves considerables que S. Amon, qui fut le premier qui fonda les Monasteres de Nitrie, se fust retiré sur cette Montagne avant l'an 328. auquel tems le Monastere de Tabenne estoit déja tout formé; ou au moins qu'il

fag. 673.

153. 6. 154.

De Tillem.

comme ci-

y eust déja formé des Monasteres.

Il est néanmoins aisé de prouver par M. de Tillemont mesme, que saint Amon s'est retiré à Nitrie avant l'an 328. & par conséquent qu'il a pû y avoir fondé des Monasteres avant celui de Tabenne; car il dit: qu'il se maria estant âgé de vingtdeux ans : qu'il demeura avec sa femme dix-huit ans : qu'il vescut dans la solitude vingt-deux ans: & qu'il mourut à l'âge de soixante-deux ans, environ l'an 340. Et en examinant dans ses notes l'année de cette mort, il ne veut pas s'en rapporter au Menologe de Basile, qui met la retraite de ce Saint l'an 313. au plus tard; parce que, dit-il, s'il estoit mort en 335. il seroit difficile de prouver que le Monastere de saint Pachome fondé l'an 325, eust esté se plus ancien de tous ; c'est pourquoi il conclut qu'il peut estre mort l'an 345.

Mais nous voulons bien nous en tenir à cette année; & il se trouvera que, selon M. de Tillemont, saint Amon s'est retiré à Nitriel'an 323. & par consequent avant l'an 328. car si, selon lui, il est né l'an 283. & qu'il a esté marié à l'âge de vingtdeux ans; c'estoit donc l'an 305, aïant demeuré avec sa femme l'espace de dix-huit ans; c'estoit donc l'an 323, qu'il s'est re-

Digitized by Google

tiré à Nitrie; puisqu'après avoir vescu vingt-deux ans dans la Solitude, il est mort à l'âge de soixante-deux ans; ce qui doit estre arrivé l'an 345. Par conséquent il s'est retiré sur la Montagne de Nitrie avant l'an 328, puisqu'il y estoit déja dès l'an 323. selon M. de Tillemont mesme; quoiqu'il dise qu'il n'y a point de preuves qu'il s'y soit retiré avant l'an 328. & s'estant retiré sur cette Montagne l'an 323. il peut avoir fondé ses Monasteres avant celui de Tabenne.

Bien loin que S. Pachome eust formé entierement son Monastere en 328. & qu'il y eust de ja en ce tems-là un grand nombre de Religieux, comme M. de Tillemont veut le prouver; il nous fournit au contraire des preuves que cela ne peut pas estre: nous les tirons de ce qu'il dit dans l'Article troisième

de la vie de ce Saint, que nous rapporterons icy.

Aprés que Dieu eust ainsi rempli S. Pachome de sa grace " frage 174. (dit M. de Tillemont ) il lui fit connoistre qu'il le destinoit à " la répandre sur les autres. Vers la Montagne où il demeuroit, il y avoit un Desert & un Village sans Habitans, nom-" mé Tabenne. Il y alloit souvent par ordre de saint Palemon " pour en rapporter du bois; & il y demeuroit long-tems en " prieres, demandant à Dieu qu'il le délivrast lui & tous les auttres des ruses de l'ennemi. Un jour comme il prioit ainsi à Ta-" benne, il entendit un Ange qui lui ordonnoit d'y demeurer, " & d'y bastir un Monastere, pour sauver ceux que Dieu lui " envoiroit, & les échauffer par le feu que Dieu avoit allumé " en lui. Ce fut la premiere vision qu'il eut depuis sa retraite " sous saint Palemon: & ainsi ce fut avant que saint Athanase " fust fait Evelque en l'an 326.

Il retourna dire à saint Palemon l'ordre qu'il avoit reçu, " & ce Saint vieillard en fut affligé; parce qu'il aimoit Pachome " comme son cher enfant, & qu'il ne vouloit pas aussi quitter " le lieu de sa demeure ordinaire. Il fut néanmoins avec lui " jusques à Tabenne, où ils bastirent une petite maison: & " avant que de se separer, ils se promirent de se visiter l'un " l'autre, chacun une fois par an. Ils l'executerent jusques à la " mort de saint Palemon. Ce Saint estant tombé dans une gran-" de maladie, où il fit paroistre beaucoup de courage à reprendre " fon abstinence ordinaire que les Medecins lui avoient fait quitter d'abord, saint Pachome le vint visiter, l'ailista jus-

ques à la mort, & lui donna la sepulture,

Tome I.

F

Digitized by Google

"Palemon, que Jean frere aîné de saint Pachome, vint demeu"rer avec lui à Tabenne. Le Saint le reçut avec d'autant plus
"de joïe, que depuis qu'il estoit revenu de l'armée, il n'avoit
"jamais esté chez ses proches, & n'en avoit jamais apparemmant
"veu aucun. Il travailla avec son frere à estendre son petit
"Monastere, pour y recevoir ceux que Dieu avoit promis de
"lui envoïer. Mais comme il l'estendoit plus que Jean ne vou"loit, celui-ci l'en reprit avec une aigreur que le Saint souf"frit sans rien dire, mais non pas sans quelque émotion, d'où
"il prit occasion de s'humilier extrémement. Il continua de"puis à vivre avec son frere dans une douceur & une humi"lité admirable, le supportant avec patience, jusques à ce que
"Dieu le tira du monde peu de tems après.

"On parle ensuite de divers combats que Pachome eut à "soûtenir contre les Demons, qui lui apparoissoient sous tes sortes de sigures: mais on ne marque pas précisement à "quel tems cela se rapporte. Il sut soûtenu dans ces combats "par un ancien Solitaire nommé Hieracapolion, qui regardoit "néanmoins déja le Saint comme le modelle, & de lui & des "autres Solitaires de ce quartier-là. Ce Solitaire vint souvent depuis visiter saint Pachome, & il eut ensin la consolation de

" mourir heureusement entre ses bras.

La vie du Saint marque après cela divers miracles que Dieu accordoit à le pureté de son cœur, avant mesme (ditelle) qu'il eust aquis la plenitude de la science. Elle ajoûte
qu'il demanda à Dieu de se pouvoir passer tout-à-fait de sommeil pour estre en estat de combatre sans cesse contre le Demon, & qu'il joüit assés long-tems de cette grace, qui a esté
remarquée par les Auteurs des vies des Peres. Il passa en une
occasion quarante jours sans dormir. Durant quinze ans il
ne dormit que sur un banc, sans s'appuïer, mesme contre la
muraille.

" Ce fut après cela, qu'estant entré dans une Isle du Nil, près de Tabenne, avec d'autres Solitaires des environs, & s'y estant mis en prieres, pour demander à Dieu de connoi
stre sa volonté; un Ange s'apparut à lui, & lui dit par trois fois: la volonté de Dieu est que vous serviez les hommes pour les reconcilier avec lui, après quoi il disparut. Pachome ne doutant donc plus de ce que Dieu demandoit de lui,

commença à recevoir ceux qui se presentoient à lui pour embraster l'Estat Monastique; & après les avoir examinés, il « leur donnoit l'habit de Moine. Tant qu'ils furent en petit " nombre il se chargea de tous les soins de la maison, asin « qu'ils ne pensassent qu'à leur avancement spirituel; mais ils « se trouverent bien-tost monter jusques à cent. Son Monas-« tere estoit formé dès devant la mort de Constantin, & mes-« me dès les premieres années de l'Episcopat de saint Athanase, « c'est-à-dire au plus tard avant l'an 333. Saint Theodore qui « ne se retira à Tabenne que lorsque ce Monastere estoit déja « rempli d'un grand nombre de Religieux, & que leur repu- « tation estoit repanduë assés loin de là, y vint apparemment « dès l'an 328. ainsi il semble qu'on peut mettre le commencement " du Monastere vers l'an 325, auquel saint Pachome pouvoit « avoir 33. ans d'âge, & onze de retraite.

Il paroist visiblement par tout ce discours, que le Monastere de saint Pachome n'estoit pas tout formé en 328. Il peut bien avoir esté commencé en 325, puisque ce fut à peu près dans ce tems-là que ce Saint eut la premiere vision de l'Ange qui lui commanda de bastir un Monastere à Tabenne. Mais quel pouvoit-estre ce Monastere que saint Pachome bastit d'abord? une Cellule sans doute, ou une cabane, faite de branches d'arbres & de roseaux; car il n'y a pas d'apparence que faint Palemon, qui l'aida à ce travail, & qui estoit un vieillard fort caduc, fust en estat de porter de gros matereaux.

Comme en se quittant, ils promirent de se visiter chacun une fois l'année, & qu'ils executerent ponctuellement leur promesse jusques à la mort de saint Palemon; il y a bien de l'apparence quesaint Palemon vêcut encore quelques années après. Comme on ne nous dit point si ce fut devant ou après la mort de saint Palemon que le frere de saint Pachome le vint trouver à Tabenne pour demeurer avec lui, nous pouvons croire que ce fut après la mort de saint Palemon. Il n'y a point de doute que saint Pachome ne demeurast encore seul après la mort de son frere; puisque dans les combats qu'il eut à soûtenir contre les Demons, ce Solitaire Hieracapollon le venoit encourager. Croirons-nous que tout cela ne s'est fait que dans l'espace de trois ans, depuis l'an 325, jusqu'en 328, auquel tems on nous veut persuader que saint Theodore vint à Tabenne pour y demeurer, & que le Monastere de saint Pachome estoit déja rempli d'un grand nombre de Religieux? Comment cela se peut-il accorder avec ce qui est dit dans la vie de saint Pachome, que durant quinze ans il ne dormoit que sur un banc, sans s'appuier contre la muraille, & que ce sut après cela, que l'Ange lui estant encore apparu, & lui aïant dit par trois fois que la volonté de Dieu estoit qu'il servist les hommes pour les reconcilier avec lui, il reçut pour lors dans son Monastere ceux qui se presentoient à lui? Ce sut donc après l'an 340, que cela arriva, & non pas l'an 328, puisque saint Pachome s'estoit retiré à Tabenne en 325. & peut-estre

mesme après.

C'est ainsi sans doute que M. Bulteau a compté, lorsqu'il dit que l'on peut mettre l'establissement du Monastere de Tabenne par saint Pachome entre les années 340. & 350. & quoique ce Monastere eust esté commencé en 325, on ne le pouvoir pas appeller un Monastere reglé, & où l'on pratiquoit les exercices de la vie Monastique, puisque personne n'y demeuroir. Mais quand l'on ne voudroit compter ces quinze années de, grandes austerités de saint Pachome que depuis sa retraite, qui fut en 314. (ce qui n'est pas vraisemblable) il se trouveroit qu'il n'auroit commencé à recevoir du monde dans son Monastere, qu'après l'an 329. & non pas l'an 328. comme dit M. de Tillemont. Ainsi saint Amon s'estant retiré à Nitrie en 323. il a pu avoir des Disciples, & avoir fondé des Monasteres considerables, avant ceux de saint Pachome. Le P. de Mont-Official faucon prétend mesme qu'il y avoit déja des Monasteres sur sur la Lestre de Mont de Nitrie, lorsque saint Amon s'y retira, & qu'il la viccost, augmenta seulement ceux qui y estoient, & qui n'estoient Par autres que ceux des Therapeutes qui avoient les premiers habité cette montagne.

Le P. Papebroch ne veut point non plus admettre de Monafteres avant saint Pachome. Il sembloit que dans ses Ephemerides des Moscovites, au vingt-deuxième Avril, il avoit mesme Annal Bol- pretendu que la vie Monastique n'estoit qu'une nouveauté land Tome du commencement du quatriéme siécle, puisqu'il le temoigne 1. Maii. pag 19. Col 1. assez par ces paroles: Nolumus credere Monachatus initia Dio-Let merid. cletiani atate vetustiora; & le P. Sebastien de saint Paul, Ex-Sebastion à provincial des Carmes de Flandre, avoit raison de l'accuser s. Paul. 12. de n'avoir point voulu admettre la vie Monastique avant l'an kib. 1717. 300. Mais dans la response que le P. Papebroch fait au P. Paul

PRELIMINAIRE.

de saint Sebastien, il rapporte la conference de saint Antoine Daniel. Paavec les Disciples de saint Pachome, dont nous avons ci-depebrochii.

vant parlé, & dit: que c'est ce qui lui a donné occasion de
mettre le troisième paragraphe qui se trouve au commencement de la vie de saint Pachome: Cænobialis vita, seu perfecment de la vie de saint Pachome: Cænobialis vita, seu perfectioris monastica initium & exemplum, an à santto Pachomio acàs. P auceptum? & qu'aïant respondu affirmativement, c'est une preulo art 15.

ve qu'il n'a entendu parler que de la vie Cœnobitique dont
saint Pachome est l'Auteur, qui a aussi fondé les premiers
Monasteres, n'y en aïant point eu avant lui, soit en Egypte, soit en aucun autre lieu: apparet enim quastionem mihi esse femper fuisse, de Cænobitica seu Monastica perfectiori, ad quam
existimo non pervenisse ulla monasteria, vel in Ægypto, vel alibi,
ante Pachomium.

Comme on croiroit peut-estre que le P. Papebroch par la vie Cœnobitique parfaite, n'a entendu parler que de plusieurs Monasteres unis ensemble sous un Chef; il s'explique plus bas en disant: qu'il pretend non seulement parler de ceux-là; mais encore des Monasteres particuliers, où plusieurs Religieux demeuroient ensemble. (C'est toûjours en respondant Ibid n. 125. au P. Sebastien, ) vi ut est : apparet falso me accusari, quasi negem Monachatum incepisse ante annum 300. cum tam manifeste declarem me agere de perfecto, id est Cænobitico Monachatu, & quidem tali qui non solum multos in unum colligebat Monasterium; sed uni Monasterio ejusque Abbati plurima alia subjiciebas tanquam capiti; quemadmodum nune fit in Religiosis Ordinibus; estenim hac regiminis forma proculdubio optima & perfectissima. Nititur paternitas tua contrarium probare ex sanctis Patribus: sed hi omnes intelligipossunt de solitariis simplicibus loqui, corum. que Cellas appellare Monasteria.

Il n'y avoit donc point, selon le P. Papebroch, de Monasteres avant saint Pachome. Cependant le P. Sebastien, pour prouver l'antiquité de la vie Monastique, lui apporte pour exemple le martyre de sept Moines, arrivé sous l'Empire de Maximin, dont il est fait mention dans le Martyrologe Romain au dixneuviémeOctobre. Le P. Papebroch lui respond, que cet exemple n'est pas valable pour prouver l'antiquité de la vie Monastique; puisqu'ils ont soussert sous l'Empire de Maximin, qui commença à regner en Egypte l'an 310. auquel tems il reconnoist qu'il y avoit des Monasteres: Es Maximinus iste primum capit

Fin

le mot de Canobium, dont il se sert, ne peut s'entendre que d'un Monastere où l'on vivoit en commun, suivant ce que dit Cassian. Cassian: Cassian: Canobium appellari non potest, nist ubi plurimorum co-habitantium degit unita communio. Reconnoistre des Monasteres en 310. & n'en vouloir point admettre avant ceux de saint Pachome, qui ne se retira que l'an 314. & qui ne sonda son premier Monastere qu'après l'an 340. ou au plustost, qu'après l'an 329. cela demandoit, ce me semble, quelque éclair-

Papebroh. cissement.

On pourroit dire, qu'il a donné l'éclaircissement que l'on " demande dans le mesme article de sa response au P. Sebastien " de saint Paul, lorsqu'il dit: que les anciens & les modernes, " ont pris indifferemment le nom de Moines, & donné celui " de Monasteres à leurs demeures, de mesme que l'on donne " presentement le nom de Celle ou de Cellule à la demeure "d'un seul Ermite, ou à la chambre d'un seul Religieux qui ", vit regulierement dans un Cloistre. Il ajoûte que vers le mi-"lieu des siécles, le nom de Cellules ou Celles estoit aussi " donné à des Monasteres; ce qui a fait que quelques Fran-" çois & quelques Italiens, ont ainsi appellé des Abbaïes & " des Prieurés; comme ceux de Celle - neuve, Celle-Dieu, " Vaux-Celle, & Celle de saint Ghilin. Pourquoi donc, dit-il " encore au P. Sebastien, si je distingue ainsi les Monasteres, " selon les differents tems, voulez-vous que je sois plus ridicule, " que celui qui voudroit excuser (comme quelques-uns des vol-" tres ont fait en ma presence) ce nombre excessif de Monasteres " de Carmes, dont il est parlé dans vostre Eglise de Louvain, "où l'on dit qu'Omar, Chef des Sarasins, ordonna à un petit " nombre de Monasteres, qui estoient les restes de sept mille, " de porter des habits barrés? Que l'on prenne, ajoûte-t-il, le " mor de Canobium pour un Monastere, & le mot de Monas-" tere pour une Cellule; on ne peut entendre par-là, sinon, " que les Religieux qui changerent d'habit, estoient ce qui " restoit du nombre de sept mille dont Omar avoit detruit les Monasteres, & qu'il en avoit fait mourir plusieurs.

Mais bien loin que cet esclaircissement puisse saire, on en tirera au contraire cette consequence, que le P. Papebroch disant que pour parler d'un Monastere, il s'est servi de ces mots, Monasterium, Cella, & Canobium, selon les disserens tems

### PRELIMINAIRE.

ausquels on les appelloit ainsi; & aïant donné, dans sa response au Pere Sebastien, le nom de Canobia aux Monasteres qui estoient du tems de l'Empereur Maximin, c'est-à-dire vers l'an 310, il a pretendu en cet endroit que la vie Comobitique estoit déja establie dès ce tems-là; puisque par les Conobites, l'on ne peut entendre que les Religieux qui vivoient en commun, & que le mot de Coenobite vient de celui de Canobium, qui ne peut signifier autre chose qu'une Communauté de plusieurs personnes qui vivent ensemble, suivant l'explication qu'en a donnée Cassien, comme nous avons déja dit, auquel on doit ajoûter d'autant plus de foi, qu'il avoit esté visiter les Monasteres d'Egypte & de la Thebaïde l'an 394, qu'il sçavoit bien la difference qu'il y avoit entre les Monasteres où l'on vivoit en commun, & ceux où il n'y avoit qu'un seul Solitaire, & le nom qu'on leur donnoit; qu'il assure mesme, comme nous avons aussi remarqué dans un autre endroit, que les Comobites avoient commencé avant saint Paul Ermite & avant saint Antoine, par consequent avant saint Pachome, ce qu'il pouvoit avoir appris de leurs Disciples qui estoient encore vivants. On a donc sujet de s'estonner de ce que le P. Papebroch, aïant prétendu avoir eu raison de faire cette demande: Canobialis vita, seu perfectioris Monastica initium & exemplum, an à sancto Pochomio acceptum? & d'avoir respondu affirmativement que saint Pachome a esté l'auteur de la vie Comobitique, & le fondateur des premiers Monasteres, & qu'il n'y en a point eu avant lui, soit en Egypte, foit en aucun autre lieu, il ait donné ensuite le nom de Cænobia aux Monasteres qui estoient déja fondés dès l'an 310. c'est-à-dire près de vingt ou trente ans avant que saint Pachome eust fondé son premier Monastere; & il sera toujours vrai de dire, que s'estant servi du mot de Canobia, il reconnoissoit des Monasteres parfaits dès l'an 310, quoi qu'il tâche de prouver lecontraire en plusieurs endroits.

A Dieu ne plaise que je veüille accuser le P. Papebroch d'avoir avancé des faits qui se contredisent, aussi-bien que le P. Thomassin & M. de Tillemont. Si je combat leur sentiment touchant l'origine de la vie Monastique & des Monasteres, je ne le fais point par un esprit de critique: j'ai trop de respect pour leurs personnes, & trop d'estime & de veneration pour ces excellents ouvrages qu'ils nous ont donnés, qui sont d'u-

ne si grande utilité au public, & des monuments éternels à la posterité de leur profonde érudition. S'il s'y rencontre quelques matieres qui n'aient pas esté traitées avec toue l'exactitude possible; ce sont des fautes legeres, qu'on doit pardonner à ces grands Hommes, dont les ouvrages sont d'une trop vaste estenduë pour ne s'y estre pas glissé quelques fautes.

#### PARAGRAPHE VIII.

Que Sainte Syncletique a fondé les premiers Monastères de Filles.

Ous les Escrivains ne demeurent pas d'accord que sainte Syncletique ait fondé les premiers Monasteres de Vue de saint Filles. Les uns le croient certainement, les autres en doutent, Athanase tom. 1. Pag. quelques-uns le nient; & toutes ces différentes opinions roul-DeTillem. lent sur celle que l'on doit avoir de l'Auteur de la vie de cette onem. pour Sainte. Nicephore Caliste a esté le premier qui l'a attribuée à l'Hist Eccl. saint Athanase, estant authorisé de quelques manuscrits qui Tom. 8. portent son nom; & cette opinion, selon M. Herman & M. de Tillemont, à esté embrassée comme certaine, par des per-Arnaud sonnes les plus habiles & les plus judicieus de nostre siècle, d'And. Vier des Religiones et la Mere des Religiones

des PP. 1.2. qui pour ce sujet ont appellé cette Sainte la Mere des Religieuses, & la premiere Fondatrice des Monasteres de Filles, comme saint Antoine a fondé les premiers Monasteres parfaitsde Solitaires.

> Ils ont sans doute prétendu mettre de ce nombre M. Arnaud d'Andilly, qui dans sa préface de la vie de cette Sainte, qu'il a traduite en nostre langue, dit aussi, en suivant l'opinion de Nicephore, qu'il n'y a point de Vierge, aprés celles qui ont esté honorées de la Couronne du martire, plus illustre, ni plus fameuse qu'elle; parce que Dieu s'en est servi pour fonder les premiers Monasteres de filles, comme de S. Antoine pour fonder les premiers Monasteres de Solitaires, & l'a renduë la Mere des Religieuses, comme ce Saintle Pere des Religieux: qu'enfin, Dieu a permis que ces deux Saints, qui devoient servir d'exemple aux personnes consacrées à Dieu par la profession Monastique, eussent pour Fscrivain de leur vie le Grand saint Athanase; & il ajoute qu'il se trouve un Manuscrit dans la Bibliotheque de l'Escurial rraduit

Vie originale de cette Sainte escrite par S. Athanase. Le Cardi
ver Rom. 5.

nal Baronius a aussi suivi cette opinion, & a seulement regret
jan.

té la perte de cet Original dont il n'avoit point de connoissance:

Bollandus a esté de mesme avis. M. Cotelier a jugé que cet Cotel. Moouvrage n'avoit rien d'indigne de la pieté & de la doctrine de mann. Ecc.

ce Saint. M. Herman n'a point fait difficulté de le reconnois
pag. 754.

tre pour l'Auteur de cette vie, & le P. Alexandre dit que c'est Herm Vie le sentiment des sçavans.

Cependant il se trouve d'autres Manuscrits, ou sans nom 592.

d'Auteurs, ou sous celui d'un Polycarpe Ascete, ou sous ce- Natal. Alelui d'Arsene de Pegades. C'est ce qui fait que quelques Escri- Eccl. sacul.

vains en ont tiré des consequences, pour prouver que cette 4.6.6. art.

Vie n'estoit point de saint Athanase, ou du moins ils en ont
douré. Il a semblé aux uns que cette Histoire n'estoit pas aussi
naturelle que celle de saint Antoine; & que ne contenant pas
assez de Faits historiques, elle ne pouvoit appartenir à saint
Athanase. Les autres ont cru qu'on ne devoit pas le reconnoistre pour l'Auteur de cette vie, à cause que les comparaisons

y estoient beaucoup plus frequentes que dans les autres ouvrages de ce Saint; & ensin il y en a qui se sont imaginés que ces
comparaisons estoient trop pueriles; & par consequent qu'elles
ne convenoient pas à ce Pere de l'Eglise, mais plustost à un
Moine.

M. de Tillemont a de la peine à se resoudre en faveur de qui il doit opiner. Il ne veut pas avoüer qu'elle soit de saint Athanase, il ne le nie pas non plus absolument; mais il dit qu'il y a sujet de croire qu'elle n'est pas de S. Athanase, à cause que le stile est different du sien: c'est pourquoi dans le denombrement qu'il a fait des ouvrages de ce Saint, il l'a placée, non pas entre les ouvrages supposés, mais entre les douteux & contestés.

Mais ne pourroit-on pas respondre à cet illustre Historien ce qu'il dit à ceux qui ont eu la mesme opinion que lui touchant l'Auteur de cette vie, à cause qu'il leur a semblé que l'Histoire n'en estoit pas aussi naturelle que celle de saint Antoine, & qu'elle ne contient pas assez de Faits historiques. Car il leur a respondu, que ce n'estoit pas une raison pour croire qu'elle ne fut pas de saint Athanase. Erasme aïant aussi douté que le Traité de la Virginité qu'on attribuë à ce Saint sût de lui, à cause que le stile lui a paru assez bas; M. de Tillemont a respondu

Tome 1.

que cette raison n'estoit pas considerable. On pourroit donc dire avec raison la mesme chose à M. de Tillemont, & à tous ceux qui rejettent des ouvrages sur la difference du stile. C'est ce que M. l'Abbé Fleury appelle un excès de critique. C'est vouloir tout sçavoir, dit-il, & vouloir tout deviner. Pour-T. del' Hist. quoi ne veut-on pas que ce qui arrive tous les jours dans la pluspart des Escrivains de ce tems, dont le stile n'est pas toûjours égal, ne soit arrivé dans ceux des premiers siécles? & ne voions-nous pas tous les jours, que les discours des plus habiles Orateurs, foit de la Chaire ou du Barreau, ne

sont pas toûjours également fleuris & élégans.

M. Du Pin est celui qui a trouvé dans la vie de sainte Syncletique des comparaisons qui lui ont semblé pueriles, & qui conviennent mieux à un Moine qu'à saint Athanase; c'est ce qu'on lisoit dans la premiere Edition du quatrieme siécle de sa Bibliotheque des Auteurs Ecclesiastiques qu'il donna en 1687. & on estoit surpris de ce que dans la seconde Edition qui parut en 1689. il y avoit encore laissé ce qu'il avoit dit dans la premiere, de ces comparaisons pueriles qui convenoient mieux à un Moine qu'à S.Athanase. Il sembloit que cela deust estre retranché pour rendre cette seconde Edition plus correcte; mais il l'a fait enfin dans la troisiéme qu'il a donnée en 1709. & il a bien veu que c'estoit faire injure à tant d'illustres Escrivains, qui ont composé dans la solitude du Cloistre de si beaux ouvrages qui ont merité à quelques-uns avec justice le titre de Pere & de Docteur de l'Eglise. Il y en a mesme qui ont prétendu que saint Athanase a esté lui-mesme Ascete, c'est-àdire Moine, & mesme Disciple de saint Antoine. C'est le sen-Baron, ad timent de Baronius & des Benedictins de la Congregation de 4211. 5. saint Maur, qui assurent: que dans toutes les anciennes Editions Athan. Ope. & les Manuscrits de la traduction d'Evagre, on lit ces paroles. ra. Edst. PP. de saint Athanase dans la vie de S. Antoine : Frequenter eum

Beued. T.1. visitavi, & qua ab co didici, qui adprabendam ei aquam, non

paululum temporis cum eo feci & c.

Si M. Du Pin, pour prouver que la vie de saint Antoine est véritablement de saint Athanase, dit qu'il a proportionné son stile dans cette vie, & à la matiere & à la capacité des Moines pour qui il l'escrivoit; y a-t-il plus d'inconvenient de dire la mesme chose à l'égard de la vie de sainte Syncletique; puisqu'il l'escrivoit pour des filles qui avoient moins de capacité

M. de Tillemont n'a pas voulu, selon les apparences, appuïer les preuves de M. Du Pin; puisqu'il ne le cite pas, se contentant de marquer Oudin, les continuateurs de Bollandus, & les Benedictins, qui ont douté ou nié absolument que cette vie fust de saint Athanase; & comme il y a beaucoup plus d'Auteurs pour l'affirmative, je croi qu'on peut d'autant plus embrasser leur sentiment, que selon M. Herman & M. de Tillemont, comme nous avons dit, ce sont des personnes les plus habiles & les plus judicieuses de nostre siècle; & je ne croi pas que M. Baillet ait voulu leur refuser la qualité de sçavans; quoique dans ses vies des Saints il ait dit que les Sçavans ne croïoient pas que celle de sainte Syncletique eustesté escrite par S. Athanase. Il a mieux aimé cependant opiner pour ceux qui font ce Saint Auteur de certe vie, en disant: Baillet Vie qu'elle estoit née dans le siècle où Dieu sit paroistre S. Antoine, des ss. Faafin que les deux sexes eussent chacun leur modelle à suivre mardans le renoncement que l'on doit faire au monde. Car quoiqu'il dise que c'est sans aucune certitude qu'il a avancé que sainte Syncletique estoit née dans ce tems-là, & que cette opinion n'est appuiée que sur le sentiment de ceux qui ont fait saint Athanase Auteur de sa vie; il est certain qu'il a préferé cette opinion à celle des scavans dont il a voulu parler; & il devoit nous dire ce qu'ils pensoient du tems où elle a vescu. Mais que ce soit saint Athanase, ou Polycarpe, ou Arsene, ou quelques autres qui aïent escrit sa vie; M. Herman mettant sa mort à la fin du troisséme siècle, le Cardinal Baronius l'an 310. M. Bulteau l'an 358. M. de Tillemont disant qu'on ne doit pas la mettre beaucoup plus tard que l'an 365. & tous les Auteurs demeurans d'accord qu'elle a vescu quatrevingtquatre ans ou environ, & qu'elle s'est retirée fort jeune dans la solitude; il sera toûjours vrai de dire qu'elle vivoit au tems de saint Antoine, & qu'elle a pu fonder les premiers Monasteres de filles, comme saint Antoine a fondé les premiers Monasteres parfaits de Solitaires.

M. Bulteau prétend que c'est sainte Basilisse qui a formé la Bulteau.



nast. do-premiere Communauté de filles; mais les circonstances de la vie de cette Sainte paroissent bien apocryphes, & on a de la Ibid. pas.18 peine à croire ce que dit M. Bulteau; que l'orage de la persecution de Diocletien s'estant élevé dans l'Eglise, sainte Basilisse & saint Julien son mari osfrirent d'ardentes prieres à Dieu pour le salut de ceux qu'ils avoient convertis: que Dieu exauça sainte Basilisse en la retirant du monde, après avoir accordé la mesme grace à près de mille Religieuses qu'elle avoit formées à la vertu : que saint Julien lui survesquit : qu'il repandit son sang pour la foy dans la mesme persecution; & qu'il estoit Pere de dix mille Religieux. Il n'y a pas d'apparence qu'avant que la paix eut estérenduë à l'Église, il y ait eu un si grand nombre de Religieux sous la conduite de saint Julien 5 & ce qui regarde sainte Basilisse auroit esté plus croïable, si les mille Vierges ou Religieuses, dont elle estoit la Superieure, avoient plustost souffert le martyre, que d'estre mortes toutes avant sainte Basilisse, & cela presque dans le mesme tems.

## PARAGRAPHE IX.

Du grand progrès de l'Estat Monastique, tant en Orient qu'en Occident.

Omme la vie de saint Posthume qui se trouve parmi celles Les Peres du Desert, est regardée par de sçavans Critiques comme fausse & supposée, je ne m'arreste pas aussi à ce que dit l'Auteur de cette vie; que saint Macaire avoit le soin & la conduite de cinquante mille Moines que S. Antoine lui avoit laissée en mourant. Je veux mesme croire qu'il s'est glissé quelque erreur dans le texte de la Préface que saint Jerôme a mise à Fr. 7. la teste de la Regle de saint Pachome qu'il a traduite, où il dit, que les Disciples de ce Saint s'assembloient tous les ans à pareil nombre, pour celebrer la feste de la Passion & de la Resurrection de nostre Seigneur; & il se peut faire que Pallade ne s'est point trompé, l'orsqu'il n'a mis que sept mille Moines de cet Ordre. Mais au moins faut-il avoüer, qu'après la mort de faint Antoine & de faint Pachome, le nombre des Moines & Ruf. rii. des Solitaires estoit infini; puisque Rufin qui fit levollage d'O-Tare de rient en 373. c'est-à-dire environ dix-sept ans après la mort de faint Antoine, nous assure, comme témoin oculaire, qu'il y

Digitized by Google

PRELIMINAIRE.

avoir presqu'autant de Moines dans les Deserts, que d'habitans dans les villes: que dans celle d'Oxirinque, il y avoir plus de Monasteres que de Maisons; qu'à toutes les heures du jour & de la nuit on y faisoit retentir les louanges de Dieu; & qu'il avoit appris de l'Evesque de ce lieu, qu'il y avoir vingt mille Vierges consacrées à Dieu, & dix mille Religieux; il assure avoir encore veu le Prestre Serapion, Pere de plusieurs Monas-

teres, & Superieur d'environ dix mille Religieux.

Mais il est bon de faire connoistre qui estoient les illustres Capitaines qui conduisirent dans le Desert & dans les villes, tant de saintes Colonies, après que la paix eut esté renduë à l'Eglise. Nous avons déja dit que S. Antoine establit les premiers Monasteres reglés & parfaits dans la basse Thébaide, S. Amon sur le Mont de Nitrie, & saint Pachome dans la haute Thébaïde.Le Desert de Scetis sut aussi fort celebre par la multitude cast. cot. des Saints qui y ont demeuré, & qui suivirent saint Macaire 15.1.3 l'Egyptien comme leur Chef. Saint Hilarion qui avoit esté de Hieron in mesme que saint Macaire, Disciple de saint Antoine, se retira apud Rojvi. dans la Palestine, où ses miracles continuels & l'éclat de ses ver- pas 75. tus firent qu'en peu de tems un grand nombre de personnes se rangea sous sa conduite. La Syrie a eu l'avantage d'estre has sozom 1.64 bitée par de saints Religieux sous la conduite d'Aonés, qui 6-32-6-32donnerent aux Habitans qui estoient Idolatres, la connoissance du vrai Dieu. Elle a encore produit un illustre Escrivain. qui nous a appris les vies admirables de ces saints Solitaires, & leurs principaux exercices qu'il avoit lui-mesme pratiqués dans un Monastere dont il fut tiré malgré lui, pour monter sur le Siege Episcopal de Cyr; c'est le sçavant Theodorer, qui, quoiqu'élevé à cette dignité, ne diminua rien de ces saintes pratiques. La montagne de Sinai si célébre par la demeure de saint Jean Clymaque & de saint Nil, fut aussi habitée par de saints Moines dés le quatrième siècle; de mesme que la Perse, oirplusieurs Solitaires, suivant les traces du sang des autres Chrestiens qui'le répandoient généreusement pour la foy de Jesus-Christ, couroient avec la mesme generosité au martyre. Saint Gregoire Apostre d'Arménie, introduisit aussi la vie Monastique dans ce Païs-la. Enfin il n'y eut presque point de Province en Orient où elle ne fust establie.

Mais son plus grand acroissement sur, lorsque saint Basile: Feur introduite dans le Pont & la Capadoce vers l'an 363...

G iij

qu'il l'eut reduite à un estat certain & uniforme: qu'il eut reiini les Solitaires & les Cœnobites ensemble: qu'il lui eur donné sa derniere perfection, en obligeant ses Religieux à s'y engager par des vœux solemnels: & qu'il leur eut escrit des Regles, qui furent trouvées si saintes & si salutaires, comme n'estant qu'un abbregé de la Morale de l'Evangile; que dans la suite la plus grande partie des Disciples de saint Antoine, de saint Pachome, de saint Macaire, & des autres anciens Peres des Deserts, s'y sont soûmis; ce qui lui a fait donner le nom de Patriarche des Moines d'Orient; car il y a plusieurs siécles que sa Regle a prevalu sur toutes les autres en Orient; & quoique les Maronites, les Armeniens en partie, les Jacobites, les Coptes, & les Nestoriens, se disent de l'Ordre desaint Antoine; ils ne suivent néanmoins, ni la Regle que nous avons dans le Code des Regles sous le nom de saint Antoine, ni aucune des anciennes Regles des Peres d'Orient, & ils n'ont seulement que certaines pratiques pour les Monasteres de chaque Secte. Mais generalement tous les Grecs, les Nestoriens, les Melchites, les Georgiens, les Mingreliens, & la plus grande partie des Armeniens, suivent la Regle de saint Basile.

La profession Monastique ne sit pas de moindre progrés en Occident, où les troubles excités dans l'Eglise par la sureur des Ariens, la sirent passer d'Orient; car saint Athanase Evesque d'Alexandrie s'estant retiré à Rome vers l'an 339. avec plusieurs Prestres & deux Moines d'Egypte, il sit connoistre aux personnes de pieté la vie de saint Antoine, qui demeuroit alors dans son Desert de la Thebaïde, & il y eut plusieurs personnes qui voulurent embrasser une profession si sainte. L'on bastit à cet esset des Monasteres à Rome, ce qui servit comme de modelle pour tout le reste d'Italie.

Saint Benoist y parut à la fin du cinquième siècle. Quelquesuns ont pretendu qu'il n'escrivit point sa Regle dans le Desert de Sublac; & il y en a d'autres qui ont cru qu'elle ne sur publiée par l'Abbé Simplicius que l'an 586. & que saint Benoist ne l'avoit faite que pour les Moines du Mont-Cassin. Mais à present que Dom Thierry Ruinart Religieux Benedictin de la Congregation de saint Maur dans sa sçavante Dissertation sur la mission de saint Maur en France, imprimée à Paris en 1702. & que le docte P. Dom Jean Mabillon de la mesme Congregation dans les Annales de l'Ordre de saint Ronoist, ont prouvé que saint Maur y avoit esté envoïé par saint Benoist avec quatre de ses Disciples, l'an 543. & qu'ils y apporterent avec eux la Regle de ce saint Patriarche des Moines d'Occident, escrite de sa main, avec un poids & un vase pour mieux observer ce qu'elle prescrit de la quantité du pain & du vin dans le repas ; il n'y a point de doute que saint Benoist ne l'eust publiée de son vivant, & que ce n'estoit pas pour le seul Monastere du Mont-Cassin qu'il l'avoit faite; quoique les preuves convaincantes de ces Sçavans Benedictins n'aient pas satisfait ceux qui avoient combattu cette mission. & qu'ils n'aïent regardé ces preuves convaincantes que comme des prejugés & des conjectures. Cette Regle fut trouvée si sainte, qu'elle fut universellement reçuë en Occident; ce qui fit donner à ce saint Fondateur le nom de Patriarche des Moines d'Occident.

La France, avant mesme l'establissement de sa Monarchie, n'a pas esté privée de la gloire d'avoir produit plusieurs Communautés Religieuses. Dès le quatriéme siècle saint Martin qui s'estoit retiré dans la petite Isle Gallinaire, à la coste de Ligurie près d'Albengue, aïant appris le retour de saint Hilaire Evesque de Poitiers dans sa ville Episcopale après son exil, le vint trouver, & bastit auprès de cette ville le Monastere de Ligugé. Ce Saint aïant esté élevé dans la suite sur le siege Episcopal de Tours, bastit un autre Monastere à une lieuë de cette ville, qui, après sa mort fut appellé Marmoutier, en Latin Majus Monasterium, à cause qu'il estoit plus grand & plus spacieux que celui qui fut construit dans la mesme ville sur le Tombeau de ce Saint, & que tous les autres qu'il avoit aussi fondés dans la Province.

Saint Maxime l'un de ses Disciples, voulant vivre dans un lieu où il fust inconnu, se rerira dans le Monastere de l'Isle-Barbe, proche de Lyon. Quelques-uns pretendent que c'est la premiere Communauté de Moines qui se soit formée dans les Gaules; & M. le Laboureur fait mesme remonter la Fondation Le Labour de cette Abbaïe vers le milieu du troisième siècle, en lui don-reur, Les nant pour Fondateur un Seigneur du païs, nommé Longin, magnes de qui l'an 240. ou environ, y assembla plusieurs Solitaires qui l'Iste-Barber vivoient separément dans cette Isle, où ils s'estoient retires. Tome 15. Mais tous les Historiens n'en demeurent pas d'accord; & il.

est difficile de sçavoir si cette Abbaïe estoit déja fondée avant

que saint Martin vint en France.

Cassien s'estant retiré à Marseille vers l'an 409. fonda deux Monasteres, l'un d'Hommes, & l'autre de Filles. On dit qu'il eut sous lui jusqu'à cinq mille Moines, & on le reconnoist pour le Fondateur de la celebre Abbaïe de saint Victor de Marseille. L'Isle de Lerins, où se retira saint Honorat l'an 410. & où il eut un grand nombre de Disciples, s'est renduë celebre par la sainteté des Solitaires qui y demeuroient dans des Cellules separées, & qui par l'austerité de leur vie surpassoient ceux de la Thebaïde. Saint Honorat dont elle porte presentement le nom, en sut tiré pour estre Evesque d'Arles. Il eut pour successeur S. Hilaire son Disciple; & il en sortit un si grand nombre de Religieux pour gouverner les Eglises de France, que l'on regarda depuis cette Isle comme une pepiniere d'Evesques.

Nous ne parlons point des Communautés establies par S. Cesaire & par S. Aurelien aussi Evesques d'Arles, par saint Fereol Evesque d'Usez, & par saint Donat Evesque de Besançon, dont les Regles se trouvent parmi celles qui ont esté recuëillies parsaint Benoist Abbé d'Aniane. Nous parlerons en son lieu de saint Colomban, qui estant sorti d'Irlande avec douze Compagnons dans le septième siècle, fonda la fameuse Abbaie de Luxeuil dans le Comté de Bourgogne, dont la Communauté fut si nombreuse, qu'on y chantoit jour & nuit sans interruption, les louanges de Dieu. Son Ordre se repandit par toute la France, le relachement y fut introduit en peu de tems; mais l'Ordre de saint Benoist s'estendant de jour en jour, envoïa de ses meilleurs sujets dans plusieurs Monasteres de celui de saint Colomban pour y retablir la discipline reguliere; & dans quelques-uns de ces Monasteres, les Regles de ces deux Saints y furent observées conjointement.

Mais comme les choses vont en décadence, les Benedictins abandonnerent aussi l'observance reguliere; ce qui a donné lieu à tant de Congregations qui sont sorties de cet Ordre, & qui en forment de différents par la diversité de leurs habits, & par la forme du gouvernement; sans s'éloigner neanmoins de leur tige, aïant toûjours suivi la Regle de saint Benoist, que les Fondateurs de ces Congregations ont sait observer plus exactement, en y ajoùtant des Constitutions particulieres

qui ont esté approuvées par les Souverains Pontifes.

Digitized by Google

Le Concile de Sarragoce en Espagne tenu l'an 380, qui condamne la conduite des Clercs qui affectoient de porter des habits Monastiques; est une preuve que dans le quarriéme siécle, il y avoit des Religieux dans ce Roïaume. Ce qui est encore confirmé par la Lettre qu'Himmerius Evesque de Tar-Mabil Asragone escrivit au Pape Sirice, où il lui demande son avis, sur delle Tome l'ordination des Moines; ce qui fait croire au P. Mabillon, i. 11/11. qu'il y en avoit déja en Espagne, avant que saint Donat y cust 471. 12. passé d'Afrique avec soixante-dix Disciples, & qu'il eust fondé le Monastere de Sirbite.

Saint Augustin Archevesque de Cantorberi, aïant esté envoié en Angleterre par le Pape saint Gregoire l'an 506, pour y prescher la foi, introduisit en mesme tems dans ce Rosaume l'Etat Monastique dont il faisoit profession, estant Religieux de l'Ordre de S. Benoist. Cet Estat Monastique y fit un si grand progrès, & y estoit dans une si haute estime, qu'un Protestant de nos jours, dit avec admiration; que dans l'espace de deux censans, il y a en en ce Roïaume trente Rois & Reines, qui ont preferé l'habit Monachal à leurs Couronnes, & qui ont fondé de superbes Abbaïes, où ils ont fini leurs jours dans la retraite & dans la solitude. Il avouë que la vie Monastique y estoit aussi ancienne que le Christianisme & qu'ils y ont fait également de progrès. Il reconnoist que pendant un très long-tems les Monasteres estoient des Seminaires de Saints & de personnes sçavantes; & que ces lumieres de la Chrestienté, Bede, Alcuin, Willibrod, & plusieurs autres, en sont sortis. Il deplore ce jour fatal où tant de beaux Monasteres furent démolis, dont il ne reste plus que les ruines, qui sont encore des monuments de la pieté de leurs Peres & de leurs Ancestres, & il ne regarde qu'avec horreur la profanation des temples qui estoient consacrez à Dieu, & qui sont maintenant changes en des escuries, où des chevaux sont attachés au mesme lieu, où l'on offroit autrefois le sacrifice adodorable de nos autels. Enfin il regarde comme des extravagants & des gens passionnés, ceux qui disent que les Ordres Religieux sont sortis du puits de l'abissime, qui est le langage ordinaire de plusieurs Heretiques. Jam dudum (dit-il) Diem fatalem obierunt Monasteria nostra, nec prater semirutos parietes Marsham. & deplorandarudera, supersunt nobis avita pietatis indicia.... Monastic Videmus hen! Videmus augustissima templa, & stupenda Eterno Anglico

Tome I.

Deo dedicata monumenta (quibus nihil hodie spoliatius) sub spetioso eruenda superstitionis obtentu, sordidissimo conspurcari vituperio, exremamque manere internecionem: ad altaria Christi stabulati equi, Martyrum effossa reliquia; sunt quidam Zelatores, adeo religiosè delirantes, ut Religio so veterum ordines, ex abissi puteo prognatos aiunt: Ita libenter sibi indulget praconcepta passio.. C'est neanmoins un Heretique qui parle; & c'est ce qui doit remplir de confusion les autres Heretiques, qui ne peuvent parler de la Religion Catholique & de la vie Monastique, qu'en invectivant, & faisant paroistre la passion dont ils sont prevenus: Ita licenter sibi indulget praconcepta passio.

La profession Monastique fut aussi introduite dans l'Irlande par le ministere de saint Patrice, qui est reconnu pour l'Apostre de ce Roïaume; & elle s'y multiplia si prodigieufement, que cette Isle fust appellée l'Isle des Saints, à cause du grand nombre & de l'eminente sainteté des Religieux dont elle fut remplie. Enfin il n'y eut presque point de Roiaume & de Province, qui ne receut le mesme avantage; & l'on peut juger par-là, du grand progrés de l'Ordre Monasti-

que.

#### PARAGRAPHE

# Que les Religieux n'ont rien changé des mœurs & des coutumes des Anciens.

Chrestiens

Onsieur l'Abbé Fleury fait une excellente Apolo-gie de la vie Monatique la Carta de la Ca gie de la vie Monastique, lorsqu'il dit: qu'elle est une Pag. 310. preuve sensible de la providence de Dieu, & du soin qu'il a eu de conserver dans son Eglise jusques à la fin des siécles, non seulement la pureté de la Doctrine, mais encore la pratique des vertus; & que si l'on considere la vie des premiers Chrestiens; & qu'on la compare, avec les usages presents des Monasteres bien reglés, on verra qu'il y a peu de disference.

> En effet si l'on considere le zele des premiers Chrestiens, leur detachement pour toutes les choses de la terre, leur application à la priere, soit en commun ou en particulier, qu'ilsse relevoient mesme la nuit à cet esset, que le silence leur estoit recommandé, qu'ils estoient unis ensemble, qu'ils exer-

coient charitablement l'hospitalité envers leurs freres, que les noms de Peres & de freres leur estoient donnés selon l'âge & la dignité; on trouvera que c'est aujourdhui la pra-

tique des Monasteres.

Les Religieux n'ont point pareillement introduit de nouveauté, & n'ont point cherché de singularité dans leurs habits. Les Fondateurs d'Ordres qui ont d'abord habité les Deserts & les Solitudes, n'ont donné à leurs Religieux que les Athan. 1711. habits communs aux paisans: car si nous remontons au tems apud. Rosde saint Antoine; saint Athanase parlant des habits de ce Pere veid. Prg. des Cœnobites, dit qu'ils consssituent dans un Cilice, deux vit. S. Hile. peaux de brebis & un manteau. Saint Jerôme dit: que saint Pag. 71. Hilarion n'avoit qu'un Cilice, une saïe de païsan, & un manteau de peaux. Il en est de mesme de ceux qui les ont suivis jusqu'au tems de saint Benoist, qui reçut des mains Greg lib. de saint Romain un habit de peaux, dont il se revestit dans . dialog. le Desert de Sublac. Il paroist mesme qu'il donna un pareil 49. 17. habit aux Disciples qu'il assembla dans ce Desert, avant que d'avoir escrit sa Regle; puisque saint Placide, après avoir esté retiré de l'eau par saint Maur, dit qu'il avoit veu dessus sa teste la pelisse de l'Abbé; ce qui marque, dit le P. Delle, Delle Anque saint Placide prenoit saint Maur pour saint Benoist; parce sig. Mon s qu'il estoit vestu comme lui. Ainsi il y a bien de l'apparence tig Tone 1. que les peaux de brebis estoient déja, tant en Orient qu'en Occident, l'habit commun des Bergers & des paisans, qui demeuroient dans les montagnes; comme il est encore en usage parmi ces sortes de gens en Italie, qui appellent pelisses ces fortes d'habillements.

Mais quand ces saints Fondateurs eurent escrit des Regles; prevoïant bien que leurs Religieux ne demeureroient pas toûjours dans les Deserts, & qu'ils viendroient demeurer dans les villes; ils leur prescrivirent des habillements qui estoient communs aux petites gens & aux pauvres, tels que la Cucule dont il est parlé dans les Regles de saint Artoine & de saint Benoist, qui estoit une espece de capor ou de chappe, qui estant commode pour le froid, est devenu aussi commode à tout le monde dans les siécles suivants, & est encore en usage parmi les mariniers & la pluspart des voïageurs, qui en portent de mesme, & qu'on nomme cappes de Bearn. On les appelloit aussi Coules ou Goules, d'où vient que les Religieux de

Digitized by Google

Cisteaux appellent encore Coules leurs Chappes. Non seulement les Clercs & les gens de Lettres; mais les nobles mesme & les courtisans, portoient encore des Chapperons en France sous le regne de Charles VII. les gens d'Eglise & les Magistrats ont esté les derniers qui les ont conservés; & un nommé Patroüillet aïant amené la mode des bonnets quarrés; ils ont quitté le Chapperon, qu'ils ont fait descendre de la teste sur l'épaule, & qui est resté pour marque de Docteur ou de Licentié aux Arts, en Theologie, Jurisprudence & Medecine. Ainsi il ne faut pas s'etonner si les Jesuates & quelques autres Religieux ont porté de ces sortes de Chapperons.

Delle Antia Monafi. Tume 1. chap. 7.

Quant à la couleur des habits, le P. Delle remarque que comme les Religieux sont morts au monde, & que leur profession les engage à la mortification, & à la penitence; ils se sont habillés dès les premiers siècles de leur ettablissement, comme des personnes qui portoient le deüil, & qui estoient dans l'affliction. C'est pourquoi dans la Syrie, dans la Palestine, dans la Thrace & dans la Grece, ils prenoient des habits noirs, & dans l'Egypte des habits blancs.

Je ne parle point de la nourriture, des jeusnes, des austerités & des autres pratiques des Monasteres; l'on peut voir ce qu'en a dit M. Fleury, qui, après avoir montré la conformité qu'il y a de ces saintes pratiques avec celles des premiers Chrestiens, & mesme des anciens Païens les plus reglés, fait ainsi la comparaison des Monasteres avec les maisons des anciens Romains.

Je m'imagine, dit-il, trouver dans les Monasteres des ves"tiges de la disposition des maisons antiques Romaines, tel"les qu'elles sont descrites dans Vitruve & dans Palladio. L'E"glise qu'on trouve la premiere, asin que l'entrée en soit libre
"aux seculiers, semble tenir lieu de cette premiere salle que les
"Romains appelloient Atrium. De là on passoit dans une cour
"environnée de galleries couvertes, à qui l'on donnoit ordinai"rement le nom de Peristile; c'est justement le Cloistre, où l'on:
"entre de l'Eglise, & d'où l'on va ensuite dans les autres pieces,
"comme le Chapitre qui est l'Exhedre des Anciens, le Resectoire
"qui est le Triclinium, & le jardin qui est ordinairement der"riere tout le reste; comme il estoit aux maisons antiques.

naires, dit encore ce sçavant Historien, est le changement

qui est arrivé dans les mœurs des autres hommes, comme les édifices les plus anciens sont devenus singuliers; parce que ce font les seuls qui ont resisté à une longue suite de siécles. Et comme les plus sçavants Architectes étudient avec soin ce qui reste des bastiments antiques, sçachant que leur art ne s'est relevé dans ces derniers siécles que sur ces excellens modeles: ainsi les Chrestiens doivent observer exactement ce qui se pratique dans les Monasteres les plus reguliers, pour y voir des exemples vivants de la morale Chrestienne.

#### PARAGRAPHE

## Du gonvernement des Monasteres, tant en Orient qu'en Occident.

UELQUES difficultés qui se rencontrent entre plusieurs Sçavans, touchant l'autorité & le pouvoir des Exarques ou Superieurs Géneraux des Moines d'Orient, nous obligent à parler de la forme du gouvernement qui a esté pratiquée entre les Religieux pour le maintien de l'observance Reguliere. Il est certain que si saint Pachome n'a pas esté l'auteur de la vie Coenobitique; on lui a au moins l'obligationd'avoir le premier prescrit des loix pour le maintien de l'obfervance Reguliere, & d'avoir esté le premier Instituteur des-Congregations Religieuses. Nous entendons par le mot de Congregation une sainte societé de plusieurs Monasteres, ne faisant qu'un seul corps, soûmis à une mesme Regle, unis par des assemblées generales qui se tiennent de tems en tems pour élire des Superieurs, & pourvoir à tout ce qui peur maintenir la regularité & le bon ordre.

Ce ne sont pas seulement les maisons Religieuses qui ont formé des Congregations; plusieurs personnes seculieres, sans estre engagées par des vœux solemnels, en ont formé à leur imiration, dans lesquelles Congregations on pratique à peur près: les mesmes choses que dans les Congregations Regulieres, comme sont celles des Prestres de l'Oratoire, de la Mission, des Oblats de S. Ambroise, du S. Sacrement, des Barthelemites, des Ouvriers pieux, & plusieurs autres: & l'on peut dire qu'il ne se pratique presque rien dans ces Congregations qui n'ait esté pratiqué dans celle de Tabenne establie par S. Pachome.

Hiii

Premierement elle avoit son Abbé ou Superieur General. son Occonome ou Procureur pour l'administration du temporel. On y entretenoit l'observance par la visite qu'on faisoit tous les ans dans les Monasteres; on y faisoit des assemblées generales, où on élisoit des Superieurs & Officiers, selon qu'il en estoit besoin; & l'on se pardonnoit mutuellement les fautes qu'on pouvoit avoir commises les uns contre les autres. Chaque Monastere avoit son Superieur à qui l'on donnoit le titre de Pere & de Chef. Il avoit sous lui un Vicaire ou second pour suppléer à son deffaut. Et comme le Monastere de Pabau ou de Baum estoit le plus considerable, il fut regardé comme le Chef de l'Ordre; quoique la Congregation retînt toûjours le nom de Tabenne, à cause que ce sur dans ce lieu-là que saint Pachome fonda son premier Monastere. Mais c'estoit dans celui de Baum que tous les Religieux se rassembloient à Pâques, pour celebrer la feste avec ce saint Fondateur, & où l'on tenoit les assemblées au mois d'Aoust.

Le P. Thomassin parlant du Concilé de Vennes, qui deffend Discip. de à un Abbé d'avoir plusieurs Abbaïes sous le nom de Celles ou l'Egl. part. de Monasteres, dit: que ce Concile semble ne pas approuver 49. num. 9. une chose qui estoit commune à tous ces fameux & illustres Peres des Deserts. Et considerant le grand nombre de Religieux qui estoient sous la conduite de tant de saints Abbés, il dit aush: que tous ces exemples ne permettent pas de douter qu'un seul Abbé ne fust comme le Superieur General chargé d'un grand nombre de Monasteres, qui faisoient comme un seul corps, & une Congregation dont il estoit le Chef. Mais nous n'avons point de preuves que les Disciples de saint Antoine, de saint Macaire, & des autres Peres dont nous avons les Regles, aïent formé des Congregations. Cette pratique de faire des assemblées generales a esté particuliere à l'Ordre de saint Pachome qui en a esté l'Instituteur. Quoique cette pratique air pris son origine en Orient, elle n'y subsiste plus depuis un très long-tems; mais les Religieux d'Occident l'ont toûjours conservée comme celle qui pouvoit contribuer au maintien de la discipline & de la Regularité, & afin de l'affermir davantage, comme les differentes Congregations qui se sont establies, se sont agrandies, & se sont estenduës en differens païs; elles se sont divisées en plusieurs Provinces, où l'on tient de pareilles assemblées Provin-

ciales fous les ordres du General de toute la Congregation. 1bid chap. Le P. Thomassin prétend que c'est à l'inexecution des Loix 33... 13. & des Canons, que l'on doit attribuer le relâchement qui est arrivé parmi les Grecs & les autres Moines d'Orient : en effet BalfamonPatriarche d'Antioche qui vivoit au douziéme siécle, s'en plaignoit de son tems, en disant que la vie commune n'estoit plus observée parmi les Religieux Grecs d'Orient, quoi-cauth ig. c. qu'elle fust en vigueur parmi les Latins. Mais je croi qu'on peut aussi l'attribuer à l'inobservance de ces saintes pratiques, de tenir des assemblées generales, aussi bien qu'au Schisme & aux Heresies que la pluspart de ces Religieux ont embrassées.

Il est certain que, selon le mesme Balsamon, il y a eu des Ge- Titul 1.6.20 neraux parmi eux; car il dit que felon les Canons, un feul Religieux ne peut pas posseder deux Abbaïes; mais qu'il faut excepter de cette Regle les Generaux d'Ordres, parce que les Monasteres qui relevent d'eux, ne font qu'un seul Corps, & com-

me un seul Monastere.

L'origine de ces Generaux vient apparemment des Privileges que les Patriarches ont donnés aux Monasteres situés dans l'Egl. Tom. les Eveschés de leurs Patriarchats, en arborant la croix Patriar - 2. parl. 3. l. chale à la fondation des Monasteres qui vouloient bien se sou- 1.c. 37.1.1. mettre immediatement au Patriarche; ce qui exemtoit ces Monasteres de la Jurisdiction de l'Evesque Diocesain. Le Superieur de chaque Monastere s'appelloir Archimandrite ou Hegumene; & tous obéissoient à un Superieur General qu'on appelloit Exarque. L'on voit dans le Pontifical de l'Eglise Grecque une Formule de l'institution des Exarques & des Hegumenes. Le Patriarche leur impose les mains, & leur donne un mandement, ou Lettres testimoniales, qui contiennent l'obligation de leurs Charges. Par celle de l'Exarque, il paroist entr'autres choses. qu'on lui confie le soin des Monasteres Patriarchaux: qu'il en doit faire la visire : qu'il doit humilier les Superieurs qui commandent aux inferieurs avec trop d'arrogance, & qui les traitent avec trop de mepris : qu'il doit imposer pénitence & chastier les Religieux qui s'eloignent de leur devoir, & de l'obéifsance qu'ils doivent à leurs Superieurs : qu'il doit avertir les mesmes Superieurs de faire recherche des Apostats, & les ramener au Monastere: que lorsqu'un Superieur de Monastere Patriarchal sera decedé, il doit envoier au Patriarche, pour recevoir l'imposition des mains, celui qui aura esté elu par les Re-

ligieux : qu'il doit faire un estat de tous les Monasteres qui relevent du Patriarche, de leurs Revenus, des Vases sacrés, des Ornements: & enfin qu'il doit faire lire dans chaque Monastere les Lettres testimoniales; afin qu'aucun des Religieux ne puisse douter de son pouvoir; & qu'ils le reçoivent tous comme leur pere, & non pas comme un usurpateur qui viole le droit des gens.

Il paroist donc par ce Mandement, ou Lettres testimoniales, Habert. que ces sortes d'Exarques sont comme des Generaux pour les o'ser. 1. 41 Monasteres qui relevent du Patriarche. En effet M. Habert dit Eld. pro qu'ils le sont effectivement, & que les Archimandrites & les Archimand. Hegumenes ne sont que leurs inferieurs.

Thomas. Le P. Thomassin accorde bien quelque Superiorité generale comme 19- à ces Exarques; mais il ne donne que le nom de Commission à 3.1.1.4.37. ce Mandement ou Lettres testimoniales. Le P. Morin dit que ces Exarques sont seulement des Visiteurs députés des Patriarches, pour faire la visite des Monasteres, & il appelle ces Lettres testimoniales, des Lettres de delégation:mais M. Ha-Hab. ns bert prétend au contraire qu'ils sont Superieurs ordinaires, & non pas simples Visiteurs: Quos licet legatorum nomine reddiderit juris orientalis Interpres; ii tamen mihi videntur non tantum ex delegatione seu commissione Patriarche instar Periodeutarum, seu ' Visitatorum ad tempus, sed ut Ordinarii instituti. Je croi que c'est le sentiment que l'on doit suivre; & comme le P. Thomassin & le P. Morin ont renvoié à la lecture de ces Lettres testimoniales, pour estre informé du pouvoir de ces Exarques; j'y renvoïe aussi le Lecteur, qui connoistra qu'il n'y est uniquement parlé que de ce qui concerne les Monasteres, & qu'elles ne donnent pas pouvoir à ces Exarques de presider aux Contrats de mariage, de nommer les Superieurs des Eglises exemptes, de faire rendre compte des droits du Patriarche, & de se faire païer des exactions Canoniques qui lui sont duës, comme dit encore

part. 3.1. 1. le P. Thomassin.

Supià pag.

F. 37. n. g.

387.

Quantaux Archimandrites & Hegumenes, c'estoit autrefois la mesme chose; ces noms estoient donnés indifferemment aux Superieurs de chaque Monastere, comme il paroist par la fouscription du Concile de Constantinople tenu l'an 586. sous le Patriarche Mennas, auquel Hisique, Superieur du Monastere de saint Theodore, aissista; puisqu'il se qualifie dans une de ses signatures d'Hegumene, & dans l'autre d'Archimandrite. Ma's

Mais presentement les Archimandrites sont Chefs de plufieurs Monasteres: & ceux qui sont Chefs des Monasteres Patriarchaux font appellés Grands Archimandrites, & non plus Exarques. Ainsi le P. Morin en ce cas a eu raison de mettre les Archimandrites au dessus des Superieurs des Monasteres, & mesme des Protosynceles. Il est vrai, dit-il, qu'autrefois il n'y " Motin. avoit point de différence entr'eux & les Superieurs des Monaf- "de part per teres; mais le nombre des Monasteres s'estant multiplié dans la "101. suite en Orient & en Occident, on appella Archimandrite ce- « lui qui présidoit à plusieurs Monasteres, comme sont ceux du " Mont-Athos.

Il n'en est pas de mesme en Italie, où il y a des Monasteres Archimandritaux, tel que le celebre Monastere de saint Sauveur de Messine, qui estant tombé en Commende, releve, pour le gouvernement des Moines, de l'Abbé General de l'Ordre de saint Basile, qui forme une parfaite Congregation en Occident, divisée en plusieurs Provinces; & l'Archimandrite de ce Monastere qui est Chef de plus de trente autres, n'a pas plus de pouvoir & d'authorité sur les Religieux, que les Abbés Commendataires des autres Monasteres.

Mais quoique les Archimandrites soient comme les Generaux des Moines d'Orient, on peut dire neanmoins que ces Moines dependent bien plus des Patriarches & des Evesques, que de leurs Abbés, ces Prelats estant toûjours tirés du Cloistre pour monter à ces dignités, & demeurant presque toûjours dans les Monasteres. Le P. Thomassin en demeure d'ac-T hema. cord, lorsqu'après avoir parlé de l'élection du Patriarche de de fies part. Constantinople Niphon, dont la femme entra aussi-tost dans 4: ii. 1. un Monastere, & qui n'osant pas monter sur le trosne Patriar-chap 50.2. chal sans avoir pris l'habit de Moine, en fut empesché par l'Empereur, parce que les Medecins avoient jugé que la delicatesse de sa complexion demandoit absolument qu'il mangeât de la viande; il dit que les autres Evesques Grecs estoient aussi & sont encore presentement tirés des Cloistres. Comme les « Prestres & les Diacres (continuë cet Auteur) se sont en quel- « que façon donné l'exclusion de l'Episcopat par leur inconti- « nence; ils se sont jettés eux-mesmes dans la necessité de n'a- « voir pour Evelques que des Moines. Mais ce n'est pas la con- « tinence seule, c'est toute la suite des austerités claustrales, « que les Evesques Grecs font monter avec eux sur le siege « Tome L.

Digitized by Google

#### 66 DISSERTATION PRELIM.

"Episcopal, comme il paroist ici de l'abstinence de la viande. Il renvoie aussi le Lecteur à l'Andronic de Pachymere, pour voir le chagrin des Clercs, qui ne pouvoient au plus monter qu'à la prestrise, tous les Eveschés estant restés aux Moines.

Il y auroit encore bien d'autres choses à examiner, qui regardent en general l'Etat Monastique; mais ce que nous avons dit suffira, puisque nostre dessein est de nous estendre davantage sur l'origine & le progrès de chaque Ordre en particulier, & sur les vies des Fondateurs.



Saint Paul, premier Ermite .

P. Cillert .F.



# HISTOIRE DES ORDRES RELIGIEUX. PREMIERE PARTIE.

CONTÊNANT

Les Moines de saint Antoine, de saint Basile, & de quelques autres Fondateurs de la vie Monastique en Orient, & les Ordres Militaires qui ont suivi leurs Regles.

## CHAPITRE PREMIER.

Vie de saint Paul premier Ermite, où il est parlé des differens habillements des anciens Solitaires & Anachoretes.



UOI qu'il y ait deux Ordres celebres qui portent le nom de saint Paul premier Ermite; & qui fassent gloire de combatre sous ses estendarts; & qu'il y en ait eu aussi un en France sous le mesme nom, qui ne subsiste plus; ce n'est point en qualité de Fondateur de ces Or-

dres que nous donnons à ce Saint le premier rang, ni pour avoir esté le premier des Solitaires; puisqu'il y en a d'autres

ERMITE.

VIE DES, qui l'ont precedé, comme nous l'avons fait voir dans la Dissertation Preliminaire, où nous avons montré que le nom de premier Ermite ne lui avoit esté donné que par excellence, pour avoir esté le plus celebre dans cette profession. Nous donnons seulement un abregé de sa vie, comme aïant esté le premier qui ait habité le grand Desert, où il a vescu pendant un si long-tems inconnu aux hommes, menant plustost une vie angelique qu'humaine: ceux qui ont embrassé la solitude avant lui, ne s'estant pas beaucoup esloignés des villes & du commerce du monde.

> Il nâquit dans la Thebaïde. Son pere & sa mere l'aïant l'aissé à l'âge de quinze ans heritier d'un grand patrimoine, l'avarice porta son beau-frere, qui vouloit profiter de ses grands biens, à se rendre lui-mesme son denonciateur pendant la cruelle persecution de Dece & de Valerien. Pour la fuir, il s'estoit caché dans une maison de campagne; mais aïant appris la mauvaise volonté de son beau-frere, il se retira dans le Desert pour laisser passer l'orage; & peu à peu il s'affectionna à la Solitude, où il s'estoit engagé par necessité. S'estant avancé plus avant dans le Desert, il trouva une montagne de roche au pied de laquelle estoit une caverne termée de pierre. Il l'ouvrit par curiosité, & trouva dedans comme un grand falon ouvert par dessus, & ombragé d'un vieux palmier qui y estendoit ses branches. Une fontaine très-claire en sortoit & faisoit un petit ruisseau, qui après avoir coulé dehors, rentroit aussi-tost dans la terre. Saint Paul jugea que ce lieu estoit la demeure que Dieu lui destinoit. Il y demeura avec une perseverance admirable pendant quatre - vingts dix ans; car il en avoit pour lors vingt-trois, & il vescut jusques à cent treize ans.

C'est tout ce que l'on scait de la vie de ce celebre Solitaire, qui nous seroit encore inconnu, si Dieu, qui prend soin de ceux qui le servent fidellement, n'eût fait connoistre à saint Antoine, environ l'an 341, celui qu'il avoir tenu caché jusques-là sur la terre. Il le lui découvrit, afin d'abatre quelques pensées. d'orgueil qui commençoient à se former dans son cœur; & lui revela la nuit qu'il y avoit plus avant dans le Desert une personne qui y vivoit plus saintement que lui, lui commandant de l'aller voir.

Ce Saint vieillard fut fort surpris de ce que Dieu venoit de

lui faire connoistre; & brûlant d'ardeur d'aller voir ce saint VIE DES. homme, il marcha appuié sur son baston, sans sçavoir où il PAUL alloit; mais se consiant sur ce que Dieu lui feroit voir son ser- Ermits. viteur, il endura avec joie une fatigue extrême pendant trois jours, au bout desquels il découvrit enfin la caverne où saint Paul s'estoit retiré il y avoit quatre-vingts dix ans. Saint Antoine ne vit rien d'abord, à cause que l'entrée estoit obscure. Il avançoit doucement, s'arrestoit de tems en tems pour écouter, marchoit legerement; & aïant apperçu de loin quelque lumiere, il se hâta, & choqua des pieds contre une pierre. S. Paul entendant du bruit, ferma la porte qui estoit ouverte. S. Antoine se prosternant devant, y demeura assés long-tems, le priant d'ouvrir en lui disant: vous scavez qui je suis, d'où je viens, le sujet qui m'amene; je scai que je ne merite pas de vous voir; toutes-fois je ne m'en irai point sans vous avoir veu, je mourrai plustost à vostre porte, & vous enterrerez mon corps. Ce n'est point en menaçant que l'on demande, respondit Paul; vous estonnez-vous que je ne vous reçoive pas, puisque vous n'estes venu que pour mourir?

Alors il lui ouvrit la porte en souriant, & ens'embrassant ils se saluerent par leurs noms, sans jamais avoir oui parler l'un de l'autre. Après avoir rendu ensemble graces à Dieu, & s'estre donné le baiser depaix, Paul demanda des nouvelles du genre humain: si l'on bastissoit encore des maisons dans les villes: quel Prince commandoit pour lors dans le monde : en quel estat estoient les affaires de l'Eglise: & si les Tirans la laissoient en paix. Ce fut pendant cet entretien qu'un corbeau, qui depuis plus de soixante ans apportoit tous les jours à saint Paul la moitié d'un pain, en apporta un entier ce jour-là, pour le dîner de ces saints Solitaires. Il y eut une dispute entr'eux. qui pensa durer jusques au soir, pour sçavoir qui romproit. ce pain. Paul alleguoit l'hospitalité, Antoine l'âge. Enfin ils convinrent que chacun le tireroit de son costé; & après avoir bû un peu d'eau de la fontaine, ils passerent la nuit en: prieres.

Le jour estant venu, comme saint Paul n'ignoroit pas que l'heure de sa mort estoit proche, il dit à saint Antoine, qu'il y avoit long-tems qu'il scavoit qu'il demeuroit en ce pais, que Dieu lui avoit promis qu'il le verroit; mais parce que l'heure de sa mort estoit arrivée, il l'avoit envoié pour enterrer son

Digitized by Google

HISTOIRE DES ORDRES RELIGIEUX.

VIL DE S. corps. Saint Antoine fut frappé d'une douleur profonde voilant qu'il estoit sur le point de perdre un si grand tresor au moment qu'il le découvroit. Il le prioit de ne le point abandonner & de l'emmener avec lui; & comme il paroissoit qu'il estoit resolu de ne le point quitter, au moins jusques à sa mort, saint Paul pour lui espargner la douleur qu'il en ressentoit, le pria de lui aller querir le manteau que lui avoit donné saint Athanase, afin d'envelopper son corps, & qu'il ne fust pas enterré

Saint Antoine estonné de ce qu'il lui avoit dit de ce manteau, crut voir Jesus-Christ present en lui, & n'osa rien repliquer; & n'écourant point les sentiments de tendresse qui lui faisoient souffrir avec peine la separation qu'il lui ordonnoit, il courut à son Monastere avec tant de promptitude, que ce fut un autre miracle qu'il pût faire tant de diligence à cause de sa vieillesse, & de son corps épuisé de jeunes. Deux de ses Disciples qui le servoient, allerent avec joie au devant de lui pour le recevoir, & lui demanderent où il avoit demeuré si long-tems. Mais ce Saint tout occupé de ce qu'il avoit veu, & ne songeant qu'à retourner promptement, dit seulement ces paroles: Ah malheureux pecheur que je suis, je porte bien à faux le nom de Moine! J'ai veu Elie, j'ai veu Jean dans le Desert, j'ai veu Paul dans le Paradis. Il ne s'expliqua pas davantage, & frappant plusieurs fois sa poitrine, il prit le manteau & s'en alla. Ses Disciples le prierent de leur dire plus clairement ce qu'il avoit veu; mais il leur dit, il y a tems de parler, & tems de se taire.

Il fortit sans prendre aucune nourriture; & comme il estoit en chemin pour retourner vers Paul, il vit son ame toute éclatante de lumiere, monter dans le Ciel au milieu des Anges, des Prophetes, & des Apostres. Il se prosterna par terre, jetta du sable sur sa teste, & dit en pleurant: Paul, pourquoi me quittez-vous? je ne vous ai pas dit adieu; failloit-il vous connoistre si tard, pour vous perdre si-tost? Il sembla voler pendant le reste du chemin; & quand il fut arrivé à la caverne, il vit le corps du Saint à genoux, la teste eslevée, & les mains estenduës vers le Ciel. Il crut d'abord qu'il estoit vivant, & qu'il prioit, il se mit aussi à prier; mais ne l'entendant point soupirer à son ordinaire, il ne douta plus qu'il ne fust mort. Il l'embrassa en pleurant, il enveloppa le corps, & l'ensevelit

PREMIERE PARTIE CHAP. I. ensuite en chantant des Pseaumes suivant la Tradirion de Prayt l'Eglise; & n'aïant point d'instrument pour creuser la terre, PREMILA la Providence divine lui envoïa deux lions qui acoururent du Ermite. fond du Desert, & vinrent droit au corps de saint Paul, le flatant de leurs queuës. Ils se coucherent à ses pieds, rugissant comme pour témoigner leur douleur; & aïant ensuite graté la terre avec leurs ongles, jettant le sable dehors, ils firent une fosse où saint Antoine enterra le corps, & il esseva de la terre dessus, suivant la coûtume. Il emporta la tunique que saint Paul s'estoit faite lui-mesme de fuëilles de palmier, entrelacées comme dans les corbeilles. Il retourna en son Monastere avec cette riche succession, & raconta à ses Disciples tout ce qu'il. avoit découvert. Il se revestit toûjours depuis de la tunique de saint Paul aux jours solemnels de Pâques & de la Pentecoste. La vie de ce saint Solitaire a esté escrite par saint Jerôme. Son corps fut premierement porté dans la suite à Venise & de là à Bude en Hongrie dans l'Eglise des Religieux de l'Ordre qui porte son nom, & dont nous rapporterons l'origine, en parlant de ceux qui suivent la Regle de saint Augustin.

L'habir de saint Paul fair de feuilles, de palmier, estoit extraordinaire, & elles n'avoient gueres servi qu'à faire des paniers, des nates pour se coucher, des sandales, des cordes & des parasols; mais la necessité porta le Saint Ermite à se faire une tunique de feuilles de cet arbre, ne pouvant pas trouver d'autre étoffe pour se couvrir : & il s'est trouvé fort peu de Solitaires qui l'aïent imité dans cette façon de se vêtir.

Aymar Faucon, dans son histoire de l'Ordre de saint Antoine de Viennois, dit : qu'entre les Reliques que l'on conserve dans l'Abbaïe chef de get Ordre, il ya un habillement que Bolland 17. quelques-uns pretendent avoir esté celui de saint Paul.; & d'au-Jane pegi tres celui de saint Antoine: qu'on ne peut pas connoistre de quelle matiere il est, mais qu'il paroist avoir esté tissu: que le dessus est raze, le dedans comme velu, qu'il est fermé de tous costés,n'y aïant qu'une ouverture pour passer la teste: & que les extremités sont redoublées, de peur que se frottant contre terre elles ne s'efilassent. Il ajoûte que le Roi François premier l'aiant veu, crut qu'il estoit de feuilles de palmier, & que plusieurs personnes furent de ce sentiment. Mais je n'aipas de peine à croire, qu'estant de feuilles de palmier, ce ne foit l'habillement dont se servoir saint Paul, & qu'il s'estoire

Histoire des Ordres Religieux,

PREM ER

page 313.

VIE DE S. fait lui-mesme. C'est ainsi qu'estoient faites les anciennes chasubles qui dès les premiers siécles estoient un habillement qui couvroit tout le corps, & estoit commun aux Clercs, aux Moines, & aux gens du monde. On l'appelloit aussi manteau, & la chasuble que porte le Diacre en caresme, est encore nommée manteau dans l'Ordinaire de Besançon, & dans le Ceremonial de l'Eglise de Reims de l'an 1637. La coule des Moines est aussi appellée chasuble en plusieurs endroits, comme dans la Regle de saint Macaire, dans la vie de saint Gregoire, & dans celle de faint Fulgence; ainsi que le remarque Dom Claude de Vert, dans son explication des ceremonies de l'Eglise. Comme les Solitaires estoient presque toûjours occupés au travail, hors le tems de la priere; & que cette sorte de chasuble qu'il falloit retrousser sur les bras, les auroit incommodés; ils ne s'en servoient pas ordinairement. Mais il y a tout lieu de croire que saint Paul dans sa retraite, qui n'estoit occupé qu'à la priere & à la meditation, & qui n'avoit pas besoin de travailler pour sa subsistance, puisque Dieu y pourvoïoit miraculeusement; s'estoit fait un habillement pareil à ces sortes de chasubles, & qui estoit mesme plus aisé à faire avec des feuilles de palmier qu'il entrelassoit les unes avec les autres, que de faire une tunique à laquelle il y auroit eu des manches; d'ailleurs ces chasubles pouvoient bien passer pour tuniques, puisqu'elles couvroient tout le corps; c'est pourquoi nous avons fait representer saint Paul avec un pareil habillement.

lices, ou de tuniques faites de poil de chevre. Plusieurs estoient couverts de peaux de brebis, ou de chevres, ou de quelques autres animaux, quelquetois avec la laine ou le poil, d'autres fois sans laine & sans poil; ainsi le Solitaire saint Jacques de Nisibe, selon Theodoret, estoit couvert d'une tunique, & Theodoret d'un petit manteau de gros poil de chevre; & il dit que des Juifs qui alloient pour quelques affaires dans une ville de Syrie, qu'il ne nomme point, furent surpris par une pluie si épaisse, & un vent si furieux, qu'ils s'égarerent de leur chemin; & marchant dans la solitude sans trouver aucun lieu pour se mettre à l'abry, ils se virent comme exposés sur mer à perir par la tempeste; mais qu'ils arriverent enfin comme dans un port à la caverne de Simeon l'ancien qui faisoit horreur à voir , tant il estoit cras-

La pluspart des Anachoretes d'Orient estoient vestus de ci-

E. J. & 6.

feux

Premiere Partee, Chap. I. Teux & negligé; n'aïant que des peaux toutes déchireés, dont , Viant il couvroit ses épaules, & qui lui servoient de manteau : que PREMIER ce Saint les salua fort honnestement: & qu'après les avoir fait Ermite. seposer, il teur donna deux lions pour les remeure dans leur chemin. Mais l'habillement du Solitaire Barradat, dont parle le mesme Theodoret, devoit encore plus epouvanter ceux qui Ibida. 27. le voioient, & leur causer plus de fraieur; car il avoit une tunique de peaux qui le couvroit depuis les pieds jusques à la seste, & n'avoit que deux perites ouvertures vers le nez & la bouche pour respirer. Il fait encore mention du Solitaire Ze- Ibid.c.1 2. non, qui estant fort riche, & aïant quitté la profession des aranes qu'il avoit embrassée, se retira dans un sepulchre proche da ville d'Antioche, & n'avoit pour tout habillement que de vieilles peaux. Un autre Solitaire nommé Serapion, dont parde Pallade, n'eut point d'autre habit qu'un linceul, ou un grand morceau de toile dont il se couvroit; ce qui lui fit donner le mom de Sindonite. Enfin il y en avoit qui n'avoient point d'aurres habits que ceux que la nature leur avoit donnés, comme zelui dont parle Sulpice Severe, sur le rapport d'un Religieux Dialig. 1. François qui revenoit d'Egypte, & qui l'assira avoir veu un So- 4 11. litaire caché dans une caverne du Mont Sinai depuis cinquante ans, qui n'estoit couvert que de ses cheveux & des poils sde son corps ; ce que consirme aussi l'Aureur du Pré spirituel, Joans qui fait mention d'un Anachorete, nomméGregoire, qui avoit Prot. spirit. passe trente-cinq ans tout nud dans les Deserts; & d'un autre, cap. 1910 nommé Sophrone, qui demeura dans une caverne auprès de 150. la Mer-morte, aussi tout nud, pendant soixante-deux ans, ne se nourrissant que d'herbes.

Voiez pour la vie de saint Paul: Hieronim. Opera Tom. 4. Edit. Benedict. pag. 68. Rosveid, Vit. PP. Fleury, Hift. Eccles. Tom. 2. & 3. Bolland. Act. SS. 15. Jan. Bulteau, Hift. Monast.

d'Orient, pag. 50.

### CHAPITRE II.

Vie de Saint Antoine Abbé, Pere des Religieux Cænobites.

AINT Antoine naquit fous l'Empire de Gallus, environ l'an 251. à Coma, près d'Heraclée dans la haute Egypte ou Arcadie. Il fut élevé dans la Religion Chrestienne par les parens qui estoient également nobles & riches; & commençant à croître, il ne voulut point estre instruit aux Lettres humaines, pour eviter la communication avec les autres enfans, dont les mœurs pouvoient estre corrompuës. Saint Augustin a cru que ce Pere des Cœnobites ne seut jamais lire, ni escrire, ni aucune autre langue que l'Egyptienne. Il dit qu'Antoine, le Moine D. a. Christ. Egyptien qui estoit un homme saint & parfait, avoit appris par cœur, à ce que l'on tient, toutes les divines Escritures, sans sçavoir les Lettres, en les entendant lire aux autres; & en avoit compris le sens, en les méditant souvent; que neanmoins ceux qui ont appris à lire, ne voudroient pas que ce Saint homme leur insultât & leur reprochât, qu'ils ont pris une peine inutile. M. l'Abbe Fleury a suivi le sentiment de ce Pere de l'E-High. Eccl. glise, qui estoit apparemment fondé sur ce que saint Athanase dit : que saint Antoine ne voulut point apprendre les Lettress & sur ce que rapporte Evagre: qu'un Philosophe aïant demandé à ce saint Solitaire, comment il pouvoit faire, estant privé de la consolation que les autres trouvent dans la lecture; il lui respondit: que la nature lui servoit de livre. Mais Bollan-4th 55.17. dus & M. de Tillemont pretendent, que saint Athanase avoit voulu seulement marquer qu'il n'avoit pas appris la langue, De Tillem. & les sciences des Grecs, & ce qu'on appelle les belles Leures, Mem. pour d'autant plus qu'il ajoûte, qu'estant encore chez son pere, & 20m 7. pag. depuis, lors qu'il commença à vivre seul, il estoit très-appliqué à la lecture.

Ses pere & mere estant morts, le laisserent orphelin à l'âge de dix-huit ans, avec une sœur fort jeune dont il prit toin; mais à peine six mois furent-ils passés, qu'allant, selon sa coutume à l'Église, & entendant lire ces paroles de l'Evangile: Mail. 19. si vous voulez estre parfait, allez, vendez ce que vous avez, or donnez-le aux pawvres, & vous aurez un tresor au ciel, puis va-

Par. 2.

Digitized by Google



S. Antoine Patriarche des Moines Coenobites

Digitized by Google

2

PREMIERE PARTIE, CHAP. II.

75

nez & me suivez; il les prit pour lui mesme, & voulant obeir Viedes.

Antoine.

à la voix de Dieu, il ne fut pas plustost sorti de l'Eglise qu'il Antoine distribua à ses voisins tous les heritages qu'il avoit eu de la succession de ses pere & mere, qui consistoient en trois cent arrures de terre, qui faisoient près de cent cinquante arpens, pour païer les imposts publics, à condition que lui & sa sœur seroient libres & déchargés de tout; & aïant fait une somme considerable des meubles qu'il vendit, il en distribua la meilleure partie aux pauvres, reservant l'autre pour sa sœur.

Mais comme une autre fois, estant entré dans l'Eglise, il entendit aussi lire dans l'Evangile, qu'il ne se falloit pas mettre en peine du lendemain; il distribua aux pauvres ce qu'il avoit reservé, & mit sa sœur entre les mains de quelques silles Chrestiennes pour l'élever avec elles. Il quitta ensuite sa maisson, pour mener la vie Ascetique, hors du lieu de sa naissance, veillant sur lui-mesme, gardant une très-grande temperance, & imitant un saint vieillard qui vivoit de cette sorte auprès d'un village voisin. Il s'occupoit dans la solitude au travail, à la priere, & à la lecture; & alloit de tems en tems voir d'autres Solitaires, pour en recevoir des instructions, & remarquer en quelle vertu chacun d'eux excelloit, pour pouvoir les imiter, aussi-bien que leurs austerités & leurs mortifications.

Le demon ne put pas souffrir un si grand zele dans un homme de cet âge. Il lui suscita plusieurs combats. Il lui mit d'abord devant les yeux les biens qu'il avoit quittés, sa sœur dont il devoit prendre soin, la gloire qu'il pouvoit acquerir dans le monde, les plaisirs qu'il y pouvoit gouter, & plusieurs autres pensées qu'il representoit en soule à son imagination.

Mais la foi & ses prieres continuelles aïant dissipé ces tentations, les pensées d'impureté prirent leurs places pour le tourmenter plus violemment jour & nuit. Il les surmonta encore par l'assistance de Jesus-Christ: de sorte que le demon lui estant apparu sous la sigure d'un enfant noir, se confessa vaincu, & avoüa qu'il estoit l'esprit de fornication. Cette premiere victoire servit à augmenter ses austerités, car il veilloit tellement qu'il passoit des nuits entieres sans dormir. Il ne mangeoit qu'une fois le jour après le soleil couché, quelquesois de deux jours en deux jours, & souvent de quatre en quatre. Sa nourriture estoit du pain & du sel. Il ne buvoit que de l'eau. Son lit

Digitized By Google

HISTOINE DES ORBRÉS RELIGIEUX,

VIZ DES n'estoit qu'une name, quelquesois la terre nue, ex ne se from

ANTOINE toit jamais d'huile, qui estoit en ce pais-là une grande austrerité.

Antoine, qui ne cherchoit qu'à s'avancer de plus en plus dans la perfection, crut que le voisinage du bourg de sa naissance, qui estoit proche de sa retraite, estoit un empeschement pour y parvenir: c'est pourquoi aïant communiqué le dessein qu'il avoit pris à un de ses amis, qu'il pria de lui apporter du pain de tems en tems; il alla s'enfermer dans un sepulchre très esloigné, dont l'Egypte estoit pleine, & qui estoient tous des baltimens confiderables. Mais le demon, qui jusques alors n'avoit fait que des efforts sur son cœur, l'attaqua visiblement, l'aïant si cruellement tourmenté sur son corps, qu'il le laissa: étendu par terre, sans pouvoir parler, & souffrant des douleurs excessives. Son ami estant venu le lendemain pour lui apporter du pain: à fon ordinaire, fur contraint de le porter sur son dos dans le bourg pour le faire guerir deses plaies; mais le Saint estant revenu à lui, le pria de le reporter dans ce sepulchre, & ne pouvant se tenir sur ses jambes, à cause des coups qu'il avoit reçus: couché par terre, il dessioit les demons, & les attaquoit lui-mesme.

Pour lors il entendit un grand bruit, tout le bastiment en sur ébranlé, les murailles de la chambre s'estant ouvertes, les demons y entrerent en soule sous des sormes monstrueuses de toutes sortes d'animaux; & continuant à les mepriser, un raion de lumiere qui venoit à lui, dissipa tous ces esprits de tenebres; ses douleurs cesserent, le bastiment se trouva rétabli; & il entendit une voix du Ciel, qui lui promit de l'assisser toûjours, & de le rendre celebre par toute la terre. Après cela il demeura

encore un très long-tems en ce lieu.

Ainsi se passerent les quinze premieres années de sa retraite, ou selon quelques-uns les vingt premieres années. Mais suivant le mouvement qu'il sentit de se retirer dans un Desert plus écarté, pour se cacher davantage aux hommes, il sortit de ce sepulchre pour aller sur la montagne. Le demon lui tendit plusieurs pieges sur le chemin, le tentant d'avarice en lui faisant paroistre un plat d'argent qui s'evanouit comme de la sumée, lorsqu'ilse sur apperçu de l'artisse de ce malin esprit qui s'estoit servide cette ruse croïant qu'il le ramasseroit dans le dessein d'en faire l'aumône. Un peu plus loin, il vit une grande quantité d'orz

PREMIERE PARTIE, CHAT. II. maisil palla par dellus avec le melme mépris, & redoublant la Viz DE S. marche il arriva enfin à la montagne, où il trouva un vieux Chasteau abandonné des hommes, dans lequel plusieurs animaux faisoient leur demeure, qui s'enfuirent aussi-tost que le Saint y fut entré, dans la resolution d'y demeurer. Il en ferma la porte, aïant fait sa provision de pain pour six mois. Ses amis qui le venoient visiter, & qui estoient contraints de passer souvent les jours & les nuits au dehors à cause qu'il ne se laissoit voir à personne, lui en jettoient pardessus le toit deux fois l'année; & il demeura ainsi vingt ans dans cette retraite.

Plusieurs personnes qui vouloient suivre ses exemples & se ipindre à lui, & ses amis mesme, aïant voulu rompre la porte; il en sortie pour devenir le Pere d'une infinité de Solitaires qui peuplerent l'Egypte. Les uns demeurerent auprès de lui à l'Orient du Nil en un lieu nommé Pisper; les autres à l'Occident vers la ville d'Arsinoés& ce fut pour lors, c'est à dire vers l'an-304 que plusieurs embrassant la vie Monastique par les frequentes exhortations de nostre Saint, il le fit plufieurs Monasteres, qu'il gouvernoit tous comme leur Pere. Ces saints Solitaires s'occupoient continuellement au chant, à l'étude, au jeune, à la priere & au travail, pour pouvoir donner l'aumoine; conferwant entr'eux une grande charité & une grande union. Saint Antoine leur faisoit des discours de tems en tems, pour les exeiter à vivre dans leur profession avec toute la ferveur qu'ils devoient; & ces Disciples instruits par un si sçavant Maistre, devinrent comme des Angessur la terre.

Environ l'an 311, la persecution estant allumée contre les Chrestiens par la fureur du Tiran Maximin; Antoine qui brussoit du desir du martyre, quitta son Desert, où les autres se retiroient pour l'éviter, & vint à Alexandrie. Il ne voulut pas neanmoins se livrer lui-mesme; mais il servoit les Confesieurs dans les mines & dans les prisons, il encourageoit devant les Tribunaux ceux qu'on y faisoit venir; & les accompagnois jusques au supplice. Le Juge voïant la fermeté & celle de les Compagnons, destendit à aucun Moine de paroistre dans les jugemens, & de sejourner dans la ville. Antoine méprifant cette Ordonnance, se mit le lendemain dans un lieu élevé. & avoit exprès lavé son manteau qui estoit blanc, afin qu'on? le vie plutost: mais Dieu qui le reservoit pour l'instruction des-Solitaires ne permit pas qu'il souffrist le martyre.

K iii

78 Histoire des Ordres Religieux,

Via pas. An colna.

La persecution estant cessée, il retourna à son Monastere. où il demeura quelque tems enfermé, sans vouloir ouvrir à ceux qui le venoient importuner pour estre guéris de leurs maux s' mais ils ne laissoient pas d'estre délivrés, en se tenant assis hors du Monastere, & priant avec foi. Enfin vou'art fuir la vanité & conserver la retraite, il resolut d'aller dans la haute Thebaïde où il estoit inconnu. Comme il ne sçavoir pas le chemin, il se joignit à des Sarrasins qui alloient de ce costé-là ; & aïant marché avec-eux trois jours & trois nuits, il arriva à une montagne très-haute, où il y avoit une fontaine & quelques palmiers. Ce lieu lui plut, & il y resta, asant pris du pain de ces Sarrasins qui l'avoient conduit, & qui y repassoient exprès pour lui en donner. Cette montagne est à une journée de la Mer-rouge, & on la nomme presentement Colzim, ou Montfaint Antoine, Il fut neanmoins encore obligé de quitter cette solitude pour retourner une seconde fois à Alexandrie, afin d'assister l'Eglise dans la guerre que lui avoient declarée les Ariens; & dans le tems que ces Heretiques dechiroient la reputation de faint Athanase, il demeura toûjours ami & attaché à ce saint Prelat.

Nous avons suffisamment parlé dans le Chapitre précedent, de la visite qu'il rendit à saint Paul Ermite; & pour ne nous pas éloigner du dessein que nous avons de faire seulement un abbregé de sa vie, aussi bien que de celles des autres Fondateurs d'Ordres; nous passons sous silence les guérisons miraculeuses qu'il a faires, ses disputes avec plusieurs Philosophes qu'il confondit, la Lettre que l'Empereur Constantin lui escrivit, & la

response qu'il y sit en faveur de saint Athanase,

Il rendit visite aux Moines qui estoient dans la montagne exterieure, selon sa coûtume; & dit à deux de ses Disciples qui estoient auprès de lui, sçavoir Macaire & Amatas, qui le servoient depuis quinze ans à cause de sa vieillesse, qu'il alloit mourir; mais qu'il leur recommandoit de ne pas permettre que son corps sust porté en Egypte, depeur qu'on ne le gardast dans les maisons, comme c'estoit la coûtume des Egyptiens, qui croïoient ainsi honorer leurs morts. Partagez, leur dit-il, mes habits. Donnez à l'Evesque Athanase, une de mes peaux de brebis, avec le manteau sur lequel je c uche, qu'il m'a donné tout neuf, & que j'ai usé. Donnez à l'Evesque Serapion l'autre peau de brebis; & gardez pour vous mon cilice.

PREMIÈRE PARTIE, CHAP. II. Le Martyrologe des Coptes ajoute, qu'il laissa son baston à Vis de S. saint Macaire, apparemment l'Egyptien qui avoit esté son Disciple. Aprés avoir ainsi parlé, il les embrassa; & s'estant couché, il demeura quelque tems en cet estat avec un visage

gai, comme s'il eust veu ses amis le venir voir, & mourut ainsi le 17. Janvier de l'an 356. estant âgé de cent cinq ans.

Il paroist par cette distribution que saint Antoine sit de ses habits à ceux qui lui estoient les plus chers; qu'il avoit reçu deux manteaux de saint Athanase, l'un dont il avoit enveloppé le corps de saint Paul Ermite lorsque quinze ans auparavant ou environ, il lui avoit donné la sepulture; & l'autre depuis ce tems, qui estoit tout usé, & sur lequel il se couchoit; mais celui dont il se servoit ordinairement estoit une peau de brebis, qu'il mettoit pardessus sa tunique que l'on nommoit ordinairement Cilice, & qui estoit faite de poil de chevre. Il avoit Mun. pour deux de ces manteaux de peaux de brebis, qu'on appelloit servir à mellotes; puisqu'il en donna un à saint Athanale, & l'autre à Tom.7. pag. S. Serapion; l'on pretend aussi qu'il avoit un Capuce fait com- 172. me un casque. On a donné plusieurs significations au mot d'Ependytes dont il est parlé dans la vie de ce Saint : Lavis Ependytem (uum. Les uns ont pretendu, que cela devoit s'entendre d'un habillement qu'on mettoit pardessus les autres. Il y en a qui veulent que ce soit un scapulaire, d'autres un camail, d'autres un manteau, d'autres enfin une espece de surplis, ou d'aumuce. M. d'Andilly a néanmoins donné le nom de robe à ce mot d'Ependites dans la vie de saint Antoine. M. l'Abbé Fleury. Fleury dit : que lorsqu'il alla à Alexandrie dans le dessein d'y Tim. 2. pag. fouffrir le martyre, bien loin de se cacher comme les autres fai- 626 soient, il se mit en un lieu élevé, aïant exprès lavé son habit de dessus qui estoit blanc, afin qu'il parust davantage. Mais Bol- Janu. page landus prétend que dans la vie de ce S. Ependytes est pris pour 119. melottes & ces melottes n'estant autre chose que des manreaux faits de peaux de brebis; c'estoient des manteaux faits de peaux de brebis blanches avec le poil, dont se servoit S. Antoine. Quant à ceux que Athanase lui avoit donnés, ils devoient estre bien plus longspuisquel'un avoit servi à ensevelirle corps de saint Paul Ermite, & que l'autre servoit de lit à S. Antoine.

Il est resté quelques Ouvrages de ce Saint qui furent traduits en grec, & du grec en latin. Entre ces Ouvrages, il y a quelques Lettres dont on n'avoit connoissance que de segui

HISTOIRE DES ORDRES RELIGIEUX.

ANTOINE.

VII DES. avant qu'Abraham Ecchellensis en eût publié vingt, qu'il a traduites de l'Arabe en Latin, & qui furent imprimées à Paris en 1641. Il y a aussi une Regle sous le nom de saint Antoine adressée aux Moines de Nacalon qui la lui avoient demandée. Mais quoique M. de Tillemont dise qu'elle a sans doure esté suivie par les Moines d'Orient qui prennent encore aujourd'hui le titre de Moines de saint Antoine, comme font ceux du Mont Liban; il est néanmoins corrain que les Maronites qui demeurent au Mont Liban ne suivent point cette Regle, non plus que quelques Armeniens, les Jacobites, les Coptes & les Abyssins, quoiqu'ils se qualifient tous Moines de l'Ordre de S. Antoine; ils ne gardent mesme aucune Regle particuliere. n'aiant que quelques Observances tirées des Ascetiques de S. Basile qui sont communes pour les Monasteres de chaque Secte. L'on ne parloit point encore d'Ordre de saint Antoine au com-Hist. Mo. mencement du septième siècle. Ce Saint ni ses Disciples n'avoient pas formé d'Ordre particulier. Ils estoient censés ce qu'on appelloit en general l'Ordre Monastique; mais dans la suite des tems la Regle de saint Bassle s'estant sort estenduë parmi les Grecs, & ceux qui en faisoient profession s'estant alors distingués des autres Religieux, en se qualifiant Moines de l'Ordre de saint Basile; plusieurs autres Solitaires de diverses Nations, qui avoient toujours conservé beaucoup.de veneration pour saint Antoine qu'ils reconnoissoient pour leur Pere & leur Patriarche, se distinguerent aussi, en prenant la qualité de Moines de l'Ordre de S. Antoine; quoique leurs observances eussent pour fondement les Ascetiques de S. Basile qu'ils avoient reçues aussi-bien que les Grecs. C'est pourquoi M. l'Abbé Renaudot, si celebre parmi les Scavans, pour la grande connoissance qu'il a de l'Histoire & des Langues Tom. 5 Ch. Orientales, principalement pour ce qui regarde la Religion 6. pag. 297. des Orientaux, fait observer : qu'on ne doit point mettre de distinction entre les Religieux de saint Antoine, & de saint Bassle, ou de quelques autres Ordres: puisque tous pratiquent la mesme Regle, & qu'ils ont les mesmes abstinences & les mesmes exercices spirituels: que les Regles de saint Basile, comprises dans ses Ascetiques, aïant esté reçues par tous les Religieux d'Orient, il y a en cela une entiere conformité entre les Grecs, les Armeniens, les Egyptiens, les Ethiopiens, & toutes les Nations; sans que la différence des Sectes

nast. d'Orient. page 849.

Digitized by Google

ait



Ancienne Religieuse d'Orient

ment.

ait introduit aucune diversité. Mais comme parmi les Reli- VII »2 gieux de ces differences Sectes, il y en a quelques-uns qui se STE. SYN. disent de l'Ordre de saint Antoine, & d'autres de l'Ordre de CLETIQUE. saint Basile; nous parlerons de chacune de ces Sectes separé-

Voiez pour la vie de saint Antoine: Santi Athanasii opera Edit. Benedict. Tom. 1. Rosveid. Vit. PP. Bolland. Act. Ss. 17. Fanv. Fleury. Hift. Eccles. Tom. 3. Bulteau. Hift. Monastique d'Orient pag. 44. Bivar. de Vet. Monach. Tom. I. De Tillem. Memoires pour l'Hist. Eccles. Tom. 7.

### CHAPITRE

Vie de sainte Syncletique Fondatrice des premiers Monasteres de Filles; Où il est parlé des habillemens des anciennes Religieuses d'Orient, tant Canobites, qu'Anachoretes.

Pres avoir parlé de saint Antoine, qui est reconnu pour le Pere des Religieux Coenobites, il est juste de parler de tainte Syncletique, qui a esté aussi la Mere des premieres Religieuses qui ont vêcu en Communauté. Car quoique les Histoires Ecclesiastiques, principalement les Menologes des Grecs, fassent mention de quelques saintes Vierges qui ont vêcu en Communauté, dès le commencement du second siécle; ces sortes de Communautés n'estoient pas des Monasteres parfaits, comme ceux de saint Antoine, & celui de sainte Syncletique; ainsi nous reconnoissons cette Sainte pour la Mere des Religieuses Commobites, comme saint Antoine pour le Pere des Religieux Coenobites.

La pieré qui fleurissoit dans la ville d'Alexandrie, y fit venir les parens de cette Sainte qui estoient originaires de Macedoine, où ils tenoient un rang considerable; & y aïant trouvé encore plus que ce que la renommée leur en avoit publié, ils s'y habituerent entierement; de sorte qu'elle sut elevée dans cette Capitale de l'Egypte avec tout le soin qu'on pouvoit attendre de parens aussi pieux, qui vivoient dans la crainte & l'amour de Dieu. La noblesse de sa race, la beauté de son corps, les belles qualités de son esprit, & les richesses de ses parens la firent rechercher par les meilleurs partis de la ville;

Tome I.

Histoire des Ordres Religieux,

VIEDE mais elle ne voulut point avoir d'autre Epoux que Jesus-CLETIQUE, Christ; c'est pourquoi elle vivoit, autant qu'elle pouvoit, dans la retraite pour ne converser qu'avec lui seul. Tous les plaisirs du monde ne la touchoient en aucune maniere. Elle ne trouvoit de satisfaction que dans les entretiens spirituels. Le jeûne faisoit toutes ses delices; lorsqu'elle estoit obligée de manger plutost qu'à lordinaire, la peine qu'elle en ressentoir, paroissoit jusques sur son corps; & elle s'accoûtumoit ainsi dans la maison de son pere à tous les travaux de la retraite la plusaustere.

> Ses parens estant morts, elle herita de leurs grands biens qu'elle distribua aux pauvres; & aïant pris avec elle une sœur unique qu'elle avoit, qui estoit aveugle & qui entroit dans ses sentimens, elle se retira dans un sepulchre; ceux de ce tems. aïant des chambres, comme nous avons dit dans la vie de saint Antoine; & là elle y apprit à mourir, en joignant les plus grandes austerités du corps à toutes les mortifications du cœur & de l'esprit; elle ne prenoit pour nourriture qu'un peu de pain & d'eau; & lorsqu'elle estoit attaquée de la tentation, elle redoubloit la rigueur de la penitence, ne mangeant alors que du pain de son & couchant sur la terre; mais quand ces tentations estoient dissipées, elle reprenoit sa premiere maniere de vivre.

Dieu ne permit pas qu'un si grand tresor fust long-tems caché. Plusieurs veuves & filles voulurem se mettre sous sa conduite. & lui demanderent des instructions. Elle s'en deffendit autant qu'elle put, & se contenta souvent de les instruire par son silence, par ses gemissemens, & par les larmes qu'elle versoit, lorsqu'on vouloit l'obliger à parler de Dieu; mais son humilité les obligeant à la presser davantage, elle fut enfin contrainte de les recevoir. Elle leur enseigna avec une sagesse admirable les obligations & les dévoirs de leur estat. Elle voulut qu'elles regardassent l'amour de Dieu & celui du prochain comme le principe & la fin de toutes les vertus, & de tous les discours de pieté. Elle les avertissoit de resister promptement aux mauvailes pensées, de ne point negliger les petits defauts, de preferer l'obeis? sance aux autres exercices, d'eviter la vanité & l'orgueil qui est comme le dernier trait que lance le Demon pour percer les cœurs; & enfinde se souvenir que pour plaire à Jesus-Christ, qu'elles avoient pris pour Epoux, elles devoient revêtir leurs ames de



Ancienne Religieuse d'Orient

P Giffart F.

l'ornement des vertus, comme les femmes attachées au monde, se parent de riches habits pour s'attirer l'amour ou les louanges STE SYNdes hommes. Il se trouve un grand nombre de pareilles instructions dans la vie de cette Sainte, dont quelques-unes sont dans les recueils qu'on a faits autrefois des paroles les plus remarquables des Peres des Deserts.

Le Demon piqué contr'elle, demanda permission à Dieu de la tenter comme Job. Elle avoit déja quatre-vingts ans, & pendant l'espace de trois ans & demi qu'elle vêcut encore, il la tourmenta par une maladie qui attaqua son poulmon, & par des fiévres continuës qui la minoient peu à peu; mais elle fit toujours paroiltre un courage & une patience qui firent beaucoup d'impression sur les autres malades de sa Communauté, & sur ceux de la ville, qu'elle ne cessoit d'encourager & de consoler par ses instructions. Le Demon voulut encore s'en venger en lui mettant à la bouche un cancer qui lui mangea tout le visage, & se respandit sur toutes les autres parties de son corps, qui exhaloit une puanteur si insupportable, que personne ne pouvoit l'approcher, mesme pour un moment, sans brûler beaucoup de parfums, ou d'herbes odoriferantes. Elle estoit la seule que ce mal ne pouvoit effraier, & elle ne vouloit point souffrir qu'on y apportast aucun remede, non plus qu'on avoit fait aux autres, persuadée qu'il y avoit quelque chose de divin, & que se trouvant exercée comme Job, elle devoit comme

Un Medecin l'étant venu voir malgré elle, la crainte qu'elle eut de voir finir ou diminuer ses maux, la fit recourir à des plaintes fort vives & fort touchantes; elle se rassura neanmoins lorsque le Medecin, par prudence, lui dit qu'il n'estoit pas venu pour la guerir; mais pour embaumer les parties de son corps qui estoient déja mortes, & empescher qu'une si grande corruption ne pust infecter & faire mourir les personnes qui l'approchoient. Une response si adroite la fit consentir qu'on estuvast son mal avec de l'aloës, de la Mirrhe & du vin. Elle endura ce martyre pendant plus de trois mois, reduite enfin à n'avoir ni parole, ni vuë, & sans pouvoir prendre ni nourriture ni repos. Enfin le tems de sa victoire arriva. Elle fut consolée par plusieurs visions qu'elle eut, & elle p édit à ses Religieuses qu'elle mourroit dans trois jours; ce qui arriva comme elle avoit predit; & ainsi elle alla dans le ciel recevoir la recom-

lui se soumettre à la volonté de Dieu.

LI

HISTOIRE DES ORDRES RELIGIEUX,

pense qui lui estoit preparée. On peut consulter ce que nous STE SYN. avons dit du tems auquel elle mourut, dans la Dissertation preliminaire, paragraphe VIII. & les differens sentimens que les Elcrivains ont eu à ce sujet.

> Bolland. Act. Ss. 15. Jan. pag. 242. Athanas. op. Edit. Bened. Tom. 2. Baillet, Vies des Ss. 5. Jan. De Tillemont, Memoires pour l'Hist. Eccles. Tom. 8. pag. 280. Bulteau, Hist. Monast.

d'Orient. Pag. 168.

L'Histoire ne nous apprend point quel estoit l'habillement de sainte Syncletique & de ses Religieuses. Saint Athanase, que plusieurs croient avoir esté l'Auteur de la vie de cette Sainte, dit seulement qu'elle se revêtit d'un habit de pauvreté jusqu'à une extrême vieillesse. Mais les Religieuses qui vivoient dans les Communautés qui dependoient de ce S. Prelat, (s'il est vrai que le Traité de la Virginité qui se trouve parmi ses Oeuvres foit veritablement de lui ) devoient s'habiller d'étoffes simples & communes. Leurs manteaux ne devoient point estre teints, mais de noir naturel, ou au moins rougeâtres ou de couleur de roses seches aussi-bien que leurs robes qui n'avoient point de frange, & dont les manches devoient couvrir leurs bras julques aux doigts. Elles avoient les cheveux coupés, & leur tête estoit entourée d'un bandeau de laine. Leurs capuces & leurs scapulaires devoient estre simples & sans frange. Quand elles rencontroient quelqu'homme, elles se cachoient le vitage, & ne levoient jamais la teste que vers Dieu.

Le P. Delle a traduit le mot d'Ependytes par celui de Robe, na. Manaf- & a donné le nom de Manteau à Maforium; mais nous croions tiq. To ne 1. que le mot d'Ependytes se doit plûtost entendre de ces manteaux fermés de toutes parts qu'on mettoit pardessus les habits, & qu'on retroussoit sur les bras, comme nous avons dit dans le Chapitre I. & comme on le peut voir dans la premiere figure qui represente une de ces Religieuses d'Orient, que nous avons fait graver sur la description de leur habillement qu'en a donnée saint Athanase dans son Traité de la Virginité. Nous avons cru aussi que le mot de Maforium ne devoit s'entendre que d'une robe; puisqu'il est dit ensuite au mesme endroit, que les manches devoient couvrir les bras jusques aux doigts: Maforium sine simbriis ejus dem coloris: Manica lanea brachia usque ad digitos obtegentes. D'aurant plus que le mot de Maphors ou Maphorium, se prend pour Palla, & que le mot de Palla si-



Anciene Religieuse d'orient

5.

Digitized by Google

enisie également un manteau de femme, une longue robe, VIE DE

un cimare, & une jupe.

tes de poil de Chevres.

Saint Jean Chrysostome parlant des Religieuses de son tems, Chrisost. dit: qu'elles avoient une tunique noire serrée d'une ceinture, Homil 8. in

un voile blanc sur le front, & un manteau noir qui couvroit la Erift. 1. ad reste & tout le corps: il dit aussi qu'elles avoient des souliers pointus; & il semble qu'ils estoient blancs, puisqu'il ajoûte qu'ils paroissoient plus beaux sous une robe noire : c'est de la maniere que nous avons fait graver la seconde figure qui repre-

Quant aux anciennes Anachoretes, elles avoient differens

sente aussi une de ces anciennes Religieuses d'Orient.

habillemens, selon que la penitence & l'austerité qu'elles pratiquoient leur inspiroit. Theodoret fait mention de deux Sain-Theodoret tes filles de qualité de la ville de Berée en Syrie, qui se retire- Hist. Relig. rent auprès de cette ville, n'aïant rien pour se mettre à couvert des injures du tems, & pratiquerent pendant quarante ans tous les exercices de la mortification avec un courage presque incroïable. Elles avoient autour du cou, de la ceinture, des mains, & des pieds, de grosses chaînes de fer si pesantes, que Cire, qui estoit la plus foible de ces deux Saintes penitentes, estoit courbée jusques à terre. Elles portoient de grands voiles qui leur couvroient entierement la teste & le reste du corps', & descendoient pardevant jusques à la ceinture, leur cachant le visage, le cou, l'estomach, & les mains. Elles assemblerent quelques filles qui voulurent imiter leur maniere de vivre, & leur firent faire une demeure hors de leur closture. Pour les exciter à l'amour de Dieu & les exhorter à l'oraison, elles leur parloient par une petite fenestre par laquelle elles voïoiene ce qu'elles faisoient. Le mesme Auteur die qu'il y avoit encore en Syrie plusieurs filles solitaires qui s'occupoient à chanter les loüanges de Dieu & à filer de la laine; non pas pour faire des habits ou des couvertures, car elles n'estoient vestuës que de cilices, & ne couchoient que sur des nattes : mais elles vendoient leurs ouvrages pour leur subfistance & pour secourir les personnes qu'elles estimoient plus pauvres qu'elles. Ces sortes de cilices estoient l'habillement le plus commun des Anachore-

tes d'Orient; & nous avons déja dit que c'estoient des robes fai-

Moines Maroni-Tes.

### CHAPITRE IV.

# Des Moines Maronites.

Uo 1Qu'IL y ait une Regle sous le nom de saint Antoine Lnous avons déja dit que tous les Religieux qui se disent de l'Ordre de ce Saint, ne la suivent point. La pluspart des voïageurs nous ont voulu persuader dans leurs Relations, que les Religieux Coptes sont de l'Ordre de saint Macaire; que tous les Armeniens suivent la Regle de saint Basile; & qu'il se rrouve aussi des Religieux en Orient qui suivent celle de saint Pachome. Schoonebeck dans son Histoire des Ordres Religieux, en met mesme quelques-uns des Ordres de saint Sabas & de faint Carithon. Mais plusieurs Levantins dignes de foi, m'ont assuré qu'il n'y avoit parmi les differentes Sectes de Chrestiens en Orient, que des Religieux de l'Ordre de saint Antoine, & de celui de saint Basile; ce qui m'a esté confirmé par M. Saphar Evesque de Mardin en Mesopotamie, que je vis estant à Rome en 1698. & qui me dit: que les Religieux Maronites, Suriens, Coptes, & quelques Armeniens, estoient de l'Ordre de saint Antoine, & que ses Grecs suivoient la Regle de saint Basile, aussi-bien que les Melchites, les Georgiens & la plus grande partie des Armeniens.

C'est donc au temoignage de ce Prelat, qui est lui-mesme Jacobite ou Surien, que je m'en rapporte; & je commencerai par les Maronites, à qui l'on doit donner le premier rang; puisqu'il n'y a aucun schismatique parmi eux, & que de tous ceux qui se sont separés de l'Eglise Romaine, il n'y en a point qui se soient reunis à elle de meilleure soi & plus sincerement que les Maronites.

C'est un Peuple de Phenicie, qui habite le Mont-Liban, entre Biblis & Tripoly; & qui est encore respandu dans la Syrie, Syrophénicie, à Seyde, Barut, Tripoly, Alep, & dans l'Isle de Chypre. Leur principale habitation est neanmoins au Mont-Liban, où ils ne permettent à qui que ce soit de demeurer, s'il n'est Catholique. Plusieurs Auteurs ont pretendu que le nom de Maronites leur a esté donné à cause d'un certain Heretique Monothelite, nommé Maron, qui les pervertit, & dont ils ont suivi les erreurs pendant près de cinq cens ans. Maisils n'en



Moine Maronite

6.

Digitized by Google

PREMIERE PARTIE, CHAP. IV.

demeurent pas d'accord; & ils soutiennent qu'ils ont pris le Moines nom de Maronites, à cause de saint Maron Abbé. Fauste Naironi qui a fait une Dissertation sur leur origine, dit : qu'avant Faust, Naique l'hereste eust infecté la Syrie, il n'y a point de doute que son, de ceux qui y demeuroient ne s'appellassent Syriens; mais que la orge de Repluspart des Syriens afant suivi les erreurs de plusieurs Heresiarques, ils ont pris les noms des Sectes que ces Heresiarques ont formées; qu'ainfi ceux qui ont suivi les erreurs de Macedonius, ont esté appellés Macedoniens; ceux qui ont suivi Apollinaire, Apollinaristes; que de Nestorius, sont venus les Nestoriens, d'Eurychés les Euryichiens, & de Jacob les Jacobites. Cependant lorsqu'il sembloit que toute la Syrie alloit estre pervertie, qu'elle alloit entierement embrasser l'erreur & se diviser de l'Église Romaine, Dieu, dit-il, apporta le remede à un si grand mal, par le moien de saint Maron Abbé; qui non seulement fortifia plusieurs Syriens dans la foi qu'ils avoient reçuë des Apostres; mais il persuada à un grand nombre d'embrasser la vie Monastique. Ce Saint, ajoûte-t-il, vivoit vers l'an 400. & ses Disciples aïant basti plusieurs Monasteres dans la Syrie, dont le principal, auquel ils donnerent le nom de saint Maron, estoit entre Appamée & Emesse sur l'Oronte; ils suivirent les traces de leur Maistre, c'est-à-dire qu'ils fortifierent de plus en plus quelques Syriens dans la foi Catholique; c'est pourquoi ceux d'entre les Syriens qui n'estoient pas infectés du venin de l'heresie, & qui suivoient avec ces Moines les-Dogmes de l'Eglise Catholique, furent appellés Maronites, comme aïant perseveré dans la foi par leur moïen & par celuide saint Maron.

Mais comme Fauste Naironi pretend appuser ce qu'il avance par l'aveu mesme des Jacobites & des Monothelites, principalement d'un Thomas Archevesque de Kfartab, que cet Evesque n'a vécu que vers l'onziéme siècle, & què d'ailleurs-les Auteurs que cite encore Naironi, rapportent souvent pour des choses anciennes ce qui se passoit de leur tems, & qu'ils ont mesme tiré des Livres des Maronites depuis leur reconciliation avec Rome; c'est ce qui fait que ce que Naironia donné pour preuves convaincantes, n'a pu encore persuader plusieurs Sçavans; que les Maronites aïent tonjours perseveré dans la foi Catholique, & n'aïent pas tiré seur origine de l'herretique Maron qui estoit Monothelite. Il est néanmoins biens

Histoire des Ordres Religieux,

Moines difficile de croire qu'ils aïent eu une telle origine; & s'il estoit yrai qu'ils eussent pris le nom de Maronites à cause de cet Heretique, ils l'auroient fans doute quitté comme un nom infame depuis leur reconciliation avec l'Eglise Romaine; de mesme que les Nestoriens, qui après avoir abjuré leurs erreurs prennent le nom de Chaldeens, & les Jacobites celui de Suriens, comme dit encore Fauste Naironi, qui, pour respondre à ceux qui pretendent que les Maronites ont pris le nom d'un village nommé Maronia, dit : qu'il se peut faire que saint Maron soit né dans ce lieu, & qu'il en ait pris le nom; mais que pour eux ils one pris leur nom de saint Maron. Quoiqu'il en soit, ils celebrent la Feste de ce Saint le neuvième Janvier, auquel jour il est permis à ceux qui sont à Rome d'officier selon seur Rit, dans le Collège que Gregoire XIII. y a fondé pour ceux de certe Nation, laquelle n'a pas imité les autres Orientaux, qui pour la pluspart retombent aisément dans les mesmes erreurs qu'ils ont abjurées. Mais pour les Maronites, depuis leur réunion avec l'Eglise Romaine, ils sont toûjours demeurés fermes dans la foi Catholique, dont ils firent profession entre les mains d'Aimeric Patriarche Latin d'Antioche, vers l'an

> Il y a parmi ces Maronites, des Religieux qui avoient autrefois sur le Mont-Liban environ quarante Monasteres, dont la pluspart sont abandonnés & ruinés, & qui estoient bastis sur des croupes de rochers si escarpés que ces lieux paroistroient n'avoir jamais esté habités, si l'on n'y voïoit encore les vestiges des anciens Monasteres; & si ceux qui sont presentement habités n'estoient aussi situés dans des lieux deserts, entre des rochers affreux qui inspirent la penitence, & où l'on ne peut aller, qu'on ne soit sensiblement touché de devotion.

> Les uns sont comme suspendus, specialement celui qu'on appelle Marsalita, & pour y entrer il faut monter avec une echelle de vingt-cinq pieds de hauteur. Les autres ont leur entrée comme celle des Cavernes. Celui que saint Hilarion sit édifier en l'honneur de saint Antoine, est de difficile abord; mais on y trouve de beaux jardinages & des vignes. C'est l'endroit où les Religieux font leur Noviciat; & lorsqu'ils sont Profez, ils vont demeurer dans les autres Convents, qui sont presentement au nombre de dix, où dans quelques-uns, ils ont plus

PREMIERE PARTIE, CHAP. IV.

plus la compagnie des Tigres, des Ours, & autres bestes fe-MARONIroces, que celle des hommes, cultivant la terre & les vignes, TES.
nourrissant des vers à soye, s'occupant à faire des nates, principalement les vieillards, qui ne peuvent plus faire de gros
travail.

Le plus affreux de tous ces Convents, est celui qu'on appelle Marsaquin. Il est situé dans les plus hautes montagnes du Liban sur un rocher fait en precipice, dans un Desert où il n'y a que des bestes seroces. Avant que d'y entrer il faut monter à une échelle sort haute, & passer par dessus un échassaut de branchages d'arbres, qui conduit dans un trou que la nature à fait à ce rocher, & qui sert de porte & de senestre pour donner quelque clarté à une caverne, au sond de laquelle il y a quelques degrés taillés dans le roc, pour monter dans une autre caverne, qui sert d'Eglise, & qui ne reçoit point d'autre lumiere que celle que rend une lampe qui brûle devant l'Autel.

Le P. Eugene Roger Recolect, qui a fait la description de ces Convents dans son voïage de la Terre Sainte, dit: qu'il fut en celui-ci, où il trouva un Religieux âgé de quatre-vingts ans, dont il en avoit passé plus de cinquante en ce lieu, & qui estoit devenu si foible & si caduc, qu'il ne pouvoit se remuer d'un lieu à un autre. C'estoit pour cette raison que le Patriarche son parent, voulut le faire venir au Monastere où il faisoit ordinairement sa demeure, afin qu'il y fust soulagé dans sa vieillesse: mais ce bon Anachorete le pria de lui laisser finir ses jours dans ce lieu, ce que le Patriarche lui accorda: cependant comme il ne pouvoit pas aller chercher de l'eau au torrent qui passe au bas de la montagne, & qu'il faut descendre plus de deux cens degrés pour en aller puiser; il lui donna pour l'assister une Religieuse, âgée d'environ vingtcinq ansiqui avoit déja passé quelques années dans ce Desert, où elle avoit mené une vie exemplaire, vivant en veritable Anachorete, Cette Religieuse, pour regaler le P. Roger & son Compagnon, tira d'une peau de chevre, du fromage un peu moins sec que du plastre, qu'elle emierra sur un morceau de cuir qui servoit de nappe & d'assiete: elle a joûta à ce mets deux poignées d'olives salées & sechées au soleil; & aïant fait chaufer de l'eau dans un potselle y delaïa de la farine de froment, qui avoit trempé dans du verjus, & fit cuire un peu de pain Tome I.

HISTORRE DES ORDRES RELIGIEUX, fous la cendre : ensuite elle leur donna du vin dans une cale.

MARONI - bace qui servoit de verre.

Les autres Religieux Maronites, ne vivent pas par tout avec tant d'austerités; mais ils ne mangent jamais de viande, sans une dispense particuliere de Rome. Ils usent d'œufs, de laitage, & de diverses herbes sauvages, comme senouil, hysope, colocase, mala insanna, & quelques especes de chardons, faisant consire toutes ces choses avec du lait aigre dans des peaux de bouc, pour s'en servir hors le tems de leurs caresmes, pendant lesquels ils n'usent point de laitage; mais bien de poisson, de legumes, de fruits, de salades, d'olives, & de raisiné, qu'ils assaisonnent avec du verjus, du miel ou suc de sumac.

Ils observent cinq Caresmes; sçavoir, celui de la Resurrection de Nostre Seigneur, qu'ils commencent le Lundi de la Quinquagesime, pendant lequel ils ne mangent qu'une sois le jour, deux heures avant le coucher du soleil; & s'abstiennent aussi de manger des œufs, du fromage, & du laitage. Le second commence quinze jours avant la feste de saint Pierre, à laquelle il sinit; & celui de l'Assomption de la sainte Vierge commence aussi quinze jours avant cette Feste. Le quatrième, qui n'est que de huit jours, est en l'honneur de l'Exaltation de la sainte Croix; & le cinquième est de vingt-cinq jours avant la Nativité de Nostre-Seigneur, pendant lesquels Caresmes, ils s'abstiennent aussi de lait & d'œus, mais ils peuvent manger du fromage. Ils jeusnent aussi la veille de saint Maron, & se conforment pour les autres jeusnes à l'Eglise Romaine.

Ils recitent leur Office en langue Syriaque; Matines & Laudes la nuit, Prime, Tierce, & Sexte, à la pointe du jour: la Messe se dit ensuite, se servant comme les Latins de painsans levain pour la consecration. Après la Messe ils vont travailler, chacun selon son talent jusques au disner; après quoi ils retournent au travail. Avant souper ils disent None, Vesqueres & Complies: ils vont ensuite au resectoire; & après le souper, ils se retirent tous pour prendre leur repos.

Les Novices sont en habit seculier pendant trois ou quatre mois, selon la volonté du Superieur, qui leur fait saire Profession quand bon lui semble; c'est ordinairement le Patriarahe qui en fait la ceremonie; & en son absence un Evesque,



Religieuse Maronite.

on le Superieur du Monastere. On s'assemble à l'Eglise, où l'on Moines recite un grand nombre de prieres: on demande au Novice MARONIs'il veux faire Profession & s'engager dans la Religion; & s'il respond qu'il y consent, il est dès ce moment veritablement Religieux, les Maronites estant persuadés que le consentement du Novice renferme les trois Vœux de pauvreté, de chasteté & d'obeissance. On lui donne le petit capuce qui le distingue des seculiers, & la ceremonie se termine par quelques prieres. Ils ne peuvent quitter l'habit de Religion fans eltre declarés Apostats, & ils sont punis très severement par la prison, ou par d'autres peines s'ils quittent l'habit. Ils observent encore quelques Reglemens qui leur ont esté donnés par le Patriarche Estienne Aldoën, natif d'Eden, dont les Religieux Maronites pour suivoient la confirmation en Cour de Rome: lorsque le P. Bonanni donna son Catalogue des Ordres Religieux en 1706. Il dit qu'il y avoit pour lors à Rome le P. Gabriel Hœya Maronite qui y estoit venu pour obtenir cette confirmation du Pape Clement XI.

Il y a aussi des Religieuses Maronites au Mont-Liban, où elles ont deux Convents, & gardent la Closture; & il y en a d'autres qui vivent seules dans des solitudes & en Anachoretes. Il s'en trouve pareillement à Alep, mais elles ne gardent pas la Closture à cause qu'elles sont parmi les Turcs; néanmoins elles demeurent deux ou trois en semble chez leurs parents, ne permettant à aucun homme d'entrer dans leurschambres, d'où elles ne sortent que pour aller à l'Eglise les Festes & les Dimanches. Elles observent très-rigoureusement & à la Lettre la Regle de saint François, sous la Juridiction des RR. P.P. Capucins, dont elles portent l'habit. Mais les Religieuses du Mont-Liban sont de l'Ordre de saint Antoine, disent leur Office en langue Syriaque, aussi-bien que les Religieux, & sont habillées comme eux, portant une tunique de serge brune, avec une ceinture de cuir noir, & une robe pardessus, qui est de gros camelot de poil de chevre de couleur de fumée, & aïant les jambes nuës. Toute da difference qu'il y a entre ces Religieux & ces Religieuses de sant Antoine, c'est que les Religieux ont un capuce de drap noir & ne portent point de chemises; & que les Religieuses en ont, & mettent sur leur teste un voile noir qui les couvre depuis la reste jusqu'aux pieds. Elles sont presque toutes filles des plus qualifiées & des plus noHistoire des Ordres Religieux,

bles de leur Nation: ainsi elles ne manquent de rien, leurs parens leur fournissant abondamment leurs besoins. Elles s'occupent néanmoins au travail des mains, emplorant le profit qu'elles en retirent à l'ornement de leur Eglise; & elles ont les mesmes jeusnes & les mesmes observances des Religieux.

Monsieur Simon, Auteur du Dictionaire de la Bible, imprisimon Die mé pour la seconde fois à Lion en 1703. dit: qu'on fait pasrion. de la ser pour une chose surprenante & tout-à-fait admirable, que Bibl. Tome pag. 312. depuis peu de tems il se soit establi un Convent de silles au au mot Ca- Mont-Libanice qui ne s'estoit jamais veu en Orient. Il ajoûte que la Fondatrice ou Institutrice de ce nouveau Monastere, estoit une pauvre fille qui s'occupoit à l'éducation de la jeunesse de son sexe, leur apprenoit à lire, à escrire & toutes » les autres choses qu'elles sont obligées de sçavoir. Elle fut, dit-il, » inspirée de Dieu d'assembler les plus grandes, & celles qui se-" roient les plus propres à la seconder dans sa sainte entreprise; elle " n'eut pas beaucoup de peine à les faire entrer dans sa pensée; » & quoiqu'elles n'eussent jamais oui parler de Communauté, " elles en composerent une d'environ trente filles qui sont non » seulement l'édification des Chrestiens de ce païs-là, mais en-» core des Sarrasins. Leur pauvreté est extréme; leurs cellules » qui ne sont que de chaumes, sont basties autour de leur Cha-» pelle; & quoiqu'elles n'aïent rien que le travail de leurs mains, » elles tiennent pourtant leur autel très proprement orné, & » on ne peut rien voir de plus decent que leur Chapelle. Elles » éprouvent la vocation de celles qui veulent entrer dans leur » Compagnie, par un noviciat de trois ans: elles emplaient la " nuit à la priere & à chanter les louanges de Dieu, & le jour à " travailler des mains, pour faire valoir le peu de bien qu'elles " possedent aux environs de leur Monastere. Une autre fille, à » l'imitation de cette premiere, a entrepris le mesme dessein à un " autre quartier du Mont-Liban; & d'autres filles se sont reti-" rées dans des Ermitages, où elles prétendent passer le reste de » leurs jours dans la penience.

Cet Auteur paroist peu informé de ce qui regarde l'histoire Monastique d'Orient; puisqu'il dit: que l'on fait passer pour une chose admirable, & tout-à-fait surprenante, que depuis peu de tems il se soit establi au Mont-Liban un Monastere de filles, ce qui ne s'estoit jamais veu en Orient, à ce qu'il pretend. Les Scavans ne demeureront pas sans doute d'ac-



Patriarche des Maronites.

Digitized by Google

PREMIERE PARTIE, CHAP. IV.

cord avec lui, que ce n'est que depuis peu que l'on voit des Moines Communautés de filles en Orient; puisque l'Histoire Eccle- MAI siastique nous fournit une infinité d'exemples du contraire, & qu'il y a encore plusieurs Monasteres de filles, tant Grecques qu'Armeniennes, Nestoriennes, & Melchites, en Orient. qui sont sous la domination des Turcs, comme nous dirons dans la suite. M. Simon a encore esté mal informé de la Regle que suivent les Maronites, lorsqu'il dit qu'ils sont de l'Ordre de saint Basile; car il est certain qu'ils se disent de l'Ordre de faint Antoine.

Les Religieux & les Religieuses qui y demeurent, dependent entierement du Patriarche qui est aussi Religieux, & qui fait sa demeure au Monastere de Canobin, \* situé dans un affreux Desert, dans lequel il y a environ vingt-cinq ou trente Religieux. Son revenu peut momer à vingt mille livres par an, & consiste en vin, froment, huile, sove & bestail; il païe environ mille livres au Bacha de Tripoli, & a sous lui six ou sept Evesques, avec un Abbé Mitré, qui demeure au Monastere de Mar-Antonois. Il prend le titre de Patriarche d'Antioche, que plusieurs Papes lui ont accordé, & est vestu d'une longue veste ou sourane de bleu turquin. Il porte un gros turban de toile de mesme couleur, aussi-bien que les Evesques; mais quand ces Prelats vont à l'Eglise ou ailleurs il ont sur la soutane une robe noire sans coller, avec un capuce de mesme couleur, comme on peut voir dans la figure du Patriarche que nous avons fait graver.M.RichardSimon (autre que celui dont nous avons parlé) faisant mention de l'election de ce Patriarche, dit: que le peuple y a beaucoup de part, car elle depend du Corps de leur Republique qui doit reconnoistre celui qui a esté elu; mais que comme les Ecclesiastiques tiennent le premier rang dans l'Estat, aussi contribuentils le plus à l'election. Douze des principaux Prestres s'assemblent dans le Monastere de Canobin, où ils procedent à l'election du Patriarche par la voïe du scrutin; & quand ils sont tous d'accord, la Republique qui est assemblée, c'està-dire, les Ecclesiastiques & le Peuple, donnent leur con-

Digitized by Google

M iii

<sup>\*</sup> Tous les Voiageuts donnent à ce Monastere le nom de Canobin parce qu'ils l'entendent ainsi nommer; mais il y a de l'apparence que les Maronites, ne le nomment ainsi que par excellence, comme estant le principal Monastere & le plus considerable du Mont-Lib an ; car Carobin en Arabe, veut dire Monastere ou Convent. C'est es qui a esté remarqué par M. l'Abbé Renaudos.

HISTOIRE DES ORDRES RELIGIEUX,

Mo: NE sentement à cette élection. Comme il est néanmoins difficile que toutes les voix concourent ensemble dans le serviin . il y a une seconde maniere de proceder, qui est une espece de Compromis; c'est-à-dire que de ces douze Prestres, l'on en choisit trois au fort: & ces trois sont le Patriarche, qui est mesme élu à deux voix: ensuite le Peuple consirme cette élection par son consentement, & le Patriarche reçoit du Pape les Bulles de Confirmation.

Dans ce Monastere de Canobin, aussi-bien que dans celui de saint Antoine, & dans un autre, qui est au Desert de saint Elisée, où demeure ordinairement un Evelque, il y a des cloches; mais dans les autres Convents, & mesme dans les Paroisses, ils n'ont pour appeller le peuple qu'une planche de bois suspendue avec des cordes à quelques arbres, contre la

quelle ils frappent avec des massues de bois.

MARO-

NITES.

Ce fur sur le Mont-Liban que M. Galaup de Chasteuil, Gentilhomme de Provence, se retira vers l'an 1631, pour y mener une vie solitaire & penitente. Les Turcs troublerent souvent le repos de sa solitude durant les guerres contre l'Emir Fecke-Edin; mais son merite faisoit impression sur l'esprit mesme des Barbares. Il estoit si connu des Maronites, & ils en faisoient une si grande estime, qu'après la mort de leur Patriarche Georges Amira, ils le prierent d'accepter cette dignité: il refusa cet honneur, & se revira ensuire à Mar-Elicha. dans un Monastere de Carmes Déchaussés, où il redoubla ses austerités, qui lui causerent une maladie dont il mourut le 15. Mai de l'an 1644. Il avoit composé dans sa solitude quelques Ouvrages sur la Bible qui resterent avec ses autres Livres aux Carmes Déchaussés. Sa vie a esté donnée au public en 1666.

Francisc, Quaresm. Elucidat. Terr. Sanct. Davity, Descript. de l'Asse & de l'Afrique. Le Fevre, Theatre de la Turquie. La Croix, Turquie Chrestienne. Eugene Roger, Voi age de Terresainte. Maimbourg, Schisme des Grecs. Jerom. Dandini, Voinge au Mont-Liban, avec les remarques de M. Richard Simon. & Philipp. Bonanni, Catalog. Ord. Religiof. part. I.



Moine Armenien

## CHAPITRE V.

## Des Moines Armeniens.

liens, dont les uns, qu'on nomme francs-Armeniens, sont Catholiques, & les autres Schismatiques. Les premiers sont ceux que le P. Barthelemi de Boulogne, Religieux de l'Ordre de saint Dominique, envoié par le Pape Jean XXII. convertit l'an 1330. estant toûjours demeurés fermes dans la croïance de l'Eglise Romaine depuis ce tems-là, qu'ils firent un Archevesque & un Clergé particulier, qui porte l'habit de saint Dominique, observant la Regle & les Constitutions de son Ordre, comme nous dirons plus amplement, en parlant des Freres Unis de saint Gregoire l'Illuminateur, dans le Chapitre 30.

Les francs-Armeniens habitent auprès de Naxyvan ville d'Armenie, sous la domination du Roi de Perse, dans un canton appellé Abrener, qui contient presentement douze villages Catholiques. Il y en avoit un plus grand nombre, qui a esté diminué par les persecutions des Schismatiques, qui leur ont suscité de grosses avanies par le moïen des Gouverneurs. Ils en porterent leurs plaintes au Pape Alexandre VII. qui l'an 1664, escrivit en leur faveur au Sophi de Perse, pour les faire taxer d'office: ce qu'il leur accorda; mais cela ne servit qu'à augmenter leurs peines, & en mesme tems la rage des Ministres Persans, qui ne manquent aucune occasion de leur faire tous les jours de nouvelles persecutions.

Il y a encore des frans-Armeniens en Pologne, qui ont un Archevesque particulier qui se soumit à l'Eglise Romaine en l'année 1666. aïant fait abjuration de l'heresse & prosession de foi Catholique, entre les mains du P. Clement Galano Theazin, que le mesme Pape Alexandre VII. envoïa exprès de Rome à Leopol, avec le R.P. Pidou, François, aussi Theatin, & àpresent Evesque de Babilone. Ils establirent un College de Philosophie & de Theologie à Leopol, qui subsiste toûjours, & dont il est sorti de sort habiles gens. Tous ces francs-Armeniens suivent entierement le Rit Romain, & le Calendrier pour toutes les Ceremonies & les Festes. Moines Armemiens:

96

Les Armeniens Schismatiques, qui ont autant d'erreurs eux seuls que toutes les autres Sectes ensemble, ont deux Patriarches. Autrefois leur Eglise n'avoit qu'un Chef qu'elle nommoit Seigneur spirituel, qui estoit aussi très puissant pour le temporel, & faisoit sa residence au Monastere d'Exmiazin; mais depuis que les guerres ont obligé ce Patriarche de transferer son siege à Cis, dans l'Armenie Mineure, ou Caramanie, l'Archevesque de cette ville a usurpé aussi la qualité Patriarchale, qu'il a peu à peu establie & affermie: desorte que l'on compte presentement dans cette Eglise Schismatique, deux Patriarches universels; l'un au Monastere d'Exmiazin proche la ville d'Erivan, & l'autre à Cis en Caramanie; neanmoins celui qui reside à Exmiazin a retenu la superiorité & l'autorité sur tout le peuple Armenien, avec le titre de Superieur spirituel. En effet c'est un des plus grands Prelats du monde & le plus pauvre; car il a deux cens Archevesques & Evesques de sa dependance, & à sa nomination; la psuspart desquels n'ont que le titre sans Eglise, & celui de Cis n'en a pas plus de cinquante ou environ, entre lesquels sont ceux de Jeruialem & d'Alep.

L'Archevesque de Constantinople s'est servi de l'autorité des Empereurs Ottomans, pour se faire aussi nommer Patriarche, & son élevation depend de la Porte, qui n'a pas pour cela augmenté son autorité, puisqu'elle ne s'étend que dans son Archevesché, & qu'il n'est reconnu d'aucuns Prelats. Le plus souvent il n'est point sacré, & est obligé de se servir du ministere de quelques Prelats passagers ausquels ils donne de l'argent pour faire les sonctions de l'Huile sacrée, & pour don-

ner les Ordres.

Il faut estre Religieux, pour arriver à ces dignités, aussi-bien qu'à celle de Vartabied; nom que prennent leurs Docteurs, dont la marque est un baston pastoral & un livre qu'ils portent toûjours, qui les rend plus respectables que les Prelats mesmes, & leur donne une autorité presque égale à la Patriarchale, de decider sur toutes choses en matiere de Religion, & de loix écclesiastiques, & de prêcher assis.

Il y a parmi les Armeniens Schismatiques un très-grand nombre de Moines. Les uns sont de l'Ordre de saint Antoine & les autres de celui de saint Basile. Ceux de saint Antoine demeurent dans des Solitudes & dans des Deserts, où les austerités qu'ils

Digitized by Google



Moine Armenien Solitaire

10.

PREMIERE PARTIE, CHAP. V.

qu'ils pratiquent, surpassent celles des Religieux les plus re- Moines formés de l'Europe, & ces Moines seroient heureux, s'ils NIANS. joignoient à une vie si austère, une soumission au Chef de l'Eglise Romaine, & s'ils quittoient leurs erreurs pour embrasser les verités que cette Eglise enseigne. Leurs Monasteres sont très considerables, & il s'en trouve de soixante, de quatre-vingts, & mesme de cent Religieux. Ils ne mangent jamais de viande & ne boivent jamais de vin, si ce n'est le seul jour de Pâques. Ils jeunent toute l'année, mesme les Dimanches, & ne mangent qu'une fois le jour. Ils ne vivent que de racines & de legumes, s'abitenant de poisson, de laitage, & mesme d'huile, quoiqu'il leur soit permis de manger des olives. Ils ne sortent jamais du Monastere & ne parlent à personne; & & quelqu'Erranger a quelque chose à dire à quelqu'un de ces Solitaires; il le dit au portier qui va trouver le Solitaire, lequel fait response à la personne par le moien de ce portier. Ils demeurent dans des chambres separées les unes des autres s'emploïant au travail, hors les heures de l'Office & des autres exercices. Ils sont tous laïques, à l'exception de cinq ou six Prestres, & quelquefois de huir, qui demeurent dans chaque Monastere. Leur Office est fort long. Ils recitent toutes les nuits au chœur les cent cinquante Pseaumes., estant pendant ce tems-là debout appuies sur des especes de bequilles. Proche la ville de Van, qui est la derniere ville de l'Armenie qui confine avec la Perse, il y a deux Convens de ces Solitaires, dont l'un est dans une Isle qui s'appelle Limanne, ou Limadass, & l'autre dans une solitude. C'est ce que j'ai appris des fieurs Serge & Joseph, Prestres Armeniens Catholiques d'Andrinople, qui estoient à Paris en 1705.

Tavernier dit: que dans le lac de Van, il y a deux Isles Taverni principales dont l'une s'appelle Adaketous & l'autre Lima-Voiage de dass: que dans la premiere il y a deux Convents d'Arme-Perfelio l'aliens, dont l'un se nomme Sourphague, & l'autre Sourphara: que dans la seconde il y a aussi sin Convent de ces mesmes Armeniens, appellé Limquiasi, & que ces Moines vivent très austerement; ce qui se rapporte assez à ce que m'ont dit ces Prestres d'Andrinople; & il se pourroit bien faire que ces trois Convents sont de ces Moines Armeniens de l'Ordre de saint

Antoine.

Je n'ai pû sçavoir par qui l'Ordre de saint Amoine avoir esté Tome I.

Digitized by Google

MOINES lan.Conci-R rm 44. Part. 1.

HISTOIRE DES ORDRES RELIGIEUX. introduit en Armenie, mais le P. Galano, & quelques autres Auteurs disent, que celui de saine Basile l'a esté par le Patriarche Nierles Gheldes qui mourut l'an 622. des Armeniens, qui revient à l'an 1173. de Jesus-Christ. Mais les Religieux de liat. Eccles. cet Ordre ne sont pas si exacts observateurs de leurs Regles, que ceux de l'Ordre de saint Antoine qui vivent dans les Déserts: car ceux de l'Ordre de saint Basile mangent quelquesfois de la viande, & leurs Monasteres sont la pluspart situés dans des villes, ou dans des lieux fort frequentés. C'est parmieux que l'on élit ceux qui sont destinés pour les Prelatures, pour les dignités de Vartabieds, & les autres charges Ecclesiastiques, n'y aïant aucun des Solitaires qui y parvienne.

> Leur principal Monastere est celui d'Exmiazin dont nous avons parlé, qui est comme le centre & le sanctuaire de la Religion Armenienne, & la Regle de toutes les autres Eglifes pour la discipline. On l'appelle ordinairement Trois Eglises, à cause qu'outre l'Eglise du Convent, il y en a deux autres assez proches, dont l'une se nomme sainte Caïanne, & l'autre Ste. Rupsimée. Il y a dans ce Convent des logemens pour les Etrangers qui le viennent visiter, & pour quatre-vingts Moines. Le Chevalier Chardin die qu'il n'y en a ordinairement que douze ou quinze. Cependant le P. Avril de la Compagnie de Jesus, qui a esté dans le mesme Monastère en 1685. dit: que la Communauté estoit de cinquante ou soixante Religieux, ce qui a esté aussi confirmé par M. l'Evesque d'Hispaham, qui arriva de Perse à Rome en 1706, & que j'ai fait consulter touchant les Monastères que les Armeniens peuvent avoir en ces quartiers là.

> Celui de Bichini a esté basti sur le modèle d'Eximiazin. C'est un gros bastiment ancien de plus de huit cens ans ; mais beaucoup plus grand, entouré de hautes murailles de pierre, flanquées de quaneité de grosses tours comme une forterelle. Ces deux Monasteres sont les demeures ordinaires des plus fameux Variabieds, & les feuls où l'on fair l'Office d'une maniere édifiante. Il y a environ vingt-deux autres Monastères dans le territoire d'Erivan, mais pauvres & mal entretenus, où il n'y a dans la pluspart, que cinq ou six Religieux. Il y a encore dans le mesme territoire, cinq Convents de filles, & il peut y avoir en tout trente Convents de Religieux Armeniens, dans les



Evêque Armenien

*11* .

terres qui dependent du Sophi de Perle; outre quinze Con-Moines vents de filles de la mesme Nation, les uns & les autres estant NIEN. Schismatiques & Heretiques : à l'exception des Monasteres de Naxivan & de la Province qui porte ce nom, où les Religieux & Religieuses sont Catholiques. Il y a encore deplus, environ dix Convents d'Armeniens dans les lieux qui sont sous la dépendance des Turcs.

Quoiqu'ils soient pauvres dans la pluspart de leurs Convents, ils sont neanmoins très riches à Jerusalem, & les plus puissans parmi les Schismatiques. Ils y possedent trois Egliles, dont la premiere estoit autrefois en la maison de Caïphe, laquelle est hors l'enceinte de la ville : la seconde, dans la ville à l'endroit où estoit la maison d'Anne; & la troisième au lieu où saint Jacques fut decapité. Cette derniere leur sert de Paroisse & est ornée fort proprement. Ils ont aussi le champ appellé Haceldama, qu'ils ont acheté, & où ils ensevelissent leurs pelerins; & dans l'Eglise du saint Sepulcre, il y a trois arcades qui leur appartiennent. D'une ils en ont fait une chapelle, où ils celebrent la Messe, & font leur Office; &les deux autres servent de demeure à quelques Religieux qui y logent. Outre cela, ils ont fait bastir une chapelle au lieu où les habits de Nostre-Seigneur furent tirés au sort.

Ils font tous grands ennemis des Grecs, avec lesquels ils ont toûjours quelque dispute. Ils s'accordent mieux avec les Latins, & vivent en bonne intelligence avec les Religieux de saint François qui sont en Terre sainte. Comme on accusoit ces Religieux de n'avoir pas voulu reconnoistre le Consul François que le Roi envoia à Jerusalem en 1700. & d'avoir esté cause du tumulte qui arriva dans cette ville à son occalion; les Armeniens donnerent un certificat que j'ai veu, signé de plus de quarante, tant Evelques que Vartabieds, & des principaux de leur Nation, pour la justification des Religieux de S. François, qui avoient reconnu avec soumission le Consul. Le sceau du Convent de S. Jacques est à la teste de ce certificat, accompagné du cacher de chaque particulier, qui a signé le certificat, lequel est daté du 7. Juin de l'année Armenienne 1149. qui répond à l'an de Jesus-Christ 1700.

L'Evesque qui est à Jerusalem, prend la qualité d'Evesque de cette ville, & obeit au Jatriarche residant à Cis, qui tient

Nij

Histoire des Ordres Religieux.

ARME-HILRS,

Moinzs un Vicaire à Jerusalem, avec environ vingt-cinq Religieux dans les lieux dont nous avons parlé ci-dessus. La pluspart de leurs Eglises sont propres & ornées de tableaux; mais ils abhorrent les figures en relief. Ils recitent l'Office, & celebrent la Messe en langue Armenienne, selon le Rit particulier à cette Nation, & confacrent avec du pain azime, de la grandeur d'un escu, épais d'un demi doigt. L'orsqu'ils celebrent une Messe haure, les Religieux & les Prestres, à la cadance de leur chant avec les seculiers, frappent des Cimballes l'une contre l'autre. Ces Cimbales sont comme des assiettes de cuivre, & d'autres frappent aussi avec un morceau de fer sur une espece de timbre d'horloge.

Att. 70

De tous les Orientaux, ils sont les plus zelés pour la Religion Chrestienne; car de cette Nation, il y en a peu qui se fasse Baillet, Vies Turc. M. Baillet les veut faire passer pour les plus grands jeûurs es Tom. neurs de la Chrestienté ; à cause, dit-il, de la multitude de 4. Edit. in leurs caresmes, qu'il ne reduir néanmoins qu'à huit, quoi Las ptragef. qu'ils en aïent onze, comme nous allons montrer. Les Grecs ont cependant plus de jeunes que les Armeniens, quoiqu'ils naïent pas tant de caresmes differents; & il y a des années où ils ont quelquefois quinze jours de jeune plus qu'eux, selon que la Feste de Paques est plus ou moins avancée, ou reculée; puisque le caresme des Apostres chez les Grecs, commence

huit jours après la Pentecoste.

Comme de plusieurs Auteurs que j'ai leus, & qui traitent de la Religion des Armeniens je n'en ai trouvé aucun qui s'accorde touchant leurs jeûnes; je m'en suis informé à des Armeniens mesmes, & voici ce que m'ont dit encore ces Prestres d'Andrinople, dont j'ai parlé, & qui se trouve aussi conforme à ce que j'en ai appris de M. l'Evesque d'Hispaliam. Les Armeniens ont onze caresmes. Le premier qui s'appelle Surpe-SarKist bas, le jeune de saint Sergius, est de cinq jours. Ils le nomment aussi des Ninivites ou de Jonas: mais le nom d'Ari-Zibure, que quelques-uns lui donnent, est une pure calomnie que les Grecs, qui sont les ennemis irreconciliables des Armeniens, ont inventée. Ces Prestres d'Andrinople m'ont assuré qu'il n'y avoit que les Evelques, les Prestres, & les Religieux, qui scussent la signification de ce mot d'Artzibure, & que le Peuple ne sçauroit ce qu'on lui voudroit dire, si on lui parloit du caresme d'Artzibure , ne connoissant ce premier caresme, PREMIERE PARTIE, CHAP. V.

que sous le nom de Surpe-SarKisi-bas, caresme de S. Sergius. ARME-Ce mot d'Artzibure, signisse Precurseur ou Avant-cou-NILNS, reur, qui annonce une chose prête à arriver. Les Grecs pre-Baron To. tendent que c'estoit le nom du chien de l'Heresiarque Sergius, ad ann. 863. dont les Armeniens ont esté les Disciples, & que ce chien fut m. 52. ainsi nommé, parce qu'il avoit accoûtumé de courir devant Francisc. cet Heresiarque, & avertissoit par ce moien que son Maistre Eincid. Ter. estoit proche, asin qu'on le vînt recevoir. Ce chien se perdit rasantato. un jour dans un bois, & Sergius s'estant mis en chemin le len-1.lib.1. cap. demain à son ordinaire, pour aller au lieu où il l'avoit envoié, Daillet Vies il fut surpris de ce que personne ne venoit au devant de lui; des S. Tom. mais scachant qu'Artzibure n'estoit point venu, il se douta fol. Hist. de que quelque loup l'avoit mangé dans le bois; ce qui se trouva lasspuages. vrai. L'affliction qu'il en eut fut si grande (à ce que prétendent and 7. les Grecs) qu'il ordonna un jeune general, qui se devoit renouveller tous les ans durant toute une semaine.

Les Armeniens ne regardent cette fable, que comme une imposture inventée par les Grecs; à cause qu'ils observent cejeune en memoire de saint Sergius Martyr, qui estoit Grec, & que les Grecs ne veulent point reconnoiltre pour tel; disant qu'un Grec qui s'estoit mis au service des Armeniens, ne pouvoit pas estre Saint, ni avoir remporté la Couronne du martyre; & qu'ainsi ils n'ont inventé la fable du chien de l'heresiarque Sergius, que pour rendre ce jeûne odieux à toutes les Nations. Ce saint Sergius Martyr selon les Armeniens, estoir, comme nous avons dir, Grec de naissance, & Officier dans les troupes d'un Roi d'Armenie qui estoit Idolâtre. Il acquit, à cequ'ils prétendent, beaucoup de gloire dans plusieurs actions, où il eut le commandement de quelques troupes, ce qui lui attira l'estime & l'amitié du Prince, & donna en mesme tems de la jalousie aux Armeniens qui le denoncerent à ce Prince comme un Grec, que ceux de sa nation avoient envoïé en Armenie pour servir d'espion. Le Roispour s'assurer de la fidelité de Sergius, voulut l'obliger de sacrifier aux Idoles; ce qu'aiant refusé de faire, il le sit Mourir, & les Armeniens Font honoré comme Martyr, prétendant que c'est en son honneur que ce jeune à esté institué.

Le second caresme, qu'ils appellent Mie?-bas: e'est-à-dire, le grand caresme, commence au Lundi de la Quinquagesime, dure cinquante jours, pendant lesquels ils ne mangent ni

HISTOIRE DES ORDRES RELIGIEUX,

NIENS.

Mothes laitage, ni huile, ni poisson, & ne boivent point de vin. Le troisième s'appelle Surpe-Eliai-bas le caresme de saint Elie, & dure cinq jours. Le quatrième en l'honneur de saint Gregoire l'Illuminateur Surpe-Gregori-bas, est encore de cinq jours. Le cinquiéme, qu'ils nomment Vartivari-bas, le caresme de la Transfiguration, dure aussi cinq jours, & ils peuvent manger des œufs & du lairage le Samedi. Le sixième, de l'Assomption de la sainte Vierge, AstouVasasna-bas, est de mesme que le précedent. Le septiéme de l'Exaltation de la sainte Croix, qu'ils nomment Surpe-Kaggi-bas, est pareillement de cinq jours. aussi-bien que celui qui le suit, & qu'ils observent en l'honneur de l'Invention d'une croix qui fut trouvée sur le Mont-Varak, le nommant pour ce sujet Varaka-kaggi-bas, le carelme de la Croix du Mont-Varax. Voici comme ils racon-

tent l'origine de ce jeûne.

Ils disent que sainte Rupsimée, Vierge Romaine, pour éviter la persecution de l'Empereur Licinius, vint se refugier en Armenie; & se retira sur le Mont-Varak, avec environ trente autres Vierges qui l'avoient suivie : que le Roi Tiridate, l'aïant voulu épouser & l'obliger de sacrifier aux Idoles, elle n'avoit pas voulu y consentir, aimant mieux souffrir la mort: que voïant qu'on alloit se saisir d'elle, elle ôta de son coû une croix qu'elle portoit; & qu'apprehendant qu'elle ne fût profanée, elle la posa sur une pierre qui s'ouvrit pour la recevoir & se referma en mesme tems: qu'à quelque-tems de là, le Roi aïant esté converti à la Foi avec tout le Peuple, on avoit veu une grande lumiere au lieu où cette croix estoit; ce qui y aiant attiré le peuple, on trouva que la pierre s'estoit ouverte: qu'on découvrit la croix de sainte Rupsimée : qu'en memoire de ce miracle, le Roi Tiridate avoit fait bastir, auprès de ce lieu, un fameux Monastere qui subsiste encore, où il y a un grand nombre de Religieux, & qu'on institua aussi un jeûne de cinq jours, qui s'appelle, comme nous avons dit, VaraKa-Kaggi-bas. Comme les Armeniens donnent beaucoup dans la fable aussi-bien que les autres Orientaux; il y en a quelquesuns qui disent: qu'àprès que le Roi Tiridate eut fait mourir sainte Rupsimée, il fut changé en pourceau, & qu'il demeura en cet estat jusques à cequ'il en fust tiré par les prieres de saint Gregoire l'Illuminateur : c'est ce que leurs Yartabieds font accroire au peuple.



Religieuse Armeniene en Perse

' Tố: Le neuvième Caresme a esté institué en l'honneur de saint Moins Gregoire Thaumaturge, l'appellant pour ce surjet, surpe. ARME-Grigori-le savorichi-bas, qui dure cinq jours, aussi-bien que cehui de surpe-Agepa-bas, institué en l'honneur de saint Jacques de Nisibe; & selon quelques Auteurs, en l'honneur de l'heresiarque Jacob ou Jacques, qui a donné son nom aux Jacobites; ce que les Armeniens ( au moins les Catholiques ) rejettent comme une calomnie. Enfin l'onzième Caresme, est celui de la Nativité de Nostre Seigneur, qui se nomme Zenontisbas, qui dure huit jours. Mais les Religieux renferment ces onze Caresmes dans quatre grands & deux petits, lesquels comprennent près de cinquante jours de jeunes de plus, que dans les onze des seculiers; & en ce cas M. Bailler auroit eu raison de dire que les Armeniens estolent les plus grands jeuneurs de la Chrestienté, ce qui est veritable à l'esgard des Religieux Armeniens; mais non pas des seculiers, puisque les Grecs ont encore plus de jeûnes qu'eux.

Les quatre grands Caresmes des Religieux Armeniens, sont celui de la Resurrection de Nostre Seigneur, qui commence au Lundi de la Quinquagesime; celui des Apostres qui dure cinquante jours; celui de l'Assomption de la sainte Vierge de quinze jours', & celui de la Nativité de Nostre Seigneur de quarante jours 3 pendant lesquels Caresmes ils ne peuvent manger ni poisson, ni huile, ni laitage, ni boire du vin. Les deux petits Carefmes sont celui de la Feste de l'Exaltation de la sainte Croix, qui dure quinze jours, pendant lequel ils peuvent manger du laitage & boire du vin; & celui de saint Sergius ou des Ninivites, qui dure cinq jours, & qui est très rigoureux; il y en a mesme qui pendant ces cinq jours; ne mangent qu'une fois, & d'autres qui ne mangent point du tour.

·L'habillement des Religieux Armeniens consiste dans une longue veste ou sourane serrée d'une ceinture de cuir. Pardessus cette veste ils mettent une espèce de robe avec des manches asses amples, & un manteau, le tour d'étoffe noire, aussibien que le capuce, qui est pointu, à peu près comme celui des Augustins déchaussés, dessous lequel ils ont un turban. La difference qu'il y a entre l'habillement de ceux qui se disent de l'Ordre de saint Bassle, & ceux de l'Ordre de saint Antoine qui sont Solitaires; c'est que ces derniers portent des étoffes

HISTOIRE DES ORDRES RELIGIEUX.

MOINES ARME-NIENS.

plus grossieres; qu'ils n'ont seulement qu'une sourane dont les manches sont étroites, & que leur manteau est à peu près

pareil à celui des Minimes.

Les Religieuses sont habillées en Perse & en quelques autres endroits, comme les Religieux avec un capuce; n'y aïant que la barbe longue, que les Religieux portent, qui les dittingue des Religieuses. Celles de Jerusalem & de quelques autres endroits, ont au lieu de capuce, un linge bleu à l'entour de la teste, qui descend en pointe pardevant & par derriere, & qu'elles attachent sous le menton avec une épingle. Elles ont aussi des calçons de mesme couleur que leur voile, qui leur descendent jusques aux talons. Lorsque les Religieuses ont pris l'habit elles ne le peuvent plus quitter, faisant un serment de garder la chasteté. Les Religieux de l'Ordre de saint Antoine ne peuvent pas non plus quitter l'habit: mais ceux de l'Ordre de S. Basile le quittent quand bon leur semble, ce que les Superieurs tolerent par un grand abus, Les Religieuses ne font qu'un noviciat de deux ou trois mois en habit seculier, après quoi elles prennent l'habit & font Profession en mesme tems.

Il y a plusieurs de ces Religieuses qui ne demeurent point dans des Monasteres, comme celles qui sont à Jerusalem, lesquelles vivent de leur travail & des aumosnes que leur font les pelerins de leur Nation, qui viennent visiter les Saints lieux; car il y en a qui croïent que quand ils ont visité par devotion le saint Sepuscre & le mont de Calvaire, ils ne perivent pas estre damnés: c'est pourquoi il y a des pelerins qui donnent; quelquefois par aumosne aux Religieux Armeniens de Jerusalem, jusques à mille écus, & d'autres tous leurs biens; ce qui fait qu'ils y sont fort riches, se servant de leur argent pour gagner les Turcs & obtenir d'eux telles permissions qu'ils veulent; ils donnerent mesme une fois huit mille sequins au Bacha & au Cadi de Jerusalem, pour obtenir la permission de mettre deux lampes au rang de celles des Latins, qui sont dans l'estable de Bethléem; ce qui leur sur accordé, sans que les Religieux de saint François le pussent empes-

cher.

Ces Moines Armeniens n'ont point de tems reglé pour le noviciat, quelques-uns estant jusqu'à huit ans dans le Convent avant que de recevoir l'habit. Le jour qu'ils le reçoivent on leur fait une croix sur la teste, en coupant un peu de cheveux

aux



Religieuse Armenïene



Moine Armenien de l'Ordre de S. Antoine dans la Morée

PREMIERE PARTIE, CHAP. V. 105
aux quatre coins. Ils sont pendant quarante jours separés des Moines
autres, passant ce tems en jeûnes & en prieres; & asin d'estre Armiplus recueillis, on les oblige de ne parler à personne, de ne
pas voir mesme la clarté du soleil, & de ne manger qu'une fois
le jour. Après ces quarante jours, ils s'abstiennent pendant
deux ans de manger de la viande, & vivent ensuire comme les
autres Religieux. Quand les cheveux qu'on leur a coupés en
croix sont revenus, on ne les coupe plus, mais on leur fait
une couronne sur la teste.

Francisc Quaresm. Terr. santt. Elucidat. La Croix, Turquie Chrestienne. Le Fevre, Theatre de la Turquie. Le P. Eugene Roger, Vosage de la Terre sainte. Tavernier, Vosage de Perse. Chardin, Vosage de Perse, & memoires dressés sur la relation des sieurs Serge & Joseph Prestres Armeniens d'Andrinople & de

M. l'Evesque d'Hispaham.

Vers la fin du dernier siécle, quelques Armeniens de l'Ordre de saint Antoine, aïant quitté leurs erreurs à la persuasion d'un noble Armenien nommé Mochtar, natif de Sebaste, vinrent s'establir dans la Morée, où la Republique de Venise leur donna un Monastere dans la ville de Modon. Ce Machtar en fut élu Abbé, & envoïa à Rome en 1706. deux de ses Religieux pour preter obeissance au souverain Pontife Clement XI. qui gouverne presentement l'Eglise. Ces Religieux Armeniens font deux ans de noviciat; & outre les trois vœux de pauvreté, de chasteté & d'obeissance, ils en font encore un quatriéme, d'obeir à ceux qui sont deputés par les Superieurs pour leur enseigner les verités de la Religion Catholique. Quelques-uns font vœu aussi de faire des Missions dans l'Armenie, en Perse, & en Turquie. Ils vivent d'aumosnes, & se conforment pour les abstinences & les jeunes à l'Eglise Romaine. Ils suivent neanmoins le Rit Armenien, & consacrent avec du pain azime. Ils élisent leur Abbé, qui est perpetuel, & qui peut renvoier les Religieux discoles. Leur habillement consiste en une robe noire, serrée d'une ceinture de cuir, une autre tunique ou veste plus courte que la robe & ouverte par devant, avec un manteau & un capuce, le tout aussi de couleur noire. Ils mettent encore sur leurs habits au costé gauche, une croix rouge, avec quelques caracteres, qui signifient le desir qu'ils ont de respandre leur sang pour la foi de J.C.

Philipp. Bonanni, Catalog. ord. Relig. part.I.

Tome I.

Moines Nesto-

## CHAPITRE VI.

## Des Moines Nestoriens.

ES Nestoriens sont les Peuples d'Orient qui suivent encore aujourd'hui les erreurs de Nestorius Evesque de Constantinople, qui fut condamné dans le Concile d'Ephese. De toutes les heresses; c'est celle qui s'est la plus étendue : car non seulement les Chrestiens qui habitoient la Mesopotamie, & un très grand nombre de ceux qui demeuroient au deca de l'Euphrate, en furent infectés; mais elle se respandit au delà du Tigre, & mesme jusques aux Indes & aux extremités de l'Asie. Plusieurs Auteurs ont escrit que les Nestoriens sont gouvernés par deux Patriarches, dont l'un est le Chef des Caldéens Assyriens Orientaux, & l'autre de ceux que l'onnomme absolument Nestoriens. Mais M. Renaudot dans son quatrième Tome de la Perpetuité de la Foi, fait remarquer que l'on ne doit point ajoûter foi à ces Auteurs, & qu'il n'est pas vrai que le Patriarchat ait esté divisé, parce que les Patriarches des Nestoriens ont residé tantost à Mosul, tantost à Diarbeckir.

Mais quoiqu'ils aïent demeuré quelquefois à Diarbeckir, leur sejour ordinaire est neanmoins au Monastere d'Hormoz éloigné de la ville de Mosul d'environ trois lieuës: c'est. ce que j'ai appris du Patriarche Mar-Joseph, que j'ai veu estant à Rome en 1698. Ce Prelat estoit autrefois le plus grand ennemi que les Catholiques eussent en ces quartiers. Mais Dieu l'aïant touché, il vint à Rome pour se faire instruire, & s'éclaireir sur quelques difficultés qu'il avoit. On lui fit une mauvaile reception, sur ce que l'on croïoit la conversion feinte & dissimulée, & on le regarda comme un espion, ce qui ne le rebuta point. Il reconnut entierement ses erreurs, & estant retourné en son pais, il témoigna plus de zele pour la deffense de la Religion Catholique, qu'il n'en avoit fait paroistre pour la combattre. La Cour de Rome en aïant esté avertie par ses Missionnaires, lui sit faire excuse du mauvais accueil qu'on lui avoit fait. Le Pape lui envoia le Pallium & la Propagandafede, lui assigna une pension de cinq cens écus. Les Ambassadeurs des Princes Catholiques em-



MoineNestorien



Religieuse Nestoriene

PREMIERE PARTIE, CHAP. VI.

ploserent leur credit pour le faire confirmer Patriarche par un Moints commandement exprès du Grand Seigneur; mais dans la R.ENS. suite ses travaux & ses fatigues lui aïant affoibli la veuë, il sit élire en sa place pour Patriarche, un jeune homme très Catholique & très sçavant, qui s'appelle aussi Mar-Joseph; & qui s'emploie tous les jours avec beaucoup de succès à la conversion de cette Nation. L'ancien Patriarche Mar-Joseph revint à Rome, où il est mort depuis quelque tems après avoir demeuré plusieurs années dans cette ville. Il avoit un neveu Prestre à Paris, qui y est mort, après y avoir demeuré pendant près de vingt années. Il se nommoit M. Dominique ou Abdelahad. C'est de lui dont j'ai appris les particularités suivantes, pour ce qui concerne les Moines Nestoriens.

Ces Religieux se disent tous de l'Ordre de saint Antoine, quoiqu'ils n'en suivent pas la Regle, non plus que les Maronites, les Armeniens, les Coptes, & les autres dont nous avons déja parlé, n'aïant pour Regle que certaines observances communes pour tous les Monasteres, où elles sont fort mal gardées; n'y aïant dans la pluspart de ces Monasteres que fort peu de subordination, à cause que les Superieurs n'osent reprendre les Religieux ni les châtier, dans l'apprehension qu'ils

ont qu'ils ne se fassent Mahometans.

Les Monasteres de ces Religieux Nestoriens, sont en assez grand nombre; mais la pluspart abandonnés, principalement ceux qui sont le long du Tigre, & il y a fort peu de Religieux dans les autres; excepté dans celui d'Hormoz qui est le plus considerable, dans lequel il y a environ cinquante Religieux. Ce Monastere, qui, comme nous avons dit, est le sejour ordinaire du Patriarche, tire son nom d'Horsmisdas l'un des Saints des Nestoriens. Il y a quelques autres Monasteres en Perse, dont le plus considerable est proche de Tauris. Il y en a aussi dans le païs de Karie sous la domination des Turcs, dans lesquels il n'y a qu'un ou deux Religieux.

Parmi tous ces Convents il s'en trouve environ une vingtaine qui sont doubles, pour les Religieux & les Religieuses, separés neanmoins d'habitation, mais dont l'Eglise est commune pour les uns & les autres. Ce sont les Religieuses qui nourrissent les Moines. Ils se levent à minuit pour reciter leur Office, & font la priere le soir & le matin. Pendant le jour ils vont travailler à la campagne, & les Religieuses les rappre-

o8 Histoire des Ordres Religieux,

MOINES NESTO-RIENS. tent à manger pour leur retour M. Abdelahad m'a aussi assuré, qu'il se trouve parmi les Nestoriens des Religieux de l'Ordre d'un saint Ermite qui estoit natif de Mesopotamie, dont les Convents ont esté ruinés par les Turcs; c'est pourquoi ils demeurent avec ceux de l'Ordre de saint Antoine, qui ont presque les mesmes observances, n'y aïant de la disserence que dans leur Ossice, ceux de l'Ordre de ce saint Ermite, dont il ne m'a pû dire le nom, recitant plus de Pseaumes que les autres. Il y en a d'autres neanmoins qui m'ont aussi assuré que parmi les Nestoriens il n'y a que des Religieux de l'Ordre de saint Antoine.

Quoiqu'il en soit, tant les Religieux Nestoriens que les Religieuses ne mangent jamais de viande, ni beure, ni laitage en tout tems, & pendant leurs Caresines ils ne mangent point de poisson & ne boivent point de vin; ce qui leur est commun avec tous les seculiers de cette Secte qui jeunent aussi tous les Mereredis & les Vendredis de l'année. Ces Caresines sont au nombre de six, sçavoir le grand Caresine de l'Eglise universelle, qu'ils commencent le Lundy d'après le Dimanche de la Quinquagesime, & pendant lequel ils ne mangent qu'au soleil couchant. Celui des Apostres qui commence quinze jours avant la Feste de saint Pierre. Celui de l'Assomption de Nostre Dame qui dure aussi quinze jours, aussi-bien que celui de l'Exaltation de la Sainte Croix. Celui d'Elie ou des Ninivites, qui n'est que de huit jours; & celui de la Nativité de Nostre Seigneur, qui dure vingt-cinq jours.

L'habillement de ces Religieux consiste en une soutane ou veste noire serrée d'une ceinture de cuir, & une robe pardessus, comme celle des Armeniens, avec des manches assez amples: ils ne portent point de capuce, & ont seulement un turban bleu. Les Religieuses sont habillées de mesme, elles mettent seulement des linges noirs autour de la teste, qui leur couvrent le menton jusques à la bouche, & ont pardessus ces linges une espece de voile noir fort petit, qui s'attache sous le menton, comme on peut voir dans la figure que nous en donnons. Il saut que les Religieuses aïent plus de quarante ans pour recevoir l'habit Monastique, parce qu'on apprehende qu'elles ne sortent pour se marier, ce qui n'empesche pas qu'il n'y en ait très souvent qui ne le fassent; aussi-bien que des Moines, qui quittent aussi quelques si leur habit pour se mar



Moine Jacobite, ou Surien.

PREMIERE PARTIE, CHAP. VII. ICT rier, & mesme quoiqu'ils soient Prestres: ce que leurs Eves-Moinis. ques tolerent malgré eux; car s'il y en a quelques-uns qui s'opposent à cet abus, les Religieux qui veulent se marier en demandent permission au Bacha; & pour lors l'Evesque est obligé d'y consentir, de crainte que celui qui la demande ne se fasso Turc. Voilà ce que cause l'heresie, le schisme, & le peu de discipline qu'il y a parmi la pluspart des Religieux d'Orient qui le sont soustraits de l'Eglise Romaine, & qui sont plustost Religieux de nom que d'effet. Le peu qu'il y a de Religieux Nestoriens dans les Monasteres qui sont la pluspart abandonnés, fait qu'on ne leur fait point faire de noviciat. Après qu'ils ont resté quelques jours en habit seculier, on leur donne l'habitMonastique, & ils declarent en le prenant qu'ils pretendent estre de l'Ordre de saint Antoine, ou de ce saint Ermite dont nous avons parlé. C'est en quoi consiste toute leur profession, celui qui leur donne l'habit, mettant le nom d'un de ces Saints dans les Oraisons qui se disent en ces sortes de Ceremonies, le tout en langue Syriaque, ou Caldéene, qui est la langue dans laquelle les Nestoriens officient. C'est ce que j'ai appris de M. Abdelahad qui estoit lui-mesme Nestorien, ou plustost Caldéen, nom que les Nestoriens convertis à la Foi prennent, en quittant celui de Nestorien comme un nom infame.

### CHAPITRE VII.

# Des Moines Jacobites.

ES Jacobites, que l'on devroit plustost appeller Monophy-Renaudot, sues, puisque ce nom convient particulierement à ceux perpetudit qui croïent qu'il n'y a qu'une nature en Jesus-Christ, sont Tem. 4 seux profession de suivre la doctrine de Dioscore Patriarche d'Aleur shape 7. xandrie, de Severe d'Antioche, & de Jacques surnommé Zanzale. Ils disent Anatheme à saint Leon & au Concile de Calcedoine, & ne reconnoissent qu'une nature en Jesus-Christ, comme une seuse personne & une seuse volonté. Ils ont pris leur nom de ce Jacques dont nous venons de parler; parce qu'il a le plus contribué à maintenir cette heresie, & à l'érendre en Orient: Le surnom de Zanzale, on de Bardai, selon les Arabes, & que les Grecs expriment par celui de Baradar, lui sut donné à cause qu'il n'estoit ordinairement habillé que

 $O_{ij}$ 

Histoire des Ordres Religieux,

MOINES LACOBI-TES.

de haillons, ou de pieces de ces grosses étoffes dont on couvre les chamaux. Il fut secretement ordonné Archevesque par les Evesques de sa Secte qui estoient en prison, en execution des Edits des Empereurs contre les heretiques; & après avoir reçu d'eux une entiere autorité, il alla dans toute la Syrie, la Mesopotamie, & d'autres Provinces. Partout où il ne trouvoit point d'Evesque, il en ordonnoit ainsi que des Prestres & des Diacres, & il en ordonna un fi grand nombre, que le nom de Jacobites demeura à ceux de sa communion, qui l'ont toûjours eu en si grande veneration, qu'ils l'ont mesme inseré dans leur Calendrier.

.drin.

Mais comme il y a quelques Auteurs qui disent qu'il estoit Disciple & contemporain de Severe Patriarche d'Antioche, qui vivoit à la fin du cinquième siècle, & qui soutenoit, à ce qu'ils prétendent, les erreurs d'Eutychés & de Dioscore; le Du Solier P. Du Solier de la Compagnie de Jesus dans son Traité histode Patriar rique des Patriarches d'Alexandrie, pretend que ce ne fut ch. Aixan- que dans le septième siècle que ce Jacques Zanzale emploïa tous ses soins à rassembler & à reunir les restes dispersés des Sectateurs d'Eutychés & de Dioscore divisés en plusieurs branches, connus sous les noms de Severiens, de Theodossens, de Gaïnaires, & de Julianistes, & fort affoiblis par les persecutions qu'avoient excitées contr'eux les Melchites ou Orthodoxes, sous l'Empire de Justinien, de Justin dit le jeune, de Tibere & de Maurice, & que des debris de ces Heretiques, il forma un nouveau parti sous son nom. Il avouë que ce Jacques Zanzale, peut estre appellé Disciple de Severe Patriarche d'Antioche, qui certainement vivoit à la fin du cinquiéme siècle, mais seulement en ce sens, qu'il estoit un des plus zelés defenseurs des dogmes soustenus par ce Patriarche, & qu'il ne s'ensuit nullement de-là qu'ils aïent esté contemporains.

Comme il y en a qui prétendent encore que Severe & Jacques Zanzale, commencerent à brouiller en Orient sous l'Empire d'Anastase, & que ce sentiment est appuié sur l'autorité d'Anastase le Sinaite qui dans le Livre intitulé le Guide ou le Conducteur, en specifiant les divers Sectateurs d'Eutichés & de Dioscore, n'oublie pas Jacques & ses Jacobites. Le P. Du Solier respond que c'est à tort qu'on a fixé l'époque de ceLivre à l'année 550 auquel tems vivoir à la verité un Anastase PaPREMIERE PARTIE, CHAP. VII. 111
triarche d'Antioche; mais qu'il y a eu trois Anastases, qu'on JACOBIa confondus ensemble pour n'en faire qu'un seul; qu'il TES.
y en a eu deux Patriarches d'Antioche, & que le dernier &
le plus jeune des trois estoit Moine du Mont-Sinaï, & Auteur
de ce Livre, où il raconte des faits arrivés depuis l'an 604. &
vers l'an 630. après les commencemens du Mahometisme; d'où
le P. Du Solier conclut que ce Moine n'aïant parlé de Jacques
& des Jacobites que dans un Livre escrit vers le milieu du
VII. siecle, on ne peut pas tirer de là un avantage, pour prouver que les Jacobites aïent esté avant le septiéme siecle.

Quoique le P. Du Solier prétende que Jacques Zanzale air rassemblé les restes dispersés des Sectateurs d'Eutychés, & de Dioscore, divisés en plusieurs branches, connus sous les noms de Severiens, de Theodossens, de Gaïnaites & de Julianistes; ce sentiment n'est pas approuvé par M. l'Abbé Renaudot; puisque selon cet illustre Ecrivain, les Jacobites disent anatheme à Eutychés; qu'ils regardent comme heretiques les Disciples de Julien d'Halicarnasse, qui disoit que le corps dans lequel Jesus-Christ avoit pris chair, estoit incorruptible; & que dans leurs prieres ils loüent Severe d'Antioche, d'a-

voir détruit les imaginations de Julien.

La principale erreur des Jacobites est donc de n'admettre qu'une nature en Jesus-Christ. On leur en a imputé d'au-Verzeau au tres, dont ils ne sont nullement coupables, comme de nier P. Flemian, la Trinité, & par cette raison, de ne faire le signe de la Croix dans le 4. qu'avec un doigt. Le peu d'erreurs où ils sont presentement Lettres l'élengagés, a beaucoup contribué à la réunion de plusieurs per-siances des sonnes de cette Secte à l'Eglise Romaine. L'an 1662. André, la Comp de Archevesque d'Alep, qui estoit déja Catholique, & avoit en- Julia, cir voie sa profession de Foi au Pape Alexandre VII. après avoir l'Epitre deabjuré ses erreurs, fut élevé au Patriarchat d'Antioche pour me Recoeffe la Nation Jacobite. Il n'accepta cette dignité que pour travailler plus efficacement à réunir les Jacobites à l'Eglise Romaine, & y réussit en partie, malgré les persecutions que lui susciterent les Heretiques. Mais aprés la mort de ce Patriarche qui arriva le 28. Juillet 1677. un nommé Abd - Elmesich se mit en possession du Patriarchat à force d'argent, & persecuta fort les Catholiques; ce qui fit que les plus fervens & lesplus zelés, firent si bien par leur adresse; qu'ils trouverent moyen de le faire déposer, & de mettre en sa place l'Evesques

Digitized by Google

HISTOIRE DES ORDRES RELIGIEUX,

Moints de Jerusalem Ignace-Pierre, zelé Catholique. On emploia le credit de l'Ambassadeur de France à la Porte, pour avoir un Commandement du Grand-Seigneur, qui confirma son élection, avec ordre à tous ceux de sa Nation de lui obéir. Il fut instalé dans son Siege Patriarchal par huit Archevesques & Evelques; sçavoir, un Maronite, trois Jacobites Catholiques, deux Grecs, & deux Armeniens. Il envoia ensuite sa profession de Foy au Pape Innocent XI. qui lui envoïa le Pallium. Cependant les Heretiques Jacobites aïant emploié beaucoup de fourberies pour faire confirmer par le Grand Visie & le Mufty d'Alep l'élection qu'ils firent en 1687. d'un Patriarche de leur cabale, leur faisant accroire que le Patriarche Ignace-Pierre estoit mort, ils réussirent dans leur entreprise. Mais en 1693, le Patriarche Catholique fut rétabli dans son Siege à la sollicitation du Roy de France; & le Patriarche Ignace-Pierre choisit pour Coadjuteur un Archevesque Jacobite Catholique, qui fut reconnu en cette qualité par les Catholiques de cette Nation.

du P. Ver- le Patriarche Ignace-Pierre. Le Grand-Seigneur Mustapha II. de la Chai pressé par le Mustry, grand ennemi des Catholiques, qui en estoit sollicité par les Heretiques, envoïa un Commandement pour obliger les Jacobites qui faisoient profession de la Religion Catholique, de retourner à l'heresse de leurs ancestres. Le Patriarche, l'Archevesque d'Alep & les principaux du Clergé de la Nation Surienne ou Jacobite, n'aïant pas obéi à cet ordre, aprés avoir reçu plusieurs mauvais traitemens & une rude bastonade, furent condamnés à estre renfermés le reste de leurs jours dans le Chasteau de la Ville d'Adané. Le Patriarche & l'Archevesque d'Alep, eurent le bonheur d'y mourir pour la défense de la Foi. Mais les revolutions arrivées dans l'Empire Ottoman en 1703. le Grand-Seigneur Mustapha aïant esté déposé, & le Musty aïant subi une mort honteuse, ramenerent pour un temps la paix dans les Eglises Jacobites Catholiques, ou plustost dans les Eglises Suriennes: car les Jacobites, après avoir abjuré leurs crreurs, prennent le nom de Suriens, & quittent celui de Jacobites, comme un nom infame. Celui qui succeda au Mustry se montra plus favorable à leur égard. Mais les Persecutions ont esté renouvellées quelque tems aprés: ce qui est cause que la Religion Catholique

Cependant une furieuse persecution s'éleva en 1701. contre

Catholique ne fait pas parmi les Jacobites Schismatiques, tout Moines le progrès qu'on pourroit attendre du zele des Prelats, qui sont toujours demeurés fermes dans la Foi Catholique malgré les persecutions.

Quoique parmi les Seculiers il y ait grand nombre de Catholiques, la plus grande partie des Religieux sont neanmoins toûjours dans l'erreur. Leur principal Monastere est à Derzapharam, proche la Ville de Mardin en Mesopotamie; dans lequel le Patriarche fait sa residence lorsqu'il est Schismatique. Il y en a encore un autre proche de la mesme Ville; deux à une journée de la Ville de Damas; deux à une journée de la Ville de Ninive; un à Tauris, sur le chemin de Mardin; un autre à Edesse; & quelques autres en differens lieux; mais presque tous abandonnés, & où il y a peu de Religieux. Ils ne mangent jamais de viande, non pas mesme à l'extremité de maladie; aussi-bien que le Patriarche & les Evesques; & ils observent les mesmes caresmes & les mesmes jeusnes que les Maronites, excepté la veille de saint Maron, qu'ils ne reconnoissent point, & auquel ils substituent Jaques Zanzale, qui les a pervertis. Je parle seulement des Schismatiques; car il y a de l'apparence que les Catholiques jeusnent la veille de saint Ephrem, qu'ils ont pris pour patron de leur Eglise de Rome.

Conformément au Rit que suit cette Nation, ils chantent l'Office en Langue Syriaque, ont les mesmes instrumens de musique que les Armeniens, & consacrent avec du pain levé, de mesme que les Grecs, contre la pratique des Maronites & des Armeniens; mais ils ont ceci de particulier qu'ils mettent de l'huile & du sel dans leur hostie, qui est si grande & si épaisse, qu'on en peut facilement communier plus de cent personnes. L'habillement des Religieux est assez semblable à celui des Maronites. Il n'y a point de Monasteres de Religieuses de cette Nation, & celles qui se consacrent à Dieu par la profession Religieuse, demeurent chez leurs parens.

M. Saphar, Evesque de Mardin, dont nous avons déja parlé, qui demeure depuis quelques années à Rome, où il estoit venu reconnoiste le Souverain Pontife comme Chef de l'Eglise uiverselle de la part des Eglises Catholiques Suriennes, a acheté un hospice dans cette Capitale de l'Univers pour les Evesques & les autres personnes de sa Nation. Il en prit pos-

Tome I.

HISTOIRE DES ORDRES RELIGIEUX,

Mo: NIS session le 18. Decembre 1696. aïant aussi obtenu la permission de celebrer à certains jours de l'année dans l'Eglise de cer Hospice, conformément à leur Rit; ce qu'il sit pour la premiere fois le 9. Février 1697. jour de saint Ephrem de Svrie. dont la feste avoit esté transferée à ce jour.

Frances. Quaresm. Elucid. Terr. Sancta. Joann. Bapt. Du Solier, Tractat. Hist. de Patriarch. Alexand. Le Fevre, Theatre de la Turquie. Le Monde de Davity. Eugene Roger, Voiage

de la Terre Sainte; Et Memoires Manuscrits.

#### CAPITRE

## Des Moines Coptes ou Egyptiens.

OMME c'est dans l'Egypte que la Vie Monastique a pris son accroissement, sous la conduite du grand saint Antoine, & d'une infinité de faints Solitaires qui ont peuplé les Deserts de cette partie de l'Afrique; & que les Moines Coptes qui les habitent encore, reconnoissent saint Antoine pour leur Pere & leur Fondateur: en parlant d'eux, nous traiterons plus amplement que nous n'avons fait dans les Chapitres précedens, de leurs observances, & des ceremonies qui le pratiquent à la vesture & à la profession de ces Religieux; mais il faut parler auparavant de l'origine du nom Copte, & quelles sont les erreurs de cette Nation, dont les Moines sont ausli infectés.

Il est difficile de sçavoir d'où vient le nom Copte, que l'on a donné aux Chrestiens de l'Egypte qui ont suivi les erreurs de Dioscore. Chacun a donné sur cela carriere à ses conjectures. Scaliger a cru que ce mot Copte n'estoit que le mot Grec Agypios, dont on avoit retranché la premiere sillabe; & que c'est de là que les Egyptiens sont appellés encore aujourd'hui par les Ethiopiens Giptu & Gibetu, & par les Arabes, Elchibih ou Elcupti. Le P. Kircher prétend que les Coptes ont pris leur nom de Coptos, Ville d'Egypte, celebre autrefois par le commerce. Le P. Morin semble appuïer cette conjecture, en difant que tous les Marchands Indiens, Ethiopiens & Arabes, (au rapport de Strabon) trafiquoient sur la Mer-rouge à Coptos; & qu'il estoit probable, que les Arabes qui alloient sou-



Moine Cophte

18

PREMIERE PARTIE, CHAP. VIII. vent dans cette Ville, aprés avoir embrassé les resveries de Ma-Moines homet, avoient appellé Coptes les Chrestiens de ce païs-là.

Cependant le P. Morin se declare en faveur du sentiment de

Scaliger.

Le P. Vansleb, appuié apparemment sur la tradition des Avant pro-Coptes mesmes, qui comme les autres Orientaux donnent foure de l'Ebeaucoup dans la fable, dit : Que les Coptes ont esté ainsi glise d'Aleappellés de Copt, fils de Misraim, & petit-fils de Noé; lequel \*andrie. Misraim (si on en veut croire les Historiens Arabes) aïant choisi l'Egypte pour sa demeure, y laissa quatre fils, qui ne pouvant convenir entr'eux de celui qui auroit la fouveraine autorité, resolurent de terminer leur differend par un combat, qui devoit decider en faveur de celui qui resteroit vainqueur des trois autres: que la victoire se declara pour Copt, qui estoit le cadet; qu'ainsi les trois autres le reconnurent; & que c'est de lui que les Egyptiens ont voulu estre appellés Coptes, pour se distinguer des autres Nations qui habitent aussi l'Egypte. Le P. Du Solier a un sentiment plus raisonnable. Il dit : Que comme le nom de Copte n'est en usage que depuis le X. ou XI. siécle, avant lequel nul Escrivain (à ce qu'il prétend) ne s'est servi de ce mot; & que ce nom ne désigne que les Chrestiens Egyptiens Heretiques & Schismatiques, appellés aussi Jacobites; les Mahometans ont apparemment retranché la premiere sillabe du mot facobite, & en ont formé Cobite, Cobte, Copte, ou Cophthe. Il nous apprend aussi le sentiment du P. Du Barat, son confrere, Millionnaire en Egypte, qui croit que ce mot Copte, vient du mot Grec Koptein, couper, inciser; & que les anciens Melchites d'Egypte n'ont donné ce surnom aux Jacobites que par dérisson, à cause qu'ils ont emprunté des Sarasins la pratique de la Circoncision. Mais M. l'Abbé Renaudot sait voir que ceux qui Popeticié voudroient tirer l'étymologie de Coptes du mot Koptin, qui . 4, 1, 1, c. signifie couper, parce que la Circoncision est en usage parmi. ces Chrestiens d'Egypte, qui ont suivi les erreurs de Dioscore, ne font pas reflexion que cet abus ne s'estoit pas encore introduit lorsque le nom de Copte leur fut donné. Selon ce sçavant Escrivain, ce mot est corrompu de celui d' Az gyptos, & a esté affecté aux Jacobites Egyptiens; parce que depuis le Concile de Calcedoine, les Egyptiens naturels demeurerent tellement attachés à Dioscore & à ses Sectateurs, que les Loix des Em-

Histoire des Ordres Religieux.

Moines pereurs furent inutiles, pour les réduire à la communion de COPTES. l'Eglise.

Ibid. ch. 10.

Quoiqu'il en foit, les Coptes, si on excepte l'heresse des Monophysites, c'est à dire de ceux qui croïent qu'il n'y a qu'une nature en Jesus-Christ, à l'occasion de laquelle la pluspart des Auteurs modernes les ont accusés faussement d'Eutychianisme, n'ont aucune erreur particuliere; mais ils conviennent avec les Catholiques, & avec les Grecs Orthodoxes & Schismatiques, de tous les autres points qui concernent la Religion. Ils ont seulement introduit quelques abus parmi leur Rit, dont le principal est la Circoncision à l'égard des garçons & des filles, non pas qu'ils l'observent par un commandement Judaïque, ni par un precepte de Religion; mais par une coûtume qu'ils ont prise, à ce qu'ils prétendent, des Ismaëlites, & les Ismaëlites d'Agar, lorsqu'elle arriva avec son fils Ismaël à fetreb, dans la terre de Heggias, qu'on nomme presentement la Mecque, suivant ce que dit un de leurs Au-Hist. del E- teurs, au rapport de Vansleb. Mais cette histoire est encore regardée comme une fable. Il y en a qui disent que les Coptes part 2 ch. n'ont adopté ce Rit, qu'après avoir subi le joug des Mahometans; & cela pour se les rendre plus favorables par cette conformité exterieure. Il est neanmoins plus vrai-semblable que ces Chrestiens d'Egypte, qui composent l'Eglise d'Alexandrie, ont retenu quelques-unes des observances Judaïques, qui estoient en usage dès le commencement de cette Eglise; lesquelles observances n'avoient rien d'incompatible avec le Christianisme, comme saint Jerosme semble le tesmoigner, lorsque parlant de Philon, qui avoit fait un Livre à la louange des premiers Chrestiens de cette Eglise, qui judaisoit encore, dit: Qu'il ne l'avoit fait que pour relever la gloire de sa Nation: Philo a lertissimus udeorum, videns Alexanaria primam Ecclesiam adhuc Judaisantem, quasi in laudem Gentis sue, Librum super eorum conversatione scripsit. Cependant ils ne font pas la circoncision le 8. jour, comme les Juiss; & mesme ils ne sont pas tous circoncis; mais seulement ceux qui le veulent, regardant cette pratique comme une choie indifferente. Ils circoncisent les filles en retranchant une certaine superfluité nommée en Arabe Ar-ur, & que la modestie empesche d'expliquer en Fran-

> çois; ils estiment que cette superfluité est un vice de la nature, & qu'elle nuit à la conception & à l'enfantement. Cette

de Sir ps. Bic'oj.

ou dans une maison particuliere, sans y observer aucune ceremonie Religieuse; & la Circoncision doit estre faite auparavant le Baptesme, & jamais après. Hors la necessité ils ne baptisent les garçons que quarante jours après leur naissance, & les filles que quatre-vingt jours après; ce qui ne se fait point durant le grand caresme, & encore moins dans la semaine sainte, à moins qu'il n'y ait aussi une très-grande necessité. La Circoncision s'abolit insensiblement aujourd'hui parmi les Coptes, & il n'y a guéres que les gens ignorans & grossiers qui la reçoivent.

La Profession Monastique est en grande estime parmi eux. Ils la regardent comme la Philosophie de la Loi de Jesus-Christ: & les Moines comme des Anges terrestres, & des Hommes celestes; ressemblant aux Apostres, en ce qu'ils ont abandonné aussi-bien qu'eux, tout ce qu'ils avoient pour l'amour de Jesus - Christ. On ne reçoit point dans la Religion ceux qui n'en ont pas obtenu la permission de leur Evesque; & celui qui se veut faire Religieux, doit auparavant disposer de ses biens; car après qu'il a fait profession, ils appartien-

nent tous au Monastere.

Les Religieux sont obligés de renoncer pour toûjours au mariage, à tous les plaisirs charnels, & à leurs parens; de ne posseder aucun bien; d'habiter dans les Deserts; de s'habiller de laine; de ceindre leurs reins d'une courroie; de ne point manger de viande, si ce n'est dans la derniere necessité; & mesme de retrancher de leurs repas les viandes délicieuses; & de se priver de toutes les nourritures sans lesquelles. le corps se peut soûtenir. Ils sont obligés d'emploier tout leur temps en jeusnes, en oraisons, & au travail; d'avoir continuellement dans leur esprit la pensée de Dieu; de s'appliquer à la lecture de l'Escriture sainte, & à l'intelligence des verités qu'elle nous enseigne.

Ils dorment sur une natte par terre, excepté les Superieurs & les malades. Ils ne peuvent quitter leurs habits & leur ceinture, ni dormir deux ensemble sur la mesme natte, ni proche l'un de l'autre. Ils sont obligés aux Heures canoniales; se prosternent tous les soirs avant de se coucher cent cinquante fois, la face & le ventre contre terre, estendant les bras en croix le poing fermé; & après s'estre levés, ils sont à chaque

Moines Copres. fois le signe de la croix. Outre ces cent cinquante prostrations, ils en sont encore sept autres à l'Eglise, une avant chaque Heure canoniale.

Ils partagent le jour en trois parties; l'une est destinée pour les prieres, l'autre pour la refection, & la troisième pour le ttavail. Les Religieux estrangers sont admis à leur table; mais les Seculiers doivent estre traités dans un lieu particulier, excepté que pour des causes raisonnables & qui regardassent l'utilité du Monastere, le Superieur jugeast à propos de les admettre à sa table. Le P. Copin dans son Bouclier de l'Europe, parlant du Convent de saint Antoine, dit: que les Religieux y mangent dans des plats de bois, & toûjours dans les mesmes; de sorte qu'on ne met jamais devant un Religieux un plat qui a servi à un autre; on ne les nétoie jamais, on les laisse toûjours sur la table; & lorsqu'il y reste quelque chose, le Frere qui a soin de servir, remer ce que l'on a préparé de nouyeau sur ce qui restoit dans le plat, jusqu'à ce qu'il y en ait assez pour une portion. Il y a bien de l'apparence que dans les autres Monasteres ils mangent aussi mas proprement que dans celui de saint Antoine.

Si les Religieux sont occupés à travailler aux champs, on leur donne deux fois le jour à manger, la premiere à Sexte ou à midy, & l'autre à la fin du jour; & s'ils ne sont pas occupés à des travaux rudes & penibles, ils doivent se contenter d'un seul repas; soit à None, c'est à dire sur les trois heures après midi; soit à la fin du jour. On leur donne des habits d'hyver à la feste de l'Exaltation de la sainte Croix; & alors ceux d'esté se mettent dans une armoire commune avec chacun une marque pour les reconnoistre quand il les faut reprendre.

Celui qui a frappé un autre demeure excommunié pendant quarante jours; & si l'autre a rendu le coup, il est aussi excommunié autant de tems. Celui qui a esté assez hardi de lever la main contre son Superieur pour le batre, doit recevoir quarante coups de foüet, & estre ensuite envoié dans un autre Monastere, où pendant un an entier il doit jeûner, & vivre dans une retraite continuelle & dans la penitence: l'année estant expirée, il peut retourner à son Monastere; mais il est privé du rang qu'il tenoit auparavant & de l'office qu'il avoit; & si celui qui a voulu frapper le Superieur est un des principaux

du Monastere, on lui doit donner le dernier rang parmi tous Moints. les Religieux.

Quant à leurs jeunes, ils leur sont communs avec les autres Chrestiens Coptes. Outre le Caresme de l'Eglise Universelle qui dure parmi eux cinquante cinq jours, pendant lequel ils ne boivent point de vin, ni eau de vie, & ne mangent aucune chose vivante qu'ait du sang, se contentant mesme de pain & de sel pendant la semaine sainte, ne prenant leur repas pendant ce tems-là qu'après que les étoiles paroissent; ils jeûnent encore tous les Mercredis & les Vendredis; excepté ceux qui se rencontrent entre Pâques & la Pentecoste, & ceux dans lesquels les Festes de Noel & de l'Epiphanie arrivent. Le Caresme des Apostres, qu'ils observent, à ce qu'ils disent, à leur imitation à cause qu'ils ont jeuné quarante jours après la descente du S. Esprit sur eux, n'est, selon le P. du Barat, que de treize jours pour les Laïques, & s'estend pour les Ecclesiastiques depuis le premier Dimanche d'après la Pentecoste jusques à la Feste des Apostres saint Pierre & saint Paul, mais selon le P. Vansleb, il est plus ou moins long, selon que l'intervale entre Nocl & le Caresme est plus grand ou plus petit. Ils appellent ce tems la Refáa ou Refection, & c'est pour eux une espece de Carnaval; car cet intervale & ce jeûne doivent faire ensemble quatre-vingt-un jours: c'est pourquoi si le tems de Carnaval a esté court le jeune des Apostres est long, parce qu'il doit durer autant de jours qu'il en manque du carnaval pour faire le nombre de quatre-vingt-un jours; mais si le tems de carnaval a esté long, le jeûne des Apostres est court, parce qu'il y a déja une grande partie de ces quatre-vingt un jours passée: pendant tout ce tems ils jeunent jusques à None, & mangent du poisson.

Celui de l'Assomption de la sainte Vierge dure quinze jours, depuis le premier jour d'Aoust jusqu'à cette Feste, pendant lequel ils jeunent aussi jusqu'à None & mangent du poisson. Celui de Noel est de vingt-trois jours pour les Laïques, & de quarante trois pour les Ecclesiastiques, à l'imitation, à ce qu'ils pretendent, de la Sainte Vierge, qui jeuna depuis le septiéme mois de sa grossesse jusqu'à son accouchement, à cause de la crainte qu'elle avoit de saint Joseph. Ils avoient autrefois celui de Ninive ou de Jonas, qui duroit trois jours, en memoire des trois jours que ce Prephete demeura dans le ventre COPTES.

Histoire des Ordres Religieux, Moines de la baleine, & ils ne mangeoient point qu'après None; mais selon le P. du Barat un Patriarche l'a incorporé dans le grand Caresme. Ils avoientaussi celui d'Heraclius, qui avoit esté institué à cause que cet Empereur, selon ce que disent aussi les Coptes, passant par la Galilée pour aller à Jerusalem, fut prié par le Patriarche & par les Chrestiens de faire passer les Juifs au fil de l'epée, à cause des cruautés qu'ils avoient exercées contr'eux, en se joignant avec les Persans, & saccageant avec ces Infideles la ville Sainte: mais cet Empereur aïant scrupule de retracter sa parole qu'il avoit confirmée par ses Lettres Patentes, les Chrestiens s'obligerent pour eux & leur posterité de jeûner une semaine entiere pour lui jusqu'à la fin du monde. Cette semaine estoit celle qui precedoit le grand Caresme, pendant laquelle ils ne mangeoient ni œufs, ni fromage, ni poisson, comme c'estoit alors la coûtume d'en manger, afin que Dieu pardonnast à cet Empereur l'infraction de sa parole; ce que ce Prince accepta, & fit massacrer tous les Juiss de la Palestine; mais ce jeûne a esté encore incorporé dans le grand Caresine, dont ils destinent la premiere semaine à cette satisfaction.

Comme le Patriarche & les Evesques Coptes aussi-bien que les autres Prelats d'Orient, font monter avec eux sur le siège Episcopal la continence & les austerités de la vie Monastique; nous parlerons aussi du Patriarche de cette Nation qui se dit successeur de saint Marc, le Vicaire de J. C. son Apostre, & le juge qu'il a establi sur la terre, avec le pouvoir de lier & d'absoudre de toutes sortes de cas. Si on en veut croire le Histolie P. Vansleb, cette dignité est toûjours accompagnée de tant de peines, qu'il n'y en a guéres qui l'acceptent de bon gré, & i. chap; ceux qui soupçonnent qu'on les doit proposer, s'enfuient dans le Desert. Mais ceux qui doivent proceder à l'élection, se font donner un ordre du Bacha pour les Gouverneurs des lieux où ces personnes demeurent, qui les font prendre par des Janisfaires, leur font mettre les fers aux pieds & aux mains, & en cette maniere les font conduire jusqu'au grand Caire, où l'assemblée se fait, & où ils sont soigneusement gardés jusqu'aprés l'élection. Selon le mesme Auteur si celui qui est élu n'est pas Moine, ils le revêtent de cette qualité en lui dornant l'Askim dont nous parlerons dans les Chapitres suivans, gar sans cela il ne pourroit pas estre Parriarche. Alors, s'il n'est que

PREMIERE PARTIE, CHAP. VIII. que Diacre, ils l'ordonnent Prestre, & ensuite Igumene, MOINI -c'est-à-dire Archimandrite, ou Archiprestre; & lui donnent

de petit chaperon noir.

Tome I.

Le P. Vansleb, qui sans doute s'est trouvé à l'Ordination de quelque Patriarche d'Alexandrie qu'il a veu conduire avec les fers aux pieds & aux mains, a peut estre cru que l'on en avoit ulé de cette maniere pour s'assurer de la personne de ce Patriarche qui n'avoit pas voulu consentir à son Ordination; mais c'est une Ceremonie qui se pratique dans l'Ordination de tous les Patriarches, comme il est marqué dans un Pontifical de la Bibliotheque de M. Seguier, dont parle M. l'Abbé Renaudot, qui fait remarquer que, comme il estoit arrivé que par humilité quelques-uns avoient pris la fuite, la coustume s'estoit in- Tom. 4.1. troduite de mettre les fers au nouvel élu, mesme lorsqu'il ne 1. ch. s. faisoir aucune resistance, asin que le peuple crust qu'il avoit fallu le forcer à accepter cette dignité; que cette coustume passa en loi, & qu'elle a esté pratiquée par plusieurs Patriarches; mais qu'il y en a qui y ont eu si peu d'égard, qu'ils ont pris les ornemens Patriarchaux, mesme avant l'Ordination.

Comme le Clergé Copte est tout à fait ignorant, il n'est pas necessaire que celui qui est élu Patriarche, soit grand Theologien; il suffit qu'il sçache lire & escrire en Copte & en Arabe, qu'il sçache les ceremonies & la Discipline de son Eglise, & qu'avec la science de la sainte Escriture, il soit encore versé quelque peu dans l'Histoire Ecclesiastique. Quand il donne Audience il est toûjours assis à terre ses jambes pliées en croix sur une peau de mouton avec la laine, qui est estenduë sur un tapis. Sa vie est une abstinence continuelle; car il ne mange jamais de viande. On le sert sur une table de bois qui est ronde de la hauteur d'un pied. Il boit très rarement de vin à cause qu'il est trop cher pour lui. Ses plats sont de terre, ses cuilleres de bois, & il ne se sert ni de couteaux ni de napes. Il porte toûjours sur sa chair une chemise de serge; & sur cette chemise une camisolledoublée de cotton, sur cette camisolleune espece de soutane, & sur cette soutane une veste noire avec de grandes manches, & pardeffus cette veste, il a une espece d'habillement nommé en Arabe Bornus, qui est un manteau noir de serge auquel est attaché un grand chaperon, c'est proprement l'habillement des Mahometans de Barbarie. Il a sur sa teste un turban raïé, & audessus de ce turban une maniere d'écharpe qu'ils appel-

Digitized by Google

Moints Coptes.

HISTOIRE DES ORDRES RELIGIEUX. lent Bellin : elle est aussi raiée & fort belle , large d'un pied, & longue de quatre aunes; & après avoir fait avec cette escharpe quelques tours autour du cou, ou autrement, s'ille trouve plus commode, il rejette les deux bouts sur ses épaules les laissant batre en bas sur son dos. Il a aussi au dessus de son bonner une espece de Couronne faite d'un ruban de taffetas. rougearre; mais d'une couleur changeante & large de quatre doigts. Le ruban est attaché premierement au dessus de son bonnet d'un bout à l'autre en sorme de croix, & fait le tour de son turban en forme de cercle. Cette couronne & le Bellin sont les marques ordinaires de souveraineté Ecclesiastique. pour distinguer le Parriarche & les Evesques d'avec les simples. Prestres. Il ceint ses reins d'une large ceinture de cuir & porte toûjours à la main un baston d'ébeine en forme de T, & n'a point de bas à ses jambes. Son baston Pastoral est une grande croix de fer. Il est très pauvre & ne vie presque d'aumosnes, les revenus fixes peuvent monter à quatre cens cinquante écus monnoie de France, dont dix sept Eveschés qui dependent de lui, fournissent la moitié: ses autres revenus casuels peuvent monter à la mesme somme. Pour ce qui est de l'élection des Superieurs des Monasteres, il n'est pas permis d'en élire un sans la permission du Chor-Evesque.

Voiez Le P. Vansleb, Hist. de l'Eglise d'Alexandrie, &

Joann. Bapt. du Solier, tract. de Patriarch. Alexand.

### CHAPITRE 1X.

# Des principaux Monasteres des Moines Coptes.

ES principaux Monasteres des Moines Coptes sont situés dans les Deserts. Celui de saint Antoine sur le Mont-Colzim est dans le Desert de Gebel, à une petite journée de la Mer-rouge. Le terrain qu'il occupe est de deux mille quatre cens arpens: son enceinte est faite de murailles sort hautes basties de briques. Il n'y a point de porte pour y entrer, on y monte dans une machine tirée par des poullies. Il y a trois Eglises, dont la principale est celle de saint Antoine, qui est petite & sort ancienne: la seconde est dediée en l'honneur des Apostures saint Pierre & saint Paul, & la troisième en l'honneur de



Moine de S.Machaire

Moines Cortes.

PREMIERE PARTIE, CHAP. IX. faint Marc, qui estoit un frere laic de ce Convent. Les Cellules de ce Monastere sont toutes separées les unes des autres. Elles sont mal basties avec de la terre, leur couverture est en terrasse, & elles ne recoivent du jour que par de petites fenestres de la grandeur d'un pied en quarré. Auprès du Refectoire, qui est un lieu sale & obscure, il y a un bastiment assez propre pour y recevoir les Etrangers. Au milieu de ce Convent est une tour quarrée dont les murailles sont de pierres. On n'y entre que par un pont-levis. C'est dans ce lieu que les Religieux conservent ce qu'ils ont de plus precieux, & où ils se deffendent à coups de pierres contre les Arabes qui les veulent insulter. Le jardin est fort grand, & produit beaucoup de fruits & de legumes. L'eau qu'on y boir est forr claire, mais salée comme dans la plus grande partie des Convents du Desert de saint Macaire. Le P. Vansleb qui fait ainsi la description de ce Convent, dit: qu'y estant en 1672. il n'y avoit que dix-neuf Religieux, dont deux estoient Prestres; mais tellement maigres & abbatus par leurs jeûnes & leurs mortificazions, qu'ils ressembloient plustost à des squeletes qu'à des hommes vivans.

A deux lieuës de Musie, il y avoit le Monastere de saint Georges qui estoit autrefois fort riche & possedoit de grands revenus. Il y avoit ordinairement plus de deux cens Religieux qui logoient les Etrangers, & envoïvient ce qui leur restoit des revenus au Patriarche d'Alexandrie qui les distribuoit aux pauvres; mais estant tous morts de la peste, le Gouverneur y alla demeurer à cause de la beauté du lieu, après l'avoir fait fortifier, & y logea des Marchands & des artisans dans les Vergers & les jardins d'alentour que les Religieux avoient cultivés. Le Patriarche s'en estant plaint au Soudan, il fonda un autre Monastere au lieu où estoit autrefois l'ancienne ville. Ils ont aussi quelques autres Monasteres, comme à Equivan, où les Etrangers sont nourris en passant, de mesme que dans celui d'Assore, où ils les reçoivent pendant trois jours; & pour les mieux regaler, ils nourrissent des pigeons, des poules, des oyes & autres animaux; quoique pour eux ils fassent pauvre chere, ne mangeant jamais de viande ni de poisson, mais seulement des herbes & des legumes.

Il y a encore quatre celebres Monasteres dans le Desert de saint Macaire éloignés du Caire d'environ cinq journées,

Histoire des Ordres Religieux.

Moines Le premier qui s'appelle de saint Macaire, est très ancien & fort ruiné, ses murailles sont très hautes, l'Eglise est fort vaste; & quoiqu'elle ait souffert beaucoup de ruines, il est neanmoins aisé de connoistre qu'elle a esté autrefois fort belle : on y voit encore cinq ou six tables d'Autel de marbre. Le corps. de son Fondateur saint Macaire y repose dans un sepulcre de pierre, fermé d'une grille de fer, & couvert avec une Chape qui lui sert de pavillon. Il y a plusieurs autres Saints inhumés dans cette Eglise, à ce que les Religieux pretendent, & elle est fournie de tous les ornemens necessaires au service Divin. La plus grande partie de cette maison, qui a esté autrefois remplie d'un grand nombre de Religieux, a esté detruite par le malheur des tems, & il n'y demeure presentement que peu de Religieux. Ce qu'il y a de meilleur dans le bastiment qui reste, est une tour quarrée où l'on entre par un petit pont levis. C'est là que les Religieux tiennent toutes leurs provisions aussibien que leurs livres, & ils s'y retirent quelquefois lorsqu'ils sont tirannisés par les Arabes. Il y a de pareilles tours dans les trois autres Monasteres, dont les portes aussi-bien que celle du Convent de saint Macaire sont couvertes de lames,

Renaudot.

Mid.

COPTES.

Le Monastere de saint Macaire a toûjours esté en si grande: de la F., veneration parmi les Coptes, que le Patriarche après son Ordi-2.4.1.1.9. nation, aïant fait la visite de l'Eglise d'Alexandrie & de la principale du Caire, y aïant esté proclamé, & y aïant celebré la Liturgie, estoit aussi obligé d'aller faire la mesine ceremonie à ce Monastere. Il y alloit monté sur un asne. A quelque distance les Religieux venoient au devant de lui & se prosternoient trois fois jusqu'à terre. Il descendoit & se prosternoit une fois devant eux. Il remontoit sur son asne & l'Archimandrite du Monastère le conduisoit, les autres Religieux marchoient devant chantant des Hymnes & des Pseaumes, jusqu'à ce qu'il fust arrivé à l'Eglise, où on le proclamoit comme à Alexandrie & au Caire. Le nouveau Patriarche celebroir ensuite la Liturgie, avec cette circonstance que c'estoit l'Archimandrite qui prononçoit la premiere absolution; au lieu qu'en d'autres lieux & en d'autres tems, cette fonction estoit faite: par le plus ancien Evelque.

Ce respect pour le Monastere de saint Macaire, venoiten partie de ce que depuis le Concile de Calcedoine, les Patriar-

Digitized by GOOGLE

PREMIERE PARTIE, CHAP. IX. ches élus après la mort de Dioscore & qui n'avoient pas voulu Mointe se soûmettre aux Orthodoxes, n'aïant pû paroistre à Alexandrie, sinon sous les Empereurs qui favorisoient leur heresie; s'estoient ordinairement retirés dans ce Monastère, & que presque tous les Religieux avoient esté fort attachés à la memoire de Dioscore & à la creance des Monophysites. Cette ceremonie estoit tellement passée en coustume qu'on en avoit fait une loy; ensorte que les Religieux de saint Macaire ne reconnoissoient point le nouveau Patriarche, & ne faisoient aucune mention de lui dans les Dyptiques, jusqu'à ce qu'il eust esté proclamé dans leur Eglise, & qu'il y eust celebré la Liturgie. Il estoit mesme obligé d'y aller aussi-tost qu'il avoit fait cette fonction à Alexandrie, en cas qu'il y eust esté ordonné: c'est pourquoi Macaire LXIX. Patriarche en 1103. aïant voulu se faire proclamer à Misra & y celebrer la premiere Liturgiesolemnelle dans l'Eglise de Muhallaca, après son Ordination, Renaudor les Religieux du Convent de saint Macaire declarerent qu'ils H.f. Pain ne le reconnoistroient pas pour Patriarche, & ne feroient pas pas 487! memoire de lui dans leur Liturgie, s'il ne venoit chez eux se faire proclamer & celebrer la premicre Liturgie solemnelle à l'Autel de saint Macaire, ce qu'il sit. Les Patriarches d'Alexandrie estoient encore obligés autrefois d'aller demeurer pendant le Caresme dans ce Convent, afin d'y emploïer ce tems aux jeûnes & à la priere...

De ce Monastere de saint Macaire', l'on va à un autre nommé Ambachioche, qui n'en est éloigné que de quatre heures de chemin. En venant du Convent de saint Macaire à celui d'Ambachioche, l'on trouve de petites éminences larges de deux ou rrois pieds & disposées par intervalles le long du chemin. Les-Religieux disent qu'elles furent faites par les Anges, pour servir de guides aux Solitaires répandus dans le Desert, qui s'égaroient fort souvent en venant le Dimanche pour entendre la-Messe à quelques uns des Monasteres, dans le tems qu'il y en avoit peu d'établis, ce qui leur arrivoit principalement quand le vent soulevoit les sables de la plaine. Lorsqu'on la traverse on découvre de tous costés diverses ruines qui sont les restes de trois censmaisons de Religieux qu'on assure avoir esté aurrefois dans ce Desert; mais l'on comptoir parmi ces Monasteres, des especes d'Ermitages, où quelques-uns des plus zelés Le retiroient deux ou trois ensemble, pour y vivre dans une

Qiij

126 Histoire des Ordres Religieux,

MOINES COPTES. plus grande solitude & dans une plus grande retraite, & où ils pratiquoient de plus grandes austerités que dans les Communautés. Entre-toutes ces mazures, l'on remarque encore un petit dôme qui faisoit partie d'une Eglise dediée à saint Jean le petit, & tout auprès l'on montre un arbre que produisit, à ce que l'on prétend, le baston sec qu'il arrosa par l'ordre de son Superieur. On l'appelle Chadgeres & Taa, c'est-à-dire arbre d'obeissance. Ambachioche est le Convent le mieux basti, & le plus agreable des quarre; l'Eglise qui est d'une belle structure, est consacrée à la Vierge sans tache, que vingt Religieux desservent ordinairement.

Le troisième Monastere appellé des Suriens, éloigné d'Ambachioche, seulement d'un mille, est dedié à saint Georges. Ces trois Convents font comme un triangle entr'eux, & se regardent l'un l'autre, Celui-ci est peu habité & tombe en ruines. Il y a deux Eglises, dont l'une sert pour les Suriens qui viennent en ce Desert. L'eau y est bonne & douce, au lieu que dans les autres Monasteres elle est salée, Le quatriéme Monastere est éloigné de celui des Suriens d'une journée, & est consacré en l'honneur de la sainte Vierge. le P. Vansleb le nomme Nostre-Dame en Baramus, Mais M. l'Abbé Renaudot dit qu'on doit plûtost l'appeller N.-D. de l'Ermirage. Il y a plus de Religieux que dans les autres, pouvant en entretenir un plus grand nombre, à cause de ses revenus qu'il tire du nitre, dont les Religieux font trasic. Il y a une assez belle Eglise avec un beau jardin,

Ces Religieux Coptes sont en possession de la maison où Notre Seigneur Jesus-Christ avec sa sainte Mere & saint Joseph demeurerent, lorsque suivant le conseil de l'Ange, ils s'ensuirent de Bethléem en Egypte pour éviter la persecution d'Herode. Cette maison est à une bonne lieuë du grand Caire dans unlieu appellé Matarée, & a esté convertie en une chapelle, où il y a deux Autels separés l'un de l'autre par un balustre. L'un de ces Autels appartient aux Religieux de saint François, & l'autre aux Religieux Coptes; & cette maison ou chapelle, est au milieu d'une grande Eglise où cinq ou six Religieux Coptes sont l'Ossice & celebrent en langue Arabe, qui est le langage ordinaire de l'Egypte.

Le Pere Eugene Roger dans son voïage de la Terre-Sainte, dit:que ces Religieux sont les plus ignorans de tous les Orientaux : qu'on ne les entend jamais parler de Religion : qu'ils Motnes ne sçavent que lire & point escrire; & que dans les Monas-teres des Deserts, ils sont aussi ignorans que des bestes : qu'ils travaillent comme des esclaves, & que leurs Eglises sont sort sales & fort mal propres. Mais l'on aura peine à croire ce que dit ce Pere : qu'il n'a veu dans quelques-unes de leurs Eglises pour tout ornement, qu'un vieux morceau de sain noir sur l'Autel, qui leur servoit de mape pour celebrer la Messe, & au lieu de burettes, une sale calebace qui tenoit plus de trois chopines; & que dans un autre Monastere ils ne se servoient pour patene, que d'un vieux souvercle de marmite ébreché, & si enroisillé qu'on ne pouvoit juger de quelle matière il étoit.

Le Pere Vansleb nous en donne cependant une autre idée, lorsque parlant de l'Heirel, qui est le lieu où ils celel'Eglise brent la Messe, il dit: que celui qui y cracheroit, passeroit d'Alixande pour abominable, qu'il n'est pas permis à aucun d'y entrer, Pari. 2.6. yé ians se laver les pieds auparavant, & qu'on n'y peut porter aucune chose qui ne soit consacrée, même l'essui-main, dont le Prestre se sert aprés la Messe: ce qui marque le respect qu'ils portent au lieu où ils celebrent les Divins Mysteres, & qui doit estre vrai-semblablement plus proprement orné que ne le dit le Pere Eugene Roger. Ils n'y a pas d'apparence, que le Prestre consacrât avec le saint Chresme une calebace pour servir de burette, puisque rien ne peut servir à l'Autel pour le Sacrisice de la Messe, qu'il ne soit consacré & oint avec le Cresme.

Il y avoit autresois un Monastere à Sedament, où les Religieux disoient tous les jours le Pseautier, c'est-à-dire à l'aube du jour vingt-neuf Pseaumes, à Tierce dix-huit, à Sexte vingt-deux, à None dix-neuf, au coucher du Soleil onze, avant que de se coucher dix-sept, & à Matines trente-six. Il y a encore dans l'Egypte quelques autres petits Monasteres où il y a peu deReligieux, & où ils vivent tres pauvrement. Tels sont les restes de cette multitude innombrable de Moines qui ont autresois peuplé, non seulement les Deserts, mais encore les Villes de l'Egypte; & qui s'estoient si fort multipliés dans les autres Provinces, qu'Anselme Evesque Luc d'Add'Havelberg, qui avoit esté Aprocrisaire de l'Empereur Lo-chery Stithaire, qui vivoit dans l'onzième séele, asseure avoir veu 13-paz. 114.

Digitized by Google

HISTOIRE DES ORDRES RELIGIEUX, Moines dans un Monastere de Constantinople, sept cens Religieux de l'Ordre de saint Antoine.

En 1593, le Patriarche des Coptes envoïa au Pape Clement VIII. une Legation, pour le reconnoistre comme souverain Pasteur & chef de l'Eglise universelle. Ce furent deux Moines du Convent de saint Macaire, qui vinrent à Rome en cette qualité, & qui firent une profession de Foi conforme à la créance de l'Eglise Latine. Mais cela n'a pas empesché que les Coptes ne soient retournés à leurs erreurs; car selon la coustume des Orientaux, un Patriarche détruit souvent ce que son predecesseur a fait; c'est pourquoi l'on ne peut compter leurement sur leur foi, d'autant plus que c'est souvent l'in-

terest qui les fait agir.

248. 93.

Peut-estre que se respect que les Coptes ont toûjours eu pour le Monastere de saint Macaire, comme nous avons dit, aussi bien que pour la memoire de ce Saint qui y a sa sepulture, a porté les Religieux de ce Monastere à prendre pendant un tems le titre de Religieux de l'Ordre de saint Macaire, & il se peut faire aussi que la Regle de ce Saint, qui se trouve dans le Code des Regles, y ait esté observée; car Silvestre Maurolic sur la Relation de deux Religieux qui se di-Mar. ceran. soient de cet Ordre, qu'il trouva à Rome l'an 1595. a parlé Relig 16. L. dans son Histoire des Ordres Religieux, d'une Congregation de saint Macaire en Egypte; mais il avouë que s'en estant informé à d'autres Religieux du même Ordre, ils lui dirent que leur Ordre estoit une branche, ou plustost le même Ordre de saint Antoine. En effet il y a long-tems que la Regle de saint Macaire n'est plus en pratique dans aucun Monastere, & tous les Moines dont nous avons parlé, comme Maronites, Armeniens solitaires, Nestoriens & Jacobites, aussi bien que les Abyssins dont nous parlerons dans la suite, se disent tous de l'Ordre de saint Antoine. Le P. Bo-Catalog, nanni dans son Catalogue des Ordres Religieux, a donné ordin Relig. l'habillement d'un de ces Religieux de saint Macaire, tel que nous l'ayons fait aussi graver, & qu'on peut voir au commencement de ce Chapitre. Il consiste en une robe de drap bleu avec un capuce & unScapulaire noir; & cesReligieux portoient une grande calotte noire à oreilles pour couvrir leur teste.

C'est ainsi que ces Religieux que Silvestre Maurolic vit à Ro-

me l'an 1595 estoient habillés,

Outre



Anciene Religieuse Cophte

20.

PREMIERE PARTIE, CHAP. X.

Outre les Auteurs cités dans le Chapitre precedent, l'on peut Montencore consulter Le Fevre, Theâtre de la Turquie. Francisc. Quaresim. Elucidat. Terra santta. Thevenot, Voïage de Levant t. I. Le monde de Daviti, l'Afrique de Marmol. la Relation d'Egypte, du P. Vansleb; & le Voïage de la Terre-Sainte, du P. Eugene Roger.

#### CHAPITRE X.

Des ceremonies qui s'observent à la vêture & à la profession des Religieux & Religieuses Coptes, & de quelle maniere ils font les reclus.

E u x qu'on recoit dans les Monasteres de Coptes pour estre Religieux, doivent faire trois ans de Noviciat; & lorsque les trois ans sont achevés, le Superieur du Monastere fait venir le Novice devant lui, le fait coucher ventre contre terre, la teste tournée du costé du Levant, & lit sur lui les prieres prescrites dans leur ceremonial. On lui rase la teste en forme de croix, & le Superieur, aprés avoir beni le Chaperon, faisant lever le Novice, lui donne la Tunique en sui disant : Prenez la robe de l'innocence & le casque du salut, faites-en un bon usage en Notre Seigneur Tesus-Christ, auguel soit tout l'honneur, &c. Il lui met ensuite le Chaperon, en disant: Recevez le Chaperon de l'humilité & le Casque du salut : faites-en un bon usage en Notre Seigneur Fesus-Christ. Quand il lui met la Ceinture, il lui dit : Ceignez vos reins avec toutes les armes de Dien & avec la ferveur de la penitence. Ce qu'étant fait, s'il ne demande pas l'askim, qui est un habit appellé angelique, qu'on ne donne qu'à ceux qui le demandent; parce qu'il engage à quelques austerités particulieres, & que ceux qui en sont revêtus ne peuvent pas se messer de mariages, ni frequenter les femmes, ni les Egliles des seculiers sans la permission de l'Evêque; le Superieur lit sur lui la priere de l'absolution, & lui donne sa benediction. C'est la maniere de prendre l'habit & de faire profession en même temsscar pendant les trois ans de Noviciat, ils conservent leurs habits seculiers.

La maniere de donner l'Askim se fait de cette sorte. Le Tome 1.

HISTOIRE DES ORDRES RELIGIEUX, Moines Superieur, aprés avoir beni l'habit, le met sur celui qui le demande, en lui disant : Recevez le sceau de l'arche du Roi aume des Cieux qui est le saint Askim, portez-le sur vos épaules comme la sainte-Croix, suivez Notre Seigneur Jesus-Christ; afin que vous puissiez avoir pour votre heritage la vie eternelle, moiennant l'assistance du Pere, & du Fils, & du saint-Esprit : aprés cela il lui met le Bornus ou la Chape, en lui disant : revêtez-vous du saint habit des Apostres, prenez les souliers de la promtitude Evangelique, afin que vous puissez fouler aux pieds les viperes & les scorpions & toutes les forces de l'ennemi. Suivez Notre Seigneur Fesus-Christ à qui soit tout l'honneur & gloire. Aprés cela il lui impose la main en lisant une Oraison. Il met ensuite la Croix sur sa teste en recitant la priere de l'absolurion, puis il lui donne sa benediction. Cette ceremonie se termine par une exhortation sur les devoirs de ceux qui prennent cet habit & sur les graces qu'ils reçoivent de Dieu en le portant, dont voici la formule: Considerez, mon cher frere, la grace que vous venez de recevoir de Dien, estant revêtu de l'Askim des Anges, & vous estant fait enroller an nombre des soldats de Tesus-Christ, pour la guerre la plus grande & la plus gtorieuse qui puisse estre ; car movennant ce saint habit, vous avez esté nettoié de toutes les mauvaises œuvres du monde que vous aviez commises jusqu'à cette heure, comme le grand saint Antoine Patriarche des Moines l'atteste, quand il dit: que le mesme faint Esprit qui descend dans le Baptême sur ceux qu'onbaptile, descend aussi sur celui qui reçoit le saint Askim lenettoiant de tous ses pechés passés. De ce mesme Saint on lit encore, qu'un jour il vir son ame qui estoit sortie de son corps, pour aller au jugement de Dieu, & que les Demons l'avoient arrestée dans l'air pour lui faire rendre compte des pechés qu'il avoit faits, & que ce Saint avoit entendu une voix dans l'air qui leur avoit dit, que les pechés qu'il avoit commis depuis sa jeunesse jusqu'au tems qu'il s'estoit fait Religieux, lui avoient esté pardonnés, lorsqu'il avoit reçu le faint Askim, & qu'ils comptassent seulement depuis le tems qu'il s'estoir fair Religieux; ce que les Demons aïant fair, ils l'avoient trouvée nette & sans aucune tache: Ce qui vom doit maintenant servir d'aiguillon, asin que vous tachiez aussi dorenavant de conserver votre ame nette de toutes les ordures du monde. Rendez-vous un parfait soldat de Jesus Christ qui PREMIERE PARTIE, CHAP. X.

eft le Roi des Rois, & faites la guerre contre le Diable notre Mointé ennemi commun & secret & contre ses soldats: soïet ferme dans la promesse que vous avet faite de servir Dien avet crainte & tremblement, en lisant les Pseaumes & les Psalmodies, veillant les nuits, recitant les Prieres de l'Eglise, & accomplissant tous les autres devoirs ausquels vous estes obligé. Outre ces obligations il est encore necessaire que vous observiez les jeunes avet devotion & pureté pour causer de la joie aux Anges, & que vous soiet humble & obeissant. Aiet soin d'écouter jusqu'à la mort celui qui vous conduit dans le chemin de Dieu & qui vous enseigne ses saints Commandemens; asin que vous puissex recevoir la couronne des enfans de Dieu, & devenir heritier du Roiaume des Cieux, aves les bienheureux qui lui ont plu de toute éternité.

Que le bon Dien vous assiste dans toutes vos bonnes œuvres, qu'il vous preserve de toutes les tentations jusqu'au dernier moment de votre vie; & qu'il vous fasse la grace d'entendre un jour cette voix pleine de joie: Venez les élus de mon Pere, &c. ainsi soit-il, par l'intercession de tous les Saints, Amen.

Il y a aussi des Religieuses Coptes, qui ont des ceremonies particulieres. Lorsqu'on doit donner l'habit à quelqu'une, le Superieur dit l'oraison d'action de graces; ensuite il encense l'autel; on recite le Pseaume 118. tout entier; on fait la lecture du 7 chap. de la premiere Epistre de saint Paul aux Corinthiens depuis le vers. 25. jusques au 34. On fait aussi la lecture du Pseaume 44. & du 25. chap. de l'Evangile de S. Mathieu, depuis le 1. vers. jusqu'au 13. Après cette lecture, le mesme Superieur recite les trois oraisons qui se disent ordinairement après l'Evangile. On dit ensuite le Credo, après lequel on ajoûte quelques oraisons particulieres pour cette ceremonie.

Ces Prieres & ces Leçons estant achevées, le Superieur coupe les cheveux à la postulante, en disant une autre Oraison, après laquelle il en dit une qui est particuliere pour l'Askim des Vierges, laquelle est suivie de celle de l'action de graces, & celle-ci de l'Oraison de l'imposition des mains; dont voici la formule. O Saint! qui reposez dans les Saints. O Eminent! qui demeurez dans l'eminence pendant toute l'éternité. O Seigneur! qui regarde Z les humbles; vous qui épurez les cœurs, qui sondez les absmes de l'ame, qui aimez la pureté

MOINES Corres.

HISTOIRE DES ORDRES RELIGIEUX. & qui estes le sceau de la virginité, le refuge & la forteresse de tous ceux qui s'adressent à vous avec verité: nous vous prions & vous supplions, ô delices des hommes, de vouloir regarder d'un visage benin votre servante qui baisse la teste devant vous, benisez-la, nettoyez-la, & establissez sur elle votre paix, & dans son cour votre dilection. Donnez lui votre crainte, & faites lui la grace qu'elle suive toujours votre parole. Eveillez son esprit afin qu'elle pense soujours, & qu'elle puisse vaincre toutes les tentations qui pourroient la detourner. Conservez son ame & soncorps purs de toutes taches, & faites que sa lampe ne s'éteigne jamais. Benissez le travail de ses mains, & sa nourriture journaliere. Assurez la de la voie éternelle, dans laquelle on n'a besoin d'aucune chose, & cela par la grace & les merites de fesue-Christ votre Fils unique, auquel soit tout honneur & gloire, ensemble au Saint-Esprit qui vous est égal, &c.

Quand ils font un Reclus, l'Evesque dit sur lui une Oraison particuliere suivie de l'Oraison de graces. Ensuite il dit la Messe, & après la Messe, il recite encore sur lui l'Oraison pour les morts, puis le Reclus monte au lieu de sa prison volontaire, pendant que les Prestres chantent les Pseaumes 148. 149. &

150. après quoi l'Evesque lui donne sa benediction.

La maniere dont ils reçoivent les Apostats & les Fornicateurs, est assez particuliere. Le Prestre benit une cuvette pleine d'eau. Il jette par trois fois de l'huile dedans en forme de croix au nom de la sainte Trinité. On lit ensuite le premier chapitre de la premiere Epistre de saint Paul à Timothée depuis le 3. verset jusqu'au 16. le Pseaume 24. le quinzième chapitre de l'Evangile de saint Luc, depuis le 3. verset jusqu'au 10. après quoi il dit une Oraison, & lit sur lui la priere de l'absolution. Il le benit faisant le signe de la croix, & disant: Unus sanctus &c. Il lit ensuite le Pseaume 150. Il le depoüille tout nud. Il jette trois fois de l'eau sur lui en disant: Je vous lave au nom de Dicu le Pere, le Fils, & le saint Esprit Amen. Il lui fait remettre ses habits, lui fait baisser la teste, lisant encore sur lui une Oraison, & ensuite la priere de l'absolution du Fils de Dieu, puis il lui dit: Sanatus es, noli amplius peccare; il le communie & lui donne sabenediction.

Voiez Vansleb. Hift. de l'Eglise d'Alexandrie.



Religieux Ethyopien de l'Institut de l'abbé Thecl-haymanot

2 Z

MOINTS

#### CHAPITRE

## Des Moines Ethiopiens ou Abyssins.

OMME l'Ethiopie est divisée en haute & basse, nous ena tendons parler de la haute qui nous est connuë sous le nom d'Empire des Abyssins, & gouvernée par un Prince que la pluspart des Historiens nomment communément Prete-Jean. qui se qualifie quelquesois de Colonne de la soi, de la lignée de Juda, fils de David, fils de Salomon, fils de la Colonne de Sion, fils de la Colonne de Jacob, fils de Marie, fils de Nahod selon la chair, fils de saint Pierre & de saint Paul selon la grace. Empereur de la haute & basse Ethiopie, &c. qui sont les titres que prit l'Empereur David escrivant au Pape Clement VII. en 1533. Mais la foi & la creance des Peuples de ce vaste Empire, ne correspondent gueres à ces beaux titres; puisqu'elles sont corrompues par plusieurs erreurs; & si les Abyssins ont quelquesois ecouté les Missionnaires qui leur ont esté envoiés pour les faire rentrer dans le sein de l'Eglise Catholique, & qu'ils en aïent reconnu le Souverain Chef & Pasteur, ce n'a csté que pour un tems, car ils n'ont pas perseveré dans la foi Orthodoxe.

Quelques-uns ont pretendu que le Christianisme avoir esté introduit en Ethiopie par l'Eunuque de la Reine de Candace; ce que d'autres revoquent en doute, parce que cette Reine ne regnoit pas dans l'Abyssinie, mais seulement dans l'Isle de Meroé. D'autres aussi rapportent la conversion de l'Ethiopie à saint Barthelemi ou à saint Matthieu; mais les Ethiopiens le nient, & reconnoissent qu'ils ont esté convertis à la foi Chrestienne du tems de saint Athanase Evesque d'Alexandrie, environ l'an 320. En effet nous apprenons de l'histoire Ecclesiasti- Histoire La que, que Frumentius aïant esté emmené aux Indes par un mar- 1. 100 100 Theodores. chand de Tir, fur conduit à la Courdu Roi d'Ethiopie, qu'il L. L. 6.25. y annonça la foi de Jesus-Christ; & qu'aïant eu permission de retourner à Alexandrie pour rendre compte de l'estat de ces nouveaux Chrestiens, il y arriva peu de tems après l'Ordination de saint Athanase, qui l'ordonna Evesque du pais & l'y renvoïa.

Le Christianisme y sit un très grand progrès : & comme les

134 Histoire des Ordres Religieux,

Moines Éthiopiens ou Abyssins ont toûjours eu un Metropolitain. que l'on nomme communément Patriarche, qui est envoié par celui d'Alexandrie, les Egyptiens estant tombés dans ler erreurs de Dioscore & d'autres Heresiarques, comme nous avons dit dans le Chapitre VII. ils les ont communiqués aux Abyssins par le moien de ce Patriarche, aussi-bien que quel ques observations Judaïques que l'Eglise d'Alexandrie avoir retenue. Les Abyssins ont mesme ajoûté à leurs Rits d'autres superstrions Judaiques; & ainsi ont fait un mélange de l'Ancien & du Nouveau Testament, se servant de la circoncisson au huitième jour envers les filles aussi-bien qu'envers les garcons, observant le jour du Sabat & le Dimanche, s'abstenant aussi de viandes immondes & dessenduës dans l'ancienne Loi. Je passe sous silence leursautres abus comme n'estant point de mon sujet; n'aïant touché en passant la Religion des peuples d'Ethiopie, que par rapport aux Religieux qui y sont en très grand nombre & qui entretiennent ces peuples dans leurs erreurs.

La vie Monastique y sut introduite presque en mesme tems que le Christianisme; & sous le regne du Roi Amiamidas, sils de Saladobas, elle y sut portée par un grand nombre de Moines de l'Egypte & des autres Provinces voisines de l'Empire Romain: entre lesquels les plus celebres furent ceux qui choisirent leur demeure dans le Roïaume de Tigré, & qui y bastirent des Cellules. Mais les Abyssins ont changé les noms de ces Instituteurs de la vie Monastique dans cet Empire, à la reserve de celui de Pantaleon. Les neuf principaux surent, selon eux, Abba Arogavi, Abba Pantaleon, Abba Garima, Abba Alef, Abba Saham, Abba Afe, Abba Likanos, Abba Adimata, & Abba Oz, appellé aussi Abba Guba, qu'ils reconnoissent pour Saints, aïant mesme basti des Eglises en l'honneur de quelques uns de ces premiers Solitaires de l'Ethiopie.

Abba Arogavi qui avoit esté Disciple de saint Pachome, sur le premier Superieur de ces Moines. Il eut pour Successeur Abba Christos-Besana, Abba Meskel-Moa, Abba Joanni,&c. Leur austerité estoit si grande, qu'il s'en est trouvé qui se contentoient pour un repas de trois dates seulement, d'autres d'un petit morceau de pain. Les Abyssins leur attribuent beaucoup de miracles, aussi-bien qu'aux autres Saints qu'ils ont en



Religieux Etyopien
de l'Institut de l'Abbé Eustase.

veneration: leurs Poëtes dans les vers qu'ils ont faits à leur Mointe louange, leur font transporter des montagnes d'un lieu à un autre, passer les rivieres & les torrents sur leurs habits qui leur servoient de barques. Mais entre ces premiers Solitaires de l'Ethiopie, celui qui selon eux a plus excellé en sainteté, est Gabra-Menfes-Ked done ils font la Feste tous les mois.

Tous les Religieux d'Ethiopie se disent de l'Ordre de S. Antoine; mais ils n'ont pas tous les mesmes observances, estant divisés en deux ou trois Congregations, ou Instituts parriculiers. Le premier est celui de Tecla-Haïmanor, qui vers l'an 620. fut le Restaurateur de la vie Monastique en Ethiopie: il prescrivit des loix particulieres aux Moines qui se rangerent sous sa conduite, & voulur entr'autres choses, qu'ils fussent foumis à un Superieur General, appellé Icegue, qui, après l'Abuna ou Patriarche d'Ethiopie, a toûjours esté celui de sout l'Empire qui a esté le plus consideré par raport à sa dignité & à son authorité. Il fait la visite de tous les Religieux qui lui sont soumis, ou bien il envoie des Commissaires qui les visitent pour les corriger & pour punir ceux qui ont commis quelques fautes. Avant que les Galles se fussent emparé du Roïaume de Sheyva, que quelques-uns appellent Xoa ou Xaoa, ce Superieur ou Abbé General des Moines de l'Institut de Tecla-Harmanot, faisoit sa residence au Monastere de Debra-Libanos, ou Mont-Liban, qu'il a transferée enfuite à Bagendra; ce qui fait, dit M. Ludolf, qu'un certain Moine nommé Tesfa-Thon, qui a imprimé en langue Ethiopienne le Nouveau Testament, parlant de lui & des autres Moines, à la fin d'un discours qu'il a fait sur saint Matthieu, dit qu'ils font tous enfans du Pere Tecla-Haïmanot du Monastere appellé le Mont-Liban; c'est pourquoi, continue M. Ludolf, quelques Sçavans ont mal à propos nommé ces Moines, Maronites. Ce Tecla-Haïmanor est en très grande veneration chez les Ethiopiens, qui en font la Feste le 24. Decembre. Ils en font aussi mention dans leurs Dypriques, en disant: Souvenez vous, Sciencar, de l'ame de votre serviteur & notre Pere Tesla: Haimanos & de tons ses Disciples.

Le second Institut des Moines d'Ethiopie, est celui de l'Abbé Eustafe, qui n'est pas moins recommandable dans tout l'Empire, que Tecla-Haimanot: les Abyssins en sont aussi mention dans leurs Dyptiques en ces termes: Souvenez vous, Seigneur, de MOINER ABISSIAS. 136 HISTOIRE DES ORDRES RELIGIEUX notre Pere Eustase & de tous ses enfans. Sa Feste se celebrele 21. Juillet. Il a eu beaucoup de Disciples à qui il a aussi prescrit des loix; mais il ne leur a pas donné de Superieur General dont ils dependent, & ils ne se mettent pas beaucoup en peine d'en avoir un; sous pretexte, à ce qu'ils disent, qu'Eustase eltant allé en Armenie sans avoir nommé un Successeur, il ne leur est pas permis d'en establir un : c'est pourquoi l'Abbé de chaque Monastere de cet institut, est le Maistre absolu chez lui, & peut corriger ses inferieurs, sans qu'ils puissent en appeller; & lorsqu'il meurt, les Religieux du mesme Monastere. en elisent un autre.

L'on trouve parmi les Lettres édifiantes & curieuses escrites Lettre, édi- des Missions étrangers par les Missionnaires de la Compagnie engil, 251. de Jesus, la relation d'un vouage fait en Ethiopie en 1698. 1699. & 1700. par M. Poncet Medecin François, qui paroist avoir esté mal informé de ce qui concerne le Clergé Seculier. & Regulier de cet Empire; car il dit qu'il n'y a point de Prestre en Ethiopie qui ne soit Religieux: que l'Empereur Ati-Bafili, ayeul du Prince qui regnoit pour lors, en fit precipiter sept mille du haut de la montagne de Balbau, pour s'estre revoltés contre lui; & quel'on peut juger de la multitude qu'il y en a, par ce que lui dit le Patriarche predecesseur de celui qui gouverne presentement l'Eglise d'Ethiopie, qu'en une seule Ordination il avoit fait dix mille Prestres & six mille Diacres.

François Alvarez Ausmonier de Dom Emmanuel Roi de Portugal, qui accompagna l'Ambassadeur que ce Prince enyoïa l'an 1520. à l'Empereur des Abyssins, & qui a donné la relation de cette Ambassade, nous assure neanmoins qu'il y a des Prestres seculiers en Ethiopie: que depuis qu'ils ont esté ordonnés Diacres jusqu'à ce qu'ils soient Prestres, ils peuvent fe marier une fois seulement: qu'ils ne peuvent pas entrer dans la Clericature s'ils ont esté mariés; & que si estant Prestres ils se remarient, ils sont degradés & reduits à l'estat laïcal, ne pouvant plus entrer dans l'Eglise, ce qui n'est permis qu'aux Prestres & aux Clercs. Sous la qualité de Clerc, est renfermé aussi l'ordre de Soudiacre aussi-bien que celui de Diacre, que ceux que l'on fait Clercs reçoivent en mesme tems & sans aucun examen; car il y a un grand nombre de ces Ordinans qui ne pourroient respondre aux demandes qu'on leur feroit; puilque

puisque la pluspart sont encore à la mamelle. L'on peut ajoûter Moines foi à cet Auteur, qui s'estoit trouvé à plusieurs de ces Ordinations. Dans la premiere qu'il vit, le Patriarche ordonna deux mille trois cens cinquante six Prestres, parmi lesquels il y avoit des Religieux aveugles, d'autres qui n'avoient qu'un bras, & d'autres qui n'avoient qu'une jambe; & le Patriarche lui dit qu'il y avoit eu peu de Prestres dans cette Ordination, parce que tous ces Prestres n'estoient que des environs du lieu où il estoit pour lors, qu'ordinairement il n'en ordonnoit pas moins de cinq à six mille à la fois, & que l'on ne faisoit pas l'Ordination des Clercs dans le mesme tems. En effet le lendemain celle des Clercs se fit & dura depuis le matin jusqu'au soir; non pas à cause de la longueur des ceremonies qui se pratiquent à l'égard de chaque Ordinant, mais à cause du grand nombre des personnes qui reçurent la Clericature.

Comme il n'y a point d'autres Evesques en Ethiopie que le Patriarche, il fait souvent de ces sortes d'Ordinations; & jamais abus n'a esté porté plus loin que celui-là, recevant indiferemment toutes sortes de personnes, sans aucune attention aux qualités requises. Ainsi M. Poncet n'a peut-estre point trop avancé, en disant qu'il avoit appris du Patriarche, que son Predecesseur avoit fait dans une seule Ordination dix mille Prestres, & six mille Diacres; ce qui a pû se faire en deux differents jours; car toute la ceremonie que l'on observe dans l'Ordination des Prestres, consiste en ce que le Patriarche met la main sur la teste de chaque Prestre en disant quelques prieres, & ensuite, après avoir lû quelque tems dans un livre, il leur donne à tous plusieurs benedictions avec une croix de

Quoiqu'il ne soit pas vrai qu'il n'y ait point d'autres Prestres en Ethiopie que les Religieux; cela n'empeche pas qu'il n'y ait un si grand nombre de ces derniers dans cet Empire, qu'Alvarez assure encore que tout en est rempli : qu'on ne voit que Moines dans les Monasteres, dans les Eglises, dans les ruës, dans les marchés: qu'il n'a veu aucune Eglise desservie par des Prestres seculiers où il n'y eust aussi des Religieux; & qu'il n'a trouvé aucun Monastere où il y eust des Prestres seculiers.

M. Ludolf confirme certe multitude de Moines en Ethiopie; mais il ne sembe pas estre d'accord avec les Relations de quel-Tome I.

138 Histoire des Ordres Religieux,

Moints ques voïageurs touchant les Monasteres de ces Religieux : car il pretend qu'ils demeurent ordinairement auprès des Eglises dans de pauvres cabanes dispersées ça & là dans un enclos : qu'ils ne portent point l'habit Manachal : qu'on ne les distingue des seculiers que par une croix qu'ils portent toûjours à la main : que leurs demeures ne peuvent pas estre appellées des Cloistres: qu'ils ne meritent pas le nom de Moines; & qu'on ne les doit regarder que comme des Colonies de gens qui ne

sont point maries.

Cependant Alvarez doit estre cru, puisqu'il a demeuré six ans en Ethiopie, qu'il alloit presque tous les jours au Monastere de la Vision de Jesus, dont il ne demeuroit pas loin, & qu'il affistoit avec les Moines à toutes leurs principales Festes & Ceremonies ausquelles il estoit souvent invité. Cet Auteur faifant la description de ce Monastere situé dans la Province de Tigré sur une haute montagne au milieu d'une forest, & dans une affreuse solitude, dit: qu'ordinairement il y a cent Religieux qui y demeurent, & qui mangent ensemble dans un mesme Refectoire, excepté les vieillards qui en sont dispensés, à qui l'on porte à manger en particulier : que les revenus de ce Monastère sont très considerables: que la montagne où il est situé lui appartient entierement, & qu'elle a plus de dix lieuës d'estenduë: qu'au bas de cette montagne il y à plusieurs fermes qui dépendent du Monastere, outre plusieurs autres que l'on trouve jusqu'à trois journées au delà, qui s'appellent Gultus, c'est-à-dire les franchises de la Vision: qu'il y a encore plus de cent villages qui lui paient tous les trois ans chacun un cheval, mais que le Procureur du Monastere prend des vaches à raison de cinquante pour chaque cheval; de sorte qu'il reçoit bien par an dix sept cens vaches, dont les Religieux tirent du beure pour regaler les Etrangers qui les viennent voir, & pour en mettre dans leurs lampes au lieu d'huile.

Comme il y a des Auteurs qui ont escrit, que dans ce Monastere il y avoit ordinairement trois mille Religieux, & que l'on avoit dit la mesme chose à Alvarez, il y alla le jour de l'Assomption de la Ste Vierge, auquel jour les Religieux sont une procession generale; il n'y vit neanmoins que trois cens Religieux ou environ; & en aïant demandé la raison, on lui dit que les autres estoient dispersés dans d'autres Monasteres ou Eglises particuliercs, & aux soires & marchés, pour gagner leur vie

pendant qu'ils estoient jeunes, à cause que le Monastere de la Moines Vision n'estoit pas en estat d'en nourrir un si grand nombre, & que quand ils estoient hors d'estat de gagner leur vie, ils venoient passer le reste de leurs jours au Convent. En effet le mesme Auteur assure encore, que dans toutes les foires & dans tous les marchés, l'on ne voit que Religieux & Religieuses

qui y trafiquent.

M. Poncet confirme ce que dit Alvarez de l'austerité de ces Religieux & de la beauté de quelques Monasteres en ce païs. & dit aussi qu'il y a plusieurs autres Monasteres qui dependent de celui de la Vision, nommant entr'autres celui d'Heleni, qui est très beau, & où il y a une magnifique Eglise. Il ajoûte que les cellules de ces Religieux sont si estroites, qu'un homme a de la peine à s'y étendre, qu'ils ne mangent point de viande non plus que les autres Religieux d'Ethiopie, qu'ils sont toûjours appliqués à Dieu & à la meditation des choses Saintes, & que c'est là toute leur occupation.

L'Abbé du Monastere de la Visson le reçut avec beaucoup de charité, aussi-bien que ceux de sa suite. Il leur lava les pieds & les baisa pendant que les Religieux recitoient des prieres. Après cette ceremonie, ils furent conduits processionnellement à l'Eglise, les Religieux chantant toûjours. Ils allerent ensuite dans une chambre où on leur apporta à manger. Tout le regal consista en du pain trempé dans du beure; & pour leur boisson on leur donna de la biere, car l'on ne boit ni vin ni hydromel dans ce Monastere; & l'Abbé leur tint toûjours

compagnie, mais il ne mangea point avec eux.

Le mesme voïageur a cru apparemment embellir la Relation de son voïage par le recit d'un prodige qu'il a veu, à ce qu'il dit, dans l'Eglise de ce Monastere de la Visson. On l'avoit assuré que dans l'Église du costé de l'Epistre, on voïoit en l'air sans aucun appui ni soutien, une baguette d'or, ronde, longue de quatre pieds, & aussi grosse qu'un baston : croïant qu'il y avoit quelqu'artifice, il pria l'Abbé de vouloir bien lui permettre d'examiner s'il n'y avoit point quelqu'appui qu'on ne vît point. Pour s'en assurer d'une maniere à n'en pouvoir pas douter, il passa un baston par dessus, par dessous & de tous les costez; & il trouva que la baguette estoit veritablement suspenduë en l'air. Les Religieux lui dirent qu'il y avoit environ 336. ans, qu'un Solitaire nommé Abba Philippos, se retira dans

Digitized by Google

140 Histoire des Ordres Religieux,

ce Desert, où il ne se nourrissoit que d'herbes & ne buvoit que ABYSSINS. de l'eau; & qu'un jour Jesus-Christ se sie voir à lui, & lui ordonna de bastir un Monastere dans l'endroit du bois où il trouveroit une baguette d'or suspenduë en l'air; & que l'aïant trouvée & veu ce prodige, il obeit, & bastit ce Monastere qui se nomme Bihem Jesus, Vision de Jesus. Cependant Alvarez, qui a demeuré six ans en Ethiopie & qui alloit presque tous les jours à ce Monastere, comme il le dit lui-mesme, ne parle point de ce pretendu prodige, quoiqu'il ait eu soin de marquer tout ce qu'il y avoit de plus particulier dans ce Monastere. Il n'ignoroit pas que cet Abbé Philippes estoit non seulement reveré comme Saint par les Religieux de ce Monastere; mais encore par les habitans des environs qui celebrent tous les ans une feste en son honneur; & il rapporte mesme le sujet pour lequel ils l'ont toûjours regardé comme Saint. Ce fut, dit cet Auteur, à l'occasion de ce qu'un Roi d'Ethiopie aïant deffendu qu'on observast le jour du Sabbat dans tous les lieux de son obeissance, l'Abbé Philippes & ses Religieux vinrent trouver ce Prince, & lui firent voir que Dieu avoit ordonné que l'on garderoit le jour du Sabbat, & que ceux qui ne le garderoient pas seroient lapidés. Il ajoûte que les Religieux de ce Monastere & les peuples des environs sont les plus attachés à cette superstition Judaïque; que kui-mesme a veu plusieurs fois que les Religieux cuisoient le pain & preparoient leur manger le Vendredi pour le Samedi; qu'ils n'allumoient pas mesme du feu le Samedi; & qu'ils n'estoient pas si sçrupuleux le Dimanche, puisqu'ils preparoient à manger ce jour-là. Surquoi il y a lieu de s'estonner de ce que quelques personnes, principalement M. Ludolf, aïent regardé comme une chose innocente l'observation du Sabbat parmi les Ethiopiens, après que le Concile de Laodicée a prononcé anathéme contre ceux qui s'abstiennent par superstition des viandes que Dieu a creées, & contre ceux qui observent le Sabbat à la maniere des Juifs

Ce que disent plusieurs Escrivains que les Religieux d'Ethios pie sont habillés de peaux jaunes, se confirme par la relation d'Alvarez qui dit la mesme chose: il ajoûte qu'il y a quelques Monastercs où ils sont aussi habillés de toile de coton jaune, & que ces Religieux habillés de jaune, ont tous des chapes de la mesme couleur, faites comme celles des Dominicains. Ainsi cela.

ne s'accorde pas encore avec ce que dit M. Ludolf, que tous Moines les Religieux d'Ethiopie sont habillés comme les seculiers, ABYSSINS? & ne sont distingués que par une croix qu'ils portent toûjours à la main. A la verité M. Poncet, qui demeure aussi d'accord avec Alvarez que les Religieux des Monasteres de la Vision & d'Heleni sont habillés de peaux jaunes, parlant aussi de quelques autres Religieux qui sont en grand nombre dans la ville de Gondar (fejour ordinaire des Empereurs) puisqu'outre quatre Chapelles Imperiales qui sont dans l'enceinte du Palais de l'Empereur, & qui sont desservies par cent Religieux oui ont aussi soin du College, où l'on enseigne à lire l'Ecriture Sainte aux Officiers de ce Prince, il y a environ cent Eglises dans cette ville; il dit que ces Religieux sont habillés de mesme que les seculiers, & n'en sont distingués que par une calotte jaune ou violette, & que ces diverses couleurs distinguent leur Ordre. Mais il y a bien de l'apparence que ceux qui ont une calotte jaune, & qui pour habillement portent comme les seculiers une veste ou sourane noire, sont de l'institut de l'Abbé Eustase, & les autres qui ont une calotte violette. pourroient bien estre ceux qu'Alvarez, Marmol, M. Ludolf & quelqu'autres appellent des Chanoines. Ceux-ci peuvent estre mariés; leurs enfans leur succedent dans leurs Prebendes; & quoique la plûpart vivent en leur particlier, Alvarezdit neanmoins qu'il a veu quelques Communautés de ces sortes de Chanoines. Ces Moines, qui, selon M. Ludolf, sont dispersés çà & là dans de pauvres cabanes, & dont il dit que la demeure ne peut pas estre appellée Monastere, sont sans doute ceux que les Convents où ils ont pris l'habit, envoient pour gagner leur vie : & ainsi M. Ludolf ne s'est peut-estre pas trompé, lorsqu'il a dit: que chacun de ces Moines cultive fon heritage, qu'il vit de ce qu'il produit en pouvant disposer à sa volonté, aïant pouvoir d'aller où bon lui semble & de revenir quand il le juge à propos. Il pouvoir mesme ajoûter que ces Moines trafiquoient, & que les marchés en estoient remplis, comme nous avons dit. Cependant quand ils sont retournés dans leurs Convents, ils y vivent en commun & très austerement, sous la conduite d'un Superieur dont ils dependent enticrement.

Il y a de l'apparence que ce Monastere de la Vision, & les autres qui y sont unis, sont de l'Institut de Tecla-Haimanot ; S iii:

142 HISTOIRE DES ORDRES RELIGIEUX,

Moines Aeyssins

puisque l'Abbé de ce Monastere en est non seulement le Superieur, mais qu'il a aussi une jurisdiction sur les aurres qui en dependent, dans lesquels il n'y a point d'Abbés, mais seulement des Superieurs qu'il nomme; & cet Abbé de la Vision pourroit bien estre le mesme qui a eu autresois sa residence au Monastere de Debra-Libanos, & ensuite à Bagendra, qu'il auroit encore transferée au Monastere de la Vision. A l'esgard des Monasteres de l'Isle de saint Claude, de sainte Anne, de Tzemba, & des autres dont parle M. Poncet, qui ont chacun un Abbé, ils sont sans doute de l'Institut de l'Abbé Eustase, pour les raisons que nous avons dites ci-dessus, en parlant de ces deux Restaurateurs de la vie Monastique en Ethiopie.

Tous ces Moines, selon M. Ludolf, peuvent exercer des Offices civils, & mesme avoir des Gouvernements de Province, mais il n'est permis à qui que ce soit dentr'eux, de renoncer à la vie Monastique; & s'ils se marient, ils sont regardés comme des infames, & leurs enfans ne peuvent jamais parvenir à la clericature, n'y aïant rien tant que les Ethiopiens souhaitent avec plus de passion que d'estre Prestres, afin d'avoir la vie assurée, ce qui fait qu'il y en a un si grand nombre; en effet, Alvarez s'estonnant de l'abus que le Patriarche d'Ethiopie commettoit, en ordonnant un si grand nombre de Prestres; quoique parmi ces Prestres il s'en trouvast plusieurs qui estoient aveugles, d'autres qui n'avoient qu'un bras, & d'autres qui n'avoient qu'une jambe; ce grand nombre de Prestres paroissant d'ailleurs inutile, puisque l'on ne dit qu'une Messe par jour dans chaque Eglise; il en témoigna sa surprise à celui qui faisoit la fonction de Grand. Vicaire du Patriarche: cet homme lui respondit que l'on ne les ordonnoit Prestres, qu'afin qu'ils pussent vivre des aumosnes de l'Eglise, sans quoi ils ne pourroient lubsister.

On peut juger par la multitude des Moines de ce païs, qu'il doit y avoir aussi beaucoup de Monasteres, n'y aïant gueres de villes où il n'y en ait plusieurs, outre ceux qui sont à la campagne & dans les bois. Les plus fameux sont premierement ce-lui de la Vision de Jesus, celui desainte Anne, situé sur une montagne entre Gondar & Emfras, qui est un lieu de devotion où il vient de bien loin un grand nombre de personnes en pelerinage; celui de Tzemba sur la riviere de Reb à une demie lieuë de Gondar, qui est très beau & très grand, aussi-bien que



· Com

Religieuse Ethyopiene

23.

PREMIERE PARTIE, CHAP. XI. celui d'Heleni, & celui d'Alleluia. Ce dernier fut ainsi nommé, ABYSSINA. à ce que disent ces Moines, par celui qui en sut le premier Abbé, sur le rapport d'un Ermite qui estant en oraison vit en extase & entendit des Anges qui chantoient Alleluia dans ce lieu.

Il y a aussi un grand nombre de Religieuses en Ethiopie, qui font pareillement habillées de toile de coton ou de peaux jaunes, & ne portent ni manteau ni capuce. Elles ont la teste rasée, autour de laquelle elles ont un bandeau de cuir large de deux doigts, qui passant pardessous le menton, se lie sur le front, & dont les deux bouts pendent sur les épaules. Il y en a qui croïent que ce n'est que l'habillement des Novices, & que les Professes peuvent mettre un voile & un manteau. D'autres disent que cela n'est permis qu'aux vieilles: elles ne sont point renfermées dans des Monasteres; mais elles demeurent dans les fermes & les villages qui dependent & obeissent au Monastere où elles ont pris l'habit. Alvarez dit avoir veu quelques Communaurés de Religieuses, qui ont neanmoins la liberté de fortir de leurs maisons pour aller où bon leur semble. Il y a de ces Religieuses qui menent une vie assez reglée; mais il y en a beaucoup qui ne croïent pas que ce soit un deshonneur pour elles d'avoir des enfans. Schoonebek met leur institution vers l'an 1325, par la venerable Mere Imata; mais c'est apparemment sur la relation du P. Louis d'Ureta de l'Ordre de saint Dominique, qui dans l'Histoire qu'il a donnée d'une Province supposée de son Ordre en Ethiopie, a pretendu que presque tous les Religieux de ce pais estoient de l'Ordre de saint Dominique, & que la Mere Imata fonda un Monastere du mesme Ordre pour des Religieuses à Bedenagli, où il n'y en eut d'abord que cinquante; mais dont le nombre augmenta jusqu'à cinq mille après la mort de cette pretendue Fondatrice : ce qui n'est pas moins fabuleux que ce qu'il rapporte des Convents de Plurimanos & de l'Alleluia, où il met neuf mille Religieux de son Ordre dans le premier, & sept mille dans l'autre, sans compter les domestiques qui sont au nombre de plus de trois mille dans celui de Plurimanos, comme nous dirons plus au long, en parlant de l'Ordre de saint Dominique dans la troisième partie de cette Histoire.

Votez Job Ludolf, Hist. Athiop. & son Commentaire sur ta mesme Histoire. Franc. Alvarez, son voiage en Ethiopie. MasMOTNES 144 HISTOIRE DES ORDRES RELIGIEUX.
ABYSSIMS. mol, Description de l'Afrique. Louis d'Ureta, Hist. de la sa
grada orden. de Predic. en Ethiopia. & le P. le Gobien, 4. Recueil des Lettres édissantes des Missions Etrangeres.

## CHAPITS E. XII.

Des Jeunes & abstinences des Moines & des Religieuses en Ethiopie.

E que nous avons rapporté dans les Chapitres precedens des jeûnes & abstinences des Moines Maronites, Armeniens, Jacobites, & Coptes, est peu de chose en comparaison des jeûnes & mortifications des Moines Ethiopiens, qui commencent avec les Seculiers le Caresme de l'Eglise universelle à la Sexagesime, & qu'ils observent très rigoureusement, ne mangeant, pendant tout le tems qu'il dure, que du pain & ne buvant que de l'eau. Il est vrai qu'ils trempent leur pain dans une espece de sauce qu'ils font avec de la graine de cauffa qui est fort cuisante à la bouche. Ils se servent encore d'une autre graine qu'ils nomment Tebba qu'ils accommodent en maniere de moutarde. Il se trouve beaucoup de ces Religieux qui par devotion ne mangent point de pain pendant tout le Caresme, quelques-uns meline s'abstiennent d'en manger toute leur vie, & mangent seulement de l'agrinos, qui est une herbe qu'ils font cuire dans de l'eau, sans sel ni beure, & sans autre assaisonnement. Quandils n'en peuvent pas trouver, ils usent de quelques legumes, comme feves, lentilles, & autres semblables, qu'ils font seulement amollir dans de l'eau. Quelques-uns portent un habit de cuir sans manches, aïant les bras tout nuds: plusieurs ont sur leur chair une ceinture de fer large de quatre doigts, avec des pointes qui entrent bien avant dans la chair: d'autres ne s'asseoïent point pendant tout le tems du Caresme, mais demeurent toûjours debout. Il y en a aussi qui pendant ce tems-là se vont renfermer dans des cavernes, où ils vivent d'herbes & de lentilles seulement. Il y a encore beaucoup de Religieux & de Religieuses, qui tous les Mercredis & Vendredis du Caresme passent la nuit dans l'eau. François Alvarez dit qu'il avoit de la peine à le croire; mais qu'aïant esté avec plusieurs personnes sur le bord d'unlac, ils virent qu'il y en avoit une infinité dans ce lac, & que quelquesщз

PREMIERE PARTIE, CHAP. XII. 143
uns estoient dans de petites loges de pierres basties exprès. Il
y a de l'apparence que les nuits sont bien froides en ce païs-là;
a utrement ce ne seroit pas une mortification de rester dans
l'eau pendant la nuit dans le tems du Caresine, dans un païs
où les oles les très ardent en ce tems-là, & ou mesme les fruits
d'Automne de nos quartiers sont en maturité. Enfin il y en a
qui se retirent dans des solitudes les plus affreuses, & des so-

rests les plus épaisses où ils ne voient aucun homme, faisant pe-

nitence dans ces lieux écartés.

Quoiqu'il y ait près de deux cens ans qu'Alvarez ait escrit sa Relation, où il fait un détail de ces penitences & de ces mortifications des Religieux d'Ethiopie; il semble neanmoins qu'ils n'en aïent rien diminué jusqu'à present; car M. Poncet qui y estoit en 1700. dit avoir veu dans le Monastere de la Visson de Jesus, un vieillard âgé d'environ soixante-six ans, frere du Gouverneur de Tigré, qui n'avoit vêcu pendant sept ans que de seüilles d'olivier sauvage, & que cette mortification lui avoit causé un crachement de sang qui l'incommodoit beaucoup; c'est pour quoi il lui ordonna quelques remedes & lui prescrivit un regime de vie.

La maniere la plus ordinaire de jeûner parmi ces Religieux est de ne manger seulement que de deux jours en deux jours, & toûjours le soir quand le soleil est couché; mais le Samedi ni le Dimanche ils ne jeûnent point; & comme dans chaque Eglise il ne s'y dit qu'une Messe par jour, ils ne la celebrent que le soir les jours qu'ils jeûnent, & tous y communient, après quoi ils vont manger: la raison qu'ils en donnent, c'est qu'ils disent que Notre-Seigneur Jesus-Christ sit la Cene le soir un jour de jeûne: aux autres jours qu'on ne jeûne point,

ils la disent le matin.

Ces Religieux se levent deux heures avant le jour pour dire leurs Matines & ne mangent jamais de viande dans le Convent. Mais Alvarez remarque que l'orsqu'ils se trouvoient avec les Portugais, ils ne laissoient pas d'en manger & de boire du vin, pourveu qu'ils n'eussent point de Compagnon, de peur qu'il n'en avertît le Superieur qui les auroit châtiez severement pour cette transgression. M. Poncet dit qu'il en a vû qui se levoient deux sois la nuit pour chanter des Pseaumes; peut-estre que c'est selon les differents Instituts qu'il y a en ce païs, soit de l'Abbé Tecla-Haïmanot, soit de l'Abbé Eustase.

Tome I.

Digitized by Google

Histoire des Ordres Religieux, 146

Outre le Caresme dont nous avons parlé qui dure cinquante Autssins. jours; M. Poncet dit qu'ils en ont encore trois autres, de mesme que le reste du peuple: sçavoir celui de saint Pierre & de faint Paul, qui dure quelquetois quarante jours & quelquefois moins, felon que la Feste de Pâques est plus ou moins avancée; celui de l'Assomption de Notre-Dame, qui est de quinze jours; & celui de l'Advent, qui est de trois semaines. François Alvarez marque neanmoins ces Caresmes d'une autre maniere que M. Poncet. Outre le Carcsme de la Resurrection de Norre-Seigneur qui commence à la Sexagesime, il dit : qu'ils jeunent depuis le Lundi de la Trinité jusqu'au jour de la Nativité de Notre-Seigneur: que depuis ce jour-là jusqu'à la Purification de Notre-Darne, ils ne jeunent point, mais que les trois jours qui fuivent cette Feste, ils ne mangent qu'une fois en ces trois jours, ce qu'ils appellent la Penitence de Ninive. Nous aimons mieux ajoûter foi à Alvarez qui estoit plus instruit que M. Poncet de ce qui regardoit la Religion & les mœurs des Ethiopiens. Dans tous ces Caresmes on ne se sert ni d'œufs, ni debeure, ni de fromage; on jeune avec la mesme rigueur tous les Vendredis de l'année. On ne dispense personne du jeune, les jeunes gens, les vicillards, & mesme les mala-'des y font obligés.

Mais avec tant d'austerités & de mortifications, ces Religieux sont si attachés à leurs erreurs, qu'ils n'ecoutent point les Missionnaires qui vont chez eux pour les faire rentrer au fein de l'Eglise. Ils se sont toujours opposés à leurs bons desseins en empeschant que les peuples ne se convertissent. Ils leur inspirent tant: d'aversion pour les Européens qui sont blancs. 'par rapport à eux, qu'ils leur font mépriser, & mesme haïr tout ce qui est blanc; c'est pourquoi s'ils representent saint Michel terrassant le Diable, saint Michel est de couleur olivâtre

qui est celle des Abyssins, & le Diable est blanc.

di Birico Trait 20

Le Pape Clement VII. afin d'attirer ces Peuples à la Foi Or-Alb: Piaz-za per pa thodoxe & les ramener au sein de l'Eglise, leur accorda en 1525. l'Eglise de saint Estienne qu'on nomme des Indiens ou des Maures, à costé de laquelle il y a un Hôpital, où ceux qui viennent à Rome sont logés & entretenus aux dépens du Pape. Gregoire XIII. ordonna que lorsqu'il y auroit des Abyssins à Rome on leur fourniroit du Palais tout ce qui leur sexoit necessaire. Innocent XII, imitant la pieté de ses Prede-



Chevalier supposé de l'ordre de s. Antoine en Ethyopie

PREMIERE PARTIE, CHAP. XII.

cesseurs, a establi un fond de cinquante mille écus Romains ORDRE de revenu pour envoier des Missionnaires en Ethiopie & dans REDES.

les autres Provinces de l'Afrique.

ENETHIO-

Ils ont une Chapelle à Jerusalem dans l'Eglise du saint Sepulcre où ils font l'Office suivant leur Rit; & selon les Relations de plusieurs voiageurs, ils le font avec tant d'indevotion & d'irreverence, qu'ils s'attirent le mepris de tous les Etrangers. Mais comme il y a peu de voïageurs qui s'accordent ensemble, M. Poncet parlant de leurs ceremonies de la Messe, dit qu'elles sont majestueuses. Il y avoit autrefois plusieurs Moines Ethiopiens qui alloient tous les ans en grand nombre en pelerinage à Jerusalem, & faisoient ensorte de s'y trouver la semaine sainte. Alvarez dit: qu'estant à Barua dans le gouvernement du Bernagas, il y eut une Caravane composée de trois cens trentesix Moines & de quinze Religieuses, qui partit pour ce voïage; mais qu'ils furent pris par les Arabes, que les vieux furent tués, les jeunes vendus pour esclaves, & qu'il n'y en eut pas plus de quinze qui se sauverent. Depuis ce tems-là ils n'ont point esté à Jerusalem en Caravane, il y en a seulement quelques-uns qui y vont comme passagers. Nous donnons l'habillement de ces Religieux & Religieuses tel que le decrivent Alvarez & M. Poncet.

Voiez Fran. Alvarez, Voiage d'Ethiopie. Le Gobien, Lettres édifiantes des Missions 4. Vol. Le Monde de Davity; & Morigia, Hist. de toutes les Religions.c.70.

## CHAPITRE XIII.

## De l'Ordre Militaire de saint Antoine en Ethiopie.

NOMM E plusieurs Auteurs ont parlé d'un Ordre Militaire de saint Antoine en Ethiopie, nous ne pouvons pas nous dispenser d'en parler aussi; ce ne sera pas neanmoins pour le proposer comme un Ordre veritablement existant, mais seulement pour faire connoistre que tout ce qu'on en a avancé, n'est qu'une pure fable inventée par un certain Jean Baltasar, se disant Abyssin de nation, & Chevalier de cet Ordre; ce qui n'a pas empesché l'Abbé Giustiniani, M. Herman & Schoone beck, de parler de cet Ordre dans leurs Histoires des Ordres-Militaires, comme d'un Ordre veritable, dont ils ont accom-

Digitized by Google

Histoire des Ordres Religieux.

ORDRE pagnéle recit, avec des circonstances qui servent au contrai-MILITAI- re à en faire connoistre la fausseré. C'est ce que nous ferons Antoine remarquer après avoir parlé de la prétendue origine de cet

ENETHIO- Ordre, qu'ils ont rapportée en cette maniere.

Environ l'an 370, disent ces auteurs un Empereur d'Ethiopie, quiselon quelques-uns s'appelloit Jean, & à qui les Empereurs qui lui ont succedé, sont redevables du nom de Prete-Jean qu'ils portent, voulant affermir son trône & maintenir la Religion Catholique dans fon Empire, institua un Ordre Militaire sous le nom de S. Antoine, pour s'opposer à la malice des Heretiques, qui tâchoient de semer par tout le venin de leurs heresies. Il acquit en peu de tems beaucoup de lustre après la mort de son Instituteur par les privileges que Philippes VII. son fils lui accorda, qui voulut aussi que la Croix qu'ils portoient sur l'estomac, qui est bleuë & de la forme d'un T, fût ornée de fil d'or.

Ce Prince ordonna encore que routes les familles de son! Empire, dans lesquelles il se trouveroit trois garçons, seroient obligées de donner le second à la Religion : ce qui s'observoit avec tant d'exactitude, que son propre fils n'en fut pas exemt; ce qui a esté pareillement pratiqué sous ses succesfeurs; il n'y a seulement que les enfans des medecins & les habitans de l'isle de Meroée qui ne sont pas soumis à cette loi. Ces auteurs prétendent que S. Leon le Grand approuvacet Ordre, & qu'il a esté confirmé dans la suite par le Pape Pie V. par une Bulle authentique, où il lui donne beaucoup de loüanges.

La ville de Meroée, qu'on dit avoir esté bâtie par Cambises, & qui est située dans une isse qui porte son nom au milieu du Nil, est la demeure du Grand-Maistre de cet Ordre ( selon ces mesmes auteurs :) le Prete-Jean Claude la donna à l'Ordre, & un autre Empereur des Abyssins, nommé Alexandre III. confirma cette donation, à condition que l'Abbé General des Religieux de S. Antoine de ce païs-là, y fe-

roit aussi sa residence.

Ce Grand-Maistre a par dessus son vestement qui lui descend jusqu'aux genoux, & qui est brodé de fleurs d'or & de soie, une veste ou souranelle noire: son manteau est bordé d'hermine comme ceux des Princes. Il a la teste couverte d'un riche capuce en broderie, semé de pierreries, & dou-



Grand Maître supposé de l'Ordre de S'Antoine 25. en Ethiopie

PREMIERE PARTIE, CHAP. XIII. ble d'une belle fourure; & la marque de l'Ordre est un co- MILITAIlier enrichi de pierreries, auquel pend une Croix bleuë fleur- MILITAIdelisée par les bouts, & garnie au tour d'un fil d'or. C'est Antoine ainsi que l'Abbé Giustiniani & Schoonebeck en font la des-energie. oription, quoique d'autres disent que la Croix est seulement en forme de T. avec un fil d'or.

La Cour de ce Grand-Maistre est pompeuse & magnifique. son Conseil est composé de douze Chevaliers & de douze Religieux. Si l'on en veut croire ces auteurs, tous les mois il change d'Officiers, & cent Commandeurs de l'Ordre & autant de Freres servans ou de simples Chevaliers, sont toûjours au tour de sa personne pour lui servir de Gardes. Il n'y a point de villes dans ce grand Empire, où on ne voie une Commanderie ou un Convent de Religieux, dont le Superieur porte le nom d'Abbé. Ceux qui vont à la guerre sont pourveus d'armes, de chevaux & de valets, qui les suivent aux dépens de l'Abbaïe; & quand ils ne peuvent plus servir la Religion à cause de leurs blessures ou de leur vieillesse, ils vont demeurer dans un Convent avec les Religieux, dont ils prennent l'habit, sans néanmoins s'assujetir à leur manière de vivre.

Ils ajoutent que cette Religion possede de grands biens. Le revenu que le Grand-Maistre tire de l'isse de Meroée, se monte à plus de deux millions, qui sont levés sur les mines d'or, d'argent, de cuivre, de fer, sur les autres marchandises, & sur les tributs qu'on fait paier aux Juiss & aux Turcs qui vont d'Afrique à la Meque; & afin que la dignité de Grand-Maistre ne puisse jamais tomber entre les mains de l'Empereur; il n'est pas permis d'en revétir quelqu'un de sa famille, mais on la confere tour-à-tour à un Religieux & à un Seculier. Le premier doit avoir esté Superieur ou Abbé? de quelque Monastere; & le seculier doit aussi avoir esté: Chevalier Abbé de quelques-uns de ces Convents.

Ils font vœu, selon ces mesmes auteurs, de sacrifier leur vie pour la Religion Catholique, de procurer l'avancement de l'Église Romaine, dont ces Chevaliers reconnoissent (à ce qu'ils disent ) le Chef pour leur vrai & legitime Pasteur, d'observer les décissons du Concile de Florence, tenu sous le Pape Eugene IV. de ne faire jamais la guerre aux Chrestiens, & de ne point prendre les Ordres sacrés sans une permission?

Tiij;

Histoire Des Ordres Religieux.

MILITAL-REDE S. PLE.

particuliere du Pape. Ils s'obligent aussi de fournir à leur Prince trois mille Chevaliers quand il est obligé de faire la. ANTOINE guerre. Enfin l'Abbé Giustiniani & Schoonebeck disent, que ENETHIO- les Ecclesiastiques & les Moines de cet Ordre, sont vétus de noir, & ont au lieu de Croix un T. d'asur; que ces Chevaliers ont plusieurs Commanderies en France, en Espagne, en Italie & dans toute l'Europe, qui sont possedées par près de douze mille Chevaliers; & qu'il y a encore presentement à Vienne en Autriche un grand Abbé de l'Ordre qui y refide.

> Voilà en abbregé ce que disent les auteurs qui ont parlé de cet Ordre, & ce qui me persuade qu'il est imaginaire: car sans m'arrester à ce que plusieurs Escrivains\*ont avancé pour prouver que le Prete-Jean n'a jamais regné en Ethiopie. mais bien dans l'Asie, où, selon quelques-uns, il faisoit sa residence à Tranchut; quelle apparence y a-t-il que saint Leon le Grand air approuvé cet Ordre, & donné de grands privileges à ces Chevaliers Abyssins: puisque cet Empire fut d'abord infecté de l'heresie de Dioscore; que ces peuples ont toûjours rejetté le Concile de Calcedoine, où cet Heresiarque fut deposé de la dignité Episcopale & du Sacerdoce; & qu'ils ont toûjours dit anatheme à saint Leon, qui avoit presidé à ce Concile par ses Legats ? Peut-on croire que les Religieux d'Ethiopie, si ennemis de l'Eglise Romaine, & qui empeschent tous les jours que les Missionnaires ne fassent des Conversions parmi ces heretiques ; fassent vœu de fidelité & d'obéiffance au S. Siege Apostolique, de garder les decisions du Concile de Florence, & de ne point prendre les Ordres Sacrés sans la permission du Pape, comme ces auteurs nous veulent persuader que sont ces prétendus Chevaliers & Religieux de saint Antoine en Ethiopie ? & ne demeurera-t-onpas d'accord que Schoonebeck & les autres, qui disent que ces Chevaliers ont plusieurs Commanderies en France, en Espagne, en Italie, & dans toute l'Europe, & qu'il y a encore presentement un grand Abbé de cet Ordre à Vienne en Autriche, se sont trompés, aïant sans doute confondu cet Ordre imaginaire avec celui de saint Antoine en Viennois, dont l'Abbé

S \* Voyez la Chine illustrée du P. Kitcher. Le Voyage de l. Chine du P. Avril. L'Afrique de Marmol. Les Relations d'Eshisp. de Nicol Godigno, de Baltaz II Tellez, & Damien Goez.



Religieux suppose de l'ordre Militaire de S. Antoine, en Ethiopie

General fait sa residence en l'Abbaie de saint Antoine proche ORDRE Vienne en Dauphiné, & non pas en Aurriche? S'ils avoient leu MILITAI. l'histoire de cet Ordre prétendu, composé par cet Abyssin, Antoine dont nous avons ci-devant parlé; ils auroient veu qu'il dif-ENETHIOtingue l'Ordre de saint Antoine de Viennois d'avec celui d'Ethiopie, quoiqu'il dise que les Religieux de l'un & de d'autre sont tous freres.

L'Abbé Giustiniani voiant que cet Abyssin dit qu'il n'y a point de ville en Ethiopie où il n'y ait un Convent de cet Ordre, ou plustost autant d'Abbaïes, toutes bâties en maniere de Citadelles, & que dans chacune de ces Abbaïes il v a quatre Cloistres: a cru que le grand nombre que cet Abyisin marquoit, n'estoit pas soustenable; c'est pourquoi il s'est contente d'en mettre seulement deux cens cinquante, quoique cet Abyssin, qui se contredit en plusieurs endroits, en ait marqué deux mille sept cens. Mais comme dans un autre endroit, il n'en marque que dix-fept cens, & dans un autre deux mille cinq cens, quel fond peut-on faire sur un tel témoignage? Seroit-il possible que tant d'Abbaïes si considerables aïent esté ruinées depuis environ six-vingts ans que cet Abyssin a escrit; puisqu'aucun de nos Voïageurs qui ont esté en Éthiopie n'en a parlé, & qu'au contraire ils fassent mention de plusieurs autres Monasteres? M. Poncet, entre les autres, scavoit fort bien quelle estoit la Croix de saint Antoine, que les Religieux qui portent ce nom en France, mettent sur leurs habits, puisque parlant d'une petite monnove du Roïaume de Sennar, il dit que c'est un petit morceau de fer de la figure d'une Croix de saint Antoine. Ainsi aïant parlé des habillemens des Religieux d'Ethiopie, il auroit dit sans doute qu'ils portoient cette Croix sur leurs habits, s'il estoit vrai, comme disent Giustiniani & Schoonebeck, qu'ils enportassent une. Mais ces Auteurs ne parlent qu'après ce Jean-Baltasar Abyssin, qu'Abraham Ecchellensis, refute assez bien dans sa Preface sur la Regle de saint Antoine; disant que c'est sans raison que cet Abyssin a avancé, que les Moines d'Orient qui suivent la Regle de saint Antoine portent un Tau sur leurs habits, puisqu'il n'en a jamais veu aucun qui en portast, excepté les Abbés, qui en ont une sur leurs manteaux; & ce sçavant Maronite regarde comme une pure Fable l'Ordre Militaire de saint Antoine, s'estonnant qu'on Histoire des Ordres Religieux.

74 (ande

Tom. L.

ait traduit en François & en Espagnol l'Histoire feinte qu'en a donnée cet Abyisin, qui n'est remplie que de mensonges & Antoine de faussetés: Deus bone, ac immortalis ! s'écrie-t-il, qua men-ANETHIO- dacia, qua somnia, qua commenta eo in libello sub nomine mi-

seriejus Æthiopis conficto, non continentur?

Nous pouvons encore ajoûter, que ce que le mesme Abyssin a avancé, que les Maronites, Jacobites, Georgiens, Armeniens & Nestoriens, obéissent tous à l'Abbé du Mont de Sion en Asie, est aussi tres-faux; puisqu'il n'y a point d'Abbé du Mont de Sion; & que les Religieux de saint Francois ont demeuré seuls sur cette montagne pendant près d'un siècle, jusqu'en l'an 1559, que les Turcs voulant clorre la ville de Jerusalem, comme elle est presentement, & ne Elucid. Top- voulant pas faire la dépense qui eut esté necessaire pour y renfermer le Convent que ces Religieux avoient sur cette montagne, qui est la plus essevée de celles qui sont dans cette ville; ils demanderent à ces Religieux une contribution de six mille escus pour y travailler : ce que leur pauvreté les aïant empesché de fournir, ils allerent demeurer hors la ville. Mais depuis ce tems-là les Turcs, jugeant que le lieu où ils s'estoient retirés, estoit de deffense, & que les Chrestiens s'y refugiant pourroient surprendre la ville; ils en chasserent les Religieux qui sont dans un autre lieu de Jerusalem, & les Eglises qui estoient dans le Convent du Mont de Sion ont esté changées en des Mosquées. D'ailleurs quelle apparence y a-t-il que les Armeniens qui sont à Jerusalem, & qui suivent la Regle de saint Basile aussi-bien que les Moines Georgiens, eussent obéi à l'Abbé du Mont de Sion qui auroit esté de l'Ordre de S. Antoine? Ceux qui voudront ajoûter foi aux Auteurs qui ont donné cet Ordre Militaire pour veritable, pourront consulter ce Jean-Baltasar Abyssin, dont l'histoire en Espagnol a esté traduite en notre Langue en 1632. l'Histoire des Ordres Militaires de l'Abbé Giustiniani, imprimée à Venise en 1691, celle de M. Herman, imprimée à Rouen en 1698. celle d'Adrien Schoonebeck, imprimée à Amsterdam en 1699. & le Catalogue des Ordres Militaires qu'a donné le P. Bonanni en 1712.

> Entre les Auteurs que l'Abbé Giustiniani cite pour prouver l'existence de cer Ordre, il a mis Cesar Veccellio frere du Titien, qui a fait graver en 1589. les differens habillemens

> > Digitized by Google

de

PREMIERE PARTIE, CHAP. XIII. de toutes les Nations du monde. Il est vrai que Veccellio a Ordri donné l'habillement des plus grands Seigneurs d'Ethiopie, RE DE S. semblable à celui que l'Abbé Giustiniani à fait graver pour Antoins representer un de ces prétendus Chevaliers de saint Antoine, RIE. & qui a esté ensuite copié par Schoonebeck, & par le P. Bonanni. Mais au bas de cette figure, Veccellio n'a point marqué que ce fust l'habillement d'un de ces Chevaliers; il dit seulement que c'est celui des principaux Seigneurs de la Cour du Prete-Jean, qui portent une chemise de soïe avec un Capuce de fourures de grand prix, & qu'ils ont au cou de riches ornemens d'or & de perles : I principali personagi del Prete- Cesar Vec-Jeani portano una camiscia di seta, & un Capucio di pelli ani- cellio. hamali di grandissimo prezzo, & al collo usano ornamenti grandis- & moderni simi d'oro & di gemme.

mondo. Cet habit n'a mesme rien de commun avec celui qui est marqué dans l'Histoire de cet Ordre prétendu, composée par ce faux Chevalier Abyssin; car il dit que lorsque l'on reçoit Fondation un Chevalier, un Frere servant, ou un Oblat de cet Ordre, vie, & Rei on leur donne un petit Scapulaire noir, avec un Tau bleu valiers de qu'ils portent sur la chemise qu'à la Profession d'un Cheva-l'Ordre de S. lier, on lui donne une Soutane noire traisnante à terre, Ethiopie. avec une Croix bleuë sur la poitrine: que par dessus la Sou-Chap. 5. 6. tane, on lui met une Cucule noire, fort plissée par le cou, 6 10. aïantles manches longues qu'il s'entortille au tour des bras : qu'il y a aussi une Croix bleuë sur cet habit, & qu'on lui donne encore une petite Croix d'or de la mesme façon qu'il porte au cou. Il ajoûte que tous les Chevaliers Commandeurs, tant les Religieux Prestres, que les Militaires, assistent à l'Office Divin revestus de cette Cuculle noire, avec cette difference, que les manches des Cuculles des Prestres sont fermées; maisque les uns & les autres ont la teste couverte d'un Capuce semblable à celui des Moines Benedictins: que l'habit des Freres servans & des Oblats Prestres est noir aussi; mais semblable, quant à la forme, à celui des Chartreux, à la difference que les Oblats n'ont point à costé de leur habit, ces bandes que les Chartreux portent, afin qu'ils soient disringués par ce moien des Freres servans : que les uns & les autres portent cet habit dans l'Abbaïe; mais qu'ils ont une Chape noire de la mesme façon que celle des Chartreux lorsqu'ils sortent. Enfin dans le Chapitre X. il dit que l'habit des

Tome I.

54 Histoire des Ordres Religieux,

ORDRE Freres servans qui ne sont pas Prestres, consiste en une Sou-DE S. PA- tane noire qui descend jusqu'à la moitié de la jambe, un manteau long jusqu'à terre, plissé au collet. & une Chape noire, qui est le mesme habit que portent les Chanoines de Benevent en Italie: que toute la différence qu'il y a ; c'est que ces Chanoines portent un bonnet quarré, & les Freres servansde l'Ordre Militaire de saint Antoine un bonnet rond. Quant à l'habit des Oblats, il est peu differend, à ce qu'il prétend, de celui des seculiers. Voilà des habillemens bien differens de celui que Schoonebeck & le P. Bonanni nous ont donné comme le veritable, que portent ces prétendus Chevaliers de faint Antoine, dont nous avons ci-devant fait la description, quoiqu'ils ne parlent qu'aprèsce faux Chevalier Abvisin; ou plustost qu'après l'Abbé Giustiniani, qui a esté copié par Schoonebeck & le P. Bonanni qui s'en sont rapporté à ce qu'il a dit. Non seulement le P. Bonanni ne s'est pas contenté de faire graver l'habillement supposé de ces prétendus Chevaliers de saint Antoine d'après l'Abbé Giustiniani; mais il a encore fait graver l'habillement supposé d'un prétendu Grand-Maistre & celui d'un Religieux de cet Ordre, habillemens qu'il a inventés, & que nous avons fait aussi graver pour faire voir le peu de raport de ces habillemens avec ceux, dont ce faux Chevalier Abyssin avoit fait la description; & ilsemble que l'on ait voulu ajoûter d'autres faussetés à celles que cet Abyssin avoit avancées.

## CHAPITRE XIV.

Vie de Saint Pachome Abbé, premier Instituteur des Congregations Religieuses.

AINT Antoine a bien, à la verité, donné quelque perfection à la vie Coenobitique; mais l'on doit donner à faint Pachome la gloire de l'avoir affermie, par l'union de plusieurs Monasteres, qui, quoique gouvernés par des Superieurs particuliers, estoient néanmoins tous soumis à un-Abbé ou Superieur general; c'est ce qui a formé la premiere Congregation Religieuse.

Il nâquit dans la haute Thebaide vers l'an 292. son per



Moine de S. Pachome.

 $\mathsf{Digitized} \; \mathsf{by} \; Google$ 

PREMIERE PARTIE, CHAP. XIV.

& sa mere estoient des Païens qui l'éleverent dans leur superstition; mais dès son enfance il témoigna tant d'opposition à l'idolatrie, qu'aïant goûté du vin offert aux Idoles, il
le rejetta à l'heure mesme; & un jour que ses parens l'avoient
mené à certains Sacrifices qu'on faisoit aux faux Dieux pour
consulter leurs oracles, il donna tant de fraïeur aux Demons, qu'ils ne voulurent jamais parler devant lui: de quoi
les Sacrificateurs étonnés & irrités, s'écrierent qu'il falsoit
chasser cen ennemi de leurs Dieux.

A l'âge de vingtans il fue pris pour estre enrollé dans l'armée de l'Empereur Maximin, qui se préparoit à faire la guerre à Constantin & à Licinius. On l'embarqua sur un Vaisseau avec plusieurs autres, & le soir ils arriverent dans une ville, dont les habitans touchés de compassion de la pluspart de ces Soldats qui estoient de jeunes gens qu'on menoit à la guerre contre leur gré, leur donnerent tous les secours dont ils avoient besoin. Pachome demanda qui estoient ces gens si charitables. On lui répondit que c'estoit des Chrestiens. Il demanda ce que vouloit dire ce nom, & quel Dieu ils adoroient. On lui die qu'ils n'en reconnoissoient point d'autres, que celui qui a fait le Ciel & la Terre, & son Fils unique Jesus-Christ en qui ils crosoient, & qu'ils esperoient une récompense en l'autre Vie pour les biens qu'ils leur faisoient. Pachome touché de ce discours se retira à l'écart, & élevant les yeux & les mains au Ciel, il promit à Dieu de le servir parfaitement, & de s'attacher à lui tout le reste de sa vie. s'il lui donnoit une connoissance de sa Divinité. Il continua son voïage, & aussi-tost qu'il ressentoit quelque mouvement déreglé de la nature corrompue, il avoit recours à la priere.

La guerre estant sinie & les Soldats aïant esté congediés, il retourna en Thebaïde. Il alla à l'Eglise d'un Bourg nommé Chenobosque où il sur fait Cathecumene, & peu de tems après il reçut le Baptesme. Aïant ensuite appris qu'un vieillard, nommé Palemon, servoit Dieu dans le Desert, il alla le trouver à l'heure mesme, & frapa à la porte de sa Cellule; le Vieillard l'entrouvrit, & aïant sceu qu'il vouloit estre Solitaire, il lui dit d'un ton severe que la vie Monastique n'estroit pas une chose facile: que plusieurs l'avoient embrassée, mais n'avoient pas persèveré: qu'il ne pouvoir pas estre re-

Digitized by Google

V ij

Histoire des Ordres Religieux.

ORDRE çu dans son Monastere, à moins qu'il n'eût fait quelque penitence dans un autre; mais qu'il considerast qu'il ne mangeoit que du pain & du sel, & qu'il n'usoit jamais d'huile: qu'il ne buvoit point de vin : qu'il veilloit la moitié de la nuit: qu'il l'emploïoit à méditer l'Escriture-sainte, à psalmodier, & qu'il la passoit mesme quelquefois sans dormir. Ces paroles sirent trembler Pachome; toutefois il s'engagea à tout avec tant de foi, que Palemon lui ouvrit la porte, & lui donna l'habit Monastique, ce qui arriva au plus tard l'an 314.

Il demeura quelque tems avec ce saint Vieillard, travaillant à filer du poil & à enfaire des Cilices pour avoir de quoinourrir les pauvres; mais s'estant avancé assez loin dans un canton nommé Tabenne; comme il estoit en prieres, il entendit une voix qui lui dit: demeure ici, Pachome, & fais-y un Monastere; car plusieurs te viendront trouver, & tu les conduiras selon la Regle que je te donnerai. Aussi-tost un Ange lui apparut & lui donna une Table où estoit escrite

cette Regle qui y fut observée depuis.

Il communiqua cette Vision à saint Palemon qui le fortifia dans ce dessein, & lui conseilla d'executer l'œuvre que Dieului ordonnoit d'entreprendre. Il fut mesme avec lui jusqu'à. Tabenne, & ils y demeurerent quelque tems dans une petite maison qu'ils y bastirent ensemble. Palemon retourna ensuite dans son Ermitage, où il mourut dans une heureuse. vieillesse. Saint Pachome l'aïant esté visiter, il l'assista jusqu'à

la mort & lui donna la sepulture.

Pachome estant retourné à Tabenne, Jean son frere, qui s'estoit fait Chrestien, l'y vint trouver. Ils vescurent ensemble dans une trés-grande austerité. Ils donnoient aux pauvres le fruit de leur travail, sans rien reserver pour le lendemain. Hs ne changeoient d'habits que pour la necessité de les laver. Pachome portoit continuellement un Cilice, & ne dormoits que debout dans sa Cellule, sans s'appuier contre la muraille. Jean estant mort, il demeura quelque tems seul & souffrit quantité de tentations & d'illusions du Demon. Cependant: il bastissoit un Monastere assez spacieux pour recevoir cette grande multitude de Moines, suivant la promesse qu'il avoir receuë du Ciel. Enfin le tems estant venu qu'elle devoit s'accomplir, un Ange lui apparut une seconde fois pour l'en averur. Il commença à recevoir ceux qui se presentoient à luis

PREMIERE PARTIE, CHAP. XIV. pour embrasser l'Etat Monastique. Il eut bientost jusqu'à cent CRORE DE

Disciples, dont les trois premiers furent Psentaese, Sur, & ME. Ploïs. Les plus distingués ensuite furent Pecuse, Corneille, Paul, un autre Pachome, & Jean. Il les conduisit suivant la Regle que l'Ange lui avoit apportée du ciel. Il estoit permis à chacun de manger & de jeuner selon ses forces, & on mesuroit le travail à proportion. Ils logeoient trois à trois, en differentes Cellules; mais la cuisine & le refectoire estoient en commun. Leurs habits consistoient en une tunique de gros lin faire en forme de sac, nommée Lebitonne: elle n'avoir point de manches, alloit jusqu'aux genoux, & estoit serrée d'une ceinture. Ils avoient pardessus une peau blanche corroïée, d'un cuir de chevre qu'ils appelloient melottes, quoique ce nom appartient plùtost à une peau de mouton. Elle couvroit les épaules depuis le cou, descendoit par derriere jusqu'au bas des cuisses, & leur teste estoit couverte d'un capuce de laine de la maniere que les enfans de ces quartiers là le portoient. Il estoit fort petit & sans poil, n'alloit que jusqu'au haut des épaules, & estoit garni de petites croix. Ils avoient cet habit tant de nuit que de jour; mais venant à la Communion. ils ostoient la melotte & la ceinture, ne gardant que la tunique. Pendant le repas ils se couvroient la teste de leurs capuces pour ne se point voir les uns les autres, & observoient le silence. Les hôtes ne mangeoient point à la Communauté, & les Novices estoient éprouvés pendant trois ans.

Saint Pachome animoit ses Religieux à l'observance de la Regle plus par ses exemples que par ses paroles. Tout le Monastere estoit divisé en vingt quatre troupes, dont chacune portoit le nom d'une des lettres de l'Alphabet grec avec un raport fecret de ceux qui la composoient. Les plus simples par exemple estoient rangés sous l'Iota, les plus difficiles à conduire sous le Xi, afin que l'Abbé pût aisément s'informer de l'état d'un chacun dans une si grande multitude, en interrogeant les Superieurs par ce langage mysterieux qui n'estoit connu que des plus spirituels. Enfin l'Ange qui parloit à saint Pachome, lui ordonna de faire douze Oraisons le jour, douze le soir, & douze la nuit. Il trouvoit que c'estoit peu; mais l'Ange lui respondit, que c'estoit afin que les foibles les pussent accomplir sans peine, & que les plus parfaits n'avoient pas besoin de cette Loy, parce qu'ils ne cessoient de prier dans leurs Cellules.

HISTOIRE DES ORDRES RELIGIEUX,

ORDRE DE S. Pacho. Me

Ses Disciples augmentant de jour en jour, il bastit un second Monastere à Baumou Prou, qui n'estoit pas éloigné de celui de Tabenne, quoiqu'il fust dans un autre Diocese. Ensuite Eponyme Abbé de Chenobosque & les Religieux de Monchose. s'estant offerts à lui avec leurs Monasteres, il les reçut & establit parmi eux son Observance. A ces quatre Monasteres, il en joignit encore trois autres, scavoir celui de Tismene, ou de Meneprès la ville de Panos, celui de Tase ou de Thebes, & celui de Pachum ou Chnum aux environs de Lasophe. Tous ces Monasteres joints ensemble formerent une Congregation parfaite, qui avoit son Abbé ou Superieur General, & mesme son Oeconome ou Procureur pour l'administration du temporel. On y faisoit la visite tous les ans: on assembloit un Chapitre General où on faisoir élection des Officiers, & le Monastere de Baum, qui estoit le plus considerable, fut regardé comme le chef de l'Ordre.

Ce fut là la premiere Congregation Religieuse qu'on a appellée de Tabenne à cause du premier Monastere qui fur basti en ce lieu. Saint Pachome en fonda aussi un pour des filles. L'occasion en vint de sa propre sœur qui estant venue pour le voir, & n'aïant pû obtenir cette consolation ( car il ne parloit jamais aux femmes) suivit le conseil qu'il lui donna par le portier du Monastere, de travailler à se consacrer elle-mesme toute entiere à Dieu. Il lui fit donc bastir une Cellule dans un lieu appellé Men, un peu éloigné du Monastere, de Tabenne. où elle se vit bientost Mere de plusieurs Filles qui spivirent ion exemple. Pallade dit qu'elles estoient au nombre de quatre cens vers l'an 420. & saint Theodore successeur de saint Pachome en fonda un autre auprès de Pabau en un lieu nommé Bechré. Personne n'alloit les visiter sans permission particuliere, hormis le Prestre & le Diacre destinés pour les servir, qui n'y alloient mesme que les Dimanches. Les Religieux qui avoient quelques parentes parmi ces saintes Religieuses, obtenoient la permission de les aller voir accompagnés de quelqu'un des plus anciens & des plus spirituels. Ils voioient d'abord la Superieure, & puis leurs parentes, en presence de la Superieure & des principales de la Maison, sans lui faire, ni en recevoir aucun present, & sans manger en ce lieu. Les Religieux alloient faire leurs bastimens & les assister dans leurs autres besoins, conduits par quelqu'un des plus sages & des plus



Religieuse de l'ordre de S. Pachome

graves; mais jamais ils ne buvoient ou ne mangeoient chez-el-Ordre de les, revenant toûjours à leur Monastere à l'heure du repas. ME. Leur Superieur leur envoïoit du lin & de la laine dont elles faisoient, suivant l'ordre du grand Oeconome, les étoffes necessaires pour elles & pour les Religieux; & quand quelqu'une estoit morte, on apportoit le corps jusqu'à un certain endroit, où les Religieux en chantant, venoient le prendre, & l'alloient enterrer sur la montagne où estoit leur Cimetiere.

Vanus Evesque de Panosaïant escrit à saint Pachome pour le prier de venir fonder des Monasteres auprès de sa ville ; il lui accorda sa demande. En y allant il visita ceux qui estoient sous sa conduite; & quand il fut arrivé à Panos avec ses Moines. l'Evesque le reçut avec un très grand respect, & lui donna des places pour bastir ses Monasteres. Notre Saint y travailla avec joie; mais comme on élevoir un mur de closture, quelques personnes mal intentionnées venoient la nuit abbatre ce que l'on avoir basti pendant le jour. Le Saint exhortoit ses Disciples à le souffrir avec patience; mais Dieu en sit justice. Ces méchans s'estant assemblés pour continuer leur crime, furent brûlés par un Ange, & consumés; ensorte qu'ils ne parurent plus. Le bastiment estant achevé, saint Pachome y laissa des Moines ausquels il donna un Superieur,& demeura dans ce Monastere un tems assez considerable pour y mieux establir la discipline reguliere, à cause qu'il n'estoir pas éloigné de la ville. Il retourna ensuite à Tabenne, où Dieu voulant enfin consommer ses travaux, il comba malade avant la Feste de Pâques. Deux jours avant que de mourir, il sit assembler tous ses freres; & après leur avoir donné quelques instructions pour leur conduite, il leur nomma Petronne l'un d'entr'eux, comme le plus digne pour lui succeder, & il mourut le quatorzième jour de Mai de l'an 348.

Il eut près de neuf mille Moines sous sa conduite, dont le nombre augmenta encore après sa mort. Mais dans la suite cet Ordre s'est entierement aboli, les Religieux de saint l'achome & presque tous les autres d'Orient afant embrassé la Regle de saint Basile, où s'estant rangés parmi ceux qui regardent saint Antoine pour leur Patriarche. Il y a neanmoins de l'apparence que l'Ordre de saint Pachome subsistoit encore avec éclat vers le milieu du onziéme siécle, puisqu'Anselme Evesque d'Havelberg dont, nous avons déja parlé, dit avoir

Histoire des Ordres Religieux,

Ancien- veu à Constantinople dans le Monastere de Philantropos, cinq

NES D'O. cens Moines de l'Ordre de saint Pachome.

Rosveid, Vit PP. Bolland, Act. Ss. 14. Maii. De Tillem. Tom.13 spi- Mem. pour l'Hist. Eccles. Tom. 7. & 8. Fleury, Hist. Eccles. Tom. 3. 6 4.

### CHAPITRE

Des Regles de saint Isaie, de saint Macaire & de quelques autres Peres de la vie Monastique en Orient.

PR Es avoir parlé des Ordres de saint Antoine & de saint PR Es avoir parle des Ordres de Jame Partonne et le pro-Pachome : & avant que de descrire l'origine & le progrès de celui de saint Basile; nous dirons un mot de quelques autres Peres de la vie Monastique d'Orient, dont quelques-uns

najt. d'O-Ti. Bf.

Ibid.

ont esté Disciples de saint Antoine & de saint Pachome, & Cod Regul. dont les Regles ont esté recuillies par saint Benoist d'Aniane. Il & Bulteau, s'entrouve une sous le nom de l'Abbé Isaïe qui est propre pour 116ft. Mo- les Ermites, principalement pour les Novices: mais on ne scait quel estoit son Monastere, l'on conjecture que cet Abbé pourroit bien avoir vêcu dans l'Egypte ou la Thebaïde. Il y en a encore une dans le Code des Regles, composée par deux Ss. Macaires, par saint Serapion, par saint Paphnuce, & par trente quatre autres Abbés. Cet Abbé Serapion, est Serapion de Nitrie, ou Serapion d'Arsinoé. Saint Paphnuce estoit celui qui gouvernoit un Monastere situé près d'Heraclée ville de la basse Thebaïde, ou plustost Paphnuce Bubale Prestre du Defert de Scetis. Les deux Macaires sont sans doute les Disciples de saint Antoine, & l'ancien ou l'Egyptien, & sont differens d'un autre Macaire l'Alexandrin ou le jeune, dont on voit aussi une Regle. Celui-ci estoit d'Alexandrie, lequel aïant quité l'emploi qu'il exerçoit, embrassa la vie Religieuse, & fut un prodige de mortification & d'abstinence. Pour repousser les attaques de la volupté, il s'exposa nud dans un lieu plein de mouches, & y demeura pendant six mois; de sorte qu'il en sortit tout defiguré comme un lepreux. Il alla une fois à Tabenne vêtu comme un artisan; & sans se faire connoistre, il fut admis dans la Communauté. Mais ensuite saint Pachome le reconnut par revelation, & fut surpris de la rigueur de sa penitence;



Ancien Moine de la Palestine.

29.

P. Giffert S.

PREMIERE PARTIE, CHAP. XV.

penitence; car il se tint debout pendant le Caresme, mangea NES RE seulement, ou plûtost, il fit semblant de manger un peu de le- gles d'O. gumes chaque Dimanche. Il retourna en Egypte & continua RIENT. d'y servir Dieu. Il avoit diverses Cellules, & demeuroit tantost dans le Desert de Nitrie, tantost dans celui de Scétis, & encore ailleurs. Enfin sa mort arriva vers le commencement du cinquiéme siécle, & l'on pretend qu'il avoit sous sa conduite cinq mille Moines. Quelques-uns croient que la Regle qui est sous son nom, n'a point esté escrite ni dictée par lui; mais que c'est seulement un recueil de ses maximes, & de l'observance reguliere qui se pratiquoit dans ses Monasteres, & que l'Auteur de cette Regle n'a vêcu qu'après saint Jerôme. On attribuë encore une Regle Monastique à saint Posthume Abbé de Pisper, qui succeda à saint Macaire dans le gouvernement des Moines dont saint Antoine lui avoit laissé la conduite; & le Diacre Vigile fit une collection des maximes & des coustumes des anciens Moines, sous le nom de Regle Orientale.

Il y a eu sans doute d'autres Regles dont on n'a point de Cassian. lib. connoissance; car en Orient aussi-bien qu'en Occident, il y e 2. avoit presque autant de Regles que de Monasteres, selon ce que dit Cassien. La pluspart en avoient d'escrites, quelques-uns Mabill. observoient seulement ce qu'ils avoient appris de leurs Ànciens, annal. Be-& qu'une suite de tems sans interruption y avoit fait recevoir 1. 1/16. 1. comme loi; d'autres n'avoient pour Regles que la volonté de leurs Superieurs. Comme toutes ces Regles soit escrites ou verbales, tendoient toutes à une mesme sin, qui estoit de ne songer uniquement qu'à Dieu, & de ne s'occuper qu'aux choses spirituelles en se debarassant de tout ce qui pouvoit y apporter quelqu'obstacle; c'est ce qui faisoit que chaque Monastere n'estoit pas si attaché à une Regle, qu'il n'en observast encore quelques autres, selon que l'Abbé le jugeoit à propos : deforte que dans un mesme Monastere l'on observoit plusieurs Regles escrites, ausquelles on retranchoit, ou l'on ajoûtoit ce qui sembloit plus convenable à ce Monastere, eu égard au lieu où il estoit situé, & au tems auquel on introduisoit cette Regle. Cependant parmi une si grande diversité de Regles, il y avoit une si grande union entre les Moines, qu'ils sembloient ne former qu'une mesme Congregation par raport aux observances & aux vêtemens qui estoient uniformes; c'est pourquoi on passoit aisément d'un Monastere en un au-

Tome I.

Digitized by Google

Histoire des Ordres Religieux. 162 ANGIEN- tre, non seulement des Latins aux Latins, des Grecs aux Grecs: nes Re-GLES d'O- mais encore des Latins aux Grecs, & des Grecs aux Latins. De ces Regles Orientales dont nous avons parlé ci-dessus. RIENT. celle de saint Macaire sut introduite dans le Monastere de 1bid. Lereins en Provence, & dans celui de Reomay ou Monstiersaint Jean en Bourgogne; aussi-bien que dans celui de saint Seine. Le Monastere de saint Memin proche d'Orleans, recut celle de saint Antoine, ou du moins celle qui se trouve sous son nom, qui fut observée aussi avec celle de saint Pachome & Abid lib. 13. celle de saint Benoist, dans un Monastere de filles fondé sous le titre de sainte Colombe & de sainte Agathe, comme il paroist par les Lettres apostoliques du Pape Jean IV. qui confirment cette fondation à la recommandation de Clovis II. Roi Cod. Rigul. de France. Celle du Diacre Vigille sous le titre de Regle Orientale, fut reçuë dans quelques Monasteres du Diocese Annal. Be- de Treves. Enfin celle de saint Basile dont nous parlerons dans les Chapitres suivans, fut reçuë dans presque tous les 1. 69 6. Monasteres d'Italie après qu'elle eut esté traduite en latin par Rufin. Elle fut aussi introduite en France dans quelques Monasteres, entre les autres dans l'Abbaïe bastie par saint Yrier, proche de Limoges, qu'on appelle presentement de son nom S. Yrier-la perche. Ce Saint y fit observer cette Regle, conjointement avec les Institutions de Cassien, & les Regles de tous les Abbés qui avoient esté les Fondateurs de la vie Monasti-Gieg: Tu- que, selon le témoignage de Gregoire de Tours. Ion 45. 102 L'on doit mettre au nombre des Regles d'Orient, les Infc. 29 titutions de Cassien; puisqu'il ne les redigea par escrit, qu'à la priere de Castor Evesque d'Apt, qui avoit fondé un Monaîtere dans le Diocese de Nismes, dans lequel il souhaitoit faire observer les mesmes manieres de vivre, que celles que Cassien avoit veu pratiquer aux Moines d'Orient, & qu'il avoit establies dans les deux Maisons qu'il avoit fondées à Marseille. Ce ne fut pas seulement en France que ces Institutions ausquelles plusieurs Escrivains ont donné le nom de Regle, su-Ruff Hist: rent observées; mais elles le furent encore en plusieurs ModeMorfelle nasteres d'Espagne, où dans l'Abbaïe de saint Pierre d'Arlanbilon. Ai- ce, il se trouve un manuscrit sous le titre de Regula Patrum, nal. Bene- qui renferme les Regles de saint Macaire, de saint Pachome, destaint Basile, de saint Cassien, de saint Benoist, de saint Isidore & de saint Fructueux, qui se trouvent encore avec celle

PREMIERE PARTIE, CHAP. XV.

ide saint Posthume dans un autre manuscrit sous le mesmetitre de Regula Patrum dans le Monastere de saint Pierre de Cardagne au Diocese de Burgos: d'où l'on doit conclure, qu'arent que la Regle de saint Benoist sust reçuë en Espagne, on y
observoit les Regles de saint Basile, ou de Cassien, & peut-es-

tre les deux ensemble. A la verité les escrits de Cassien 3 & sur-tout ses conferences, qui contiennent les maximes & les instructions qu'il avoit apprises de la bouche des plus celebres d'entre les Peres ou Abbés des Deserts d'Egypte, ne furent pas exemts d'erreurs. Il y avoit quelques sentimens qui ne s'accordoient pas avec la foi rouchant le libre arbitre & la grace. Saint Prosper escrivir contre lui, & ne laisse pas de reconnoistre sa sainteté quoiqu'il combatte ses erreurs qu'il ne défendit pas avec opinia. treté. Victor Evesque de Martyrit en Afrique, & quelques au- 1bid. lib.c. tres, ont purgé ces Ouvrages de Cassien des erreurs qu'il v avoit; c'est pourquoi le celebre Cassiodre aïant basti le Monastere de Viviers dans la Calabre près de Squilace, ordonnaà ses Religieux de garder la Regle des Peres & de s'appliquer avec grand soin à la lecture des Traités de Cassien pour l'instruction des Moines; mais il les avertit de les lire avec precaution, & d'y joindre les corrections qu'y avoit faites Victor Evesque de Martyrit.

C'est dans la Regle de Cassien, ou ses institutions Monasriques, qu'on apprend quel estoit l'habillement des anciens Moines d'Orient. Ils avoient de petites tuniques de lin, dont les manches ne venoient que jusqu'aux coudes. Ils portoient un capuchon ou froc qui leur descendoit de la teste sur le haut des épaules. Ils avoient deux bandes de laine qui descendant du haut des épaules, se separoient & venoient se joindre sur l'estomach enserrant l'habit & le pressant sur le corps, afin qu'ils eussent les bras libres pour s'adonner plus facilement à toute sorte de travail. Leur manteau estoit d'une matiere fort grossiere qui leur couvroit le cou & les épaules. Ils portoient une robe de peau de chevre ou de brebis & marchoient toûjours nuds pieds; mais dans le besoin ils se servoient de sandales qu'ils quittoient lorsqu'ils s'approchoient des divins Mysteres. La celebre Abbaïe de saint Victor à Marseille nous donnera encore occasion de parler de Cassien dans la quatriéme partie

de cette Histoire.

Digitized by Google

LAURFS DELA PA-LEST: NR.

#### CHAPITRE XVI.

# Des Anciennes Laures de la Palestine.

'On peut regarder encore comme des Instituts particuliers ces anciennes Laures qui ont esté si celebres en Orient. L'on entend par le mot de Laure une demeure de Solitaires qui logeoient dans des Cellules éloignées les unes des autres par une distance raisonnable, & vivoient en societé sous l'obeissance d'un Superieur. La premiere de ces Laures sut sondée par saint Chariton. Ceux qui ont donné la vie de ce Saint disent qu'il estoit d'Icogne Capitale de Lycaonie: qu'aïant embrassé le Christianisme, il en accomplit si bien les devoirs, que sa pieté le distingua du commun des Fidéles, & l'exposa davantage aux violences des Paiens qui se saissirent de lui pendant la persecution excitée sous l'Empire d'Aurelien: qu'il fouffrit de cruels tourmens avec beaucoup de constance; & qu'aïant esté jetté en prison, il en sortit après la mort d'Aurelien qui fut tué l'an 275, qu'estant en liberté il alla à Jerusa? lem où il fonda à six milles de cette ville la Laure de Pharan. dont l'Eglise sur dediée par saint Macaire Evesque de Jerusalem: qu'il fonda ensuite deux autres Laures, l'une vers Jericho, & l'autre dans le Desert de Theuca, dans lesquelles il eut plusieurs Disciples: & qu'enfin il mourut vers l'an 340.

Baronius. ad Azn. 275 6.9.

Thid.

Mais quoique le Cardinal Baronius dans ses Annales Ecclesiastiques, dise que les actes de ce Saint soient sideles, nean-De Tillem moins M. de Tillemont ne les croit pas d'une grande autorité, se Emp. Tom. persuadant que Metaphraste qui est le premier Auteur de cette 3.926. 718. vie , & qui declare que n'aïant point eu de memoires pour l'es-& Hift. Ec- crire, il ne l'avoit composée que sur la simple tradition, avoit Apag. 682. confondu aussi-bien que les autres Grecs, deux Charitons, l'un Confesseur ou Martyr du tems des Persecuteurs, l'autre Fon-

dateur de plusieurs Monasteres. Une des principales raisons sur lesquelles ce Scavant Critique s'appuie, c'est que s'il estoit vrai que saint Chariton eust fondé ses Laures dans la Palestine après la mort d'Aurelien, qui atriva comme nous avons dit, l'an 275, cela ne pourroit s'accorder avec ce que dit saint Jerôme, que saint Hilarion a esté le pre-



Moine de Saint Cariton.

PREMIERE PARTIE , CHAP. XVI. raier Instituteur des Moines de la Palestine, où l'on n'en avoit LAURIS aucune connoissance avant lui, c'est-à-dire après la mort de Listing. Diocletien qui arriva l'an 313. L'Eglise de la premiere Laure de saint Chariton dediée par saint Macaire de Jerusalem, qui ne fut Evesque qu'en 314. quarante ans après la mort d'Aurelien, fournit une autre difficulté à cet Auteur, ce tems lui paroissant trop considerable pour croire que saint Chariton eust vêcu assez pour fonder encore deux autres Laures, & passer ensuite quelque tems dans une entiere solitude: ainsi il aime mieux distinguer deux Charitons, l'un qui a souffert la persecution du tems de l'Empereur Aurelien, & l'autre Fondateur des premieres Laures de la Palestine, après que saint Hilarion y

Quoiqu'il en soit de ces deux Charitons, celui qui fonda les premieres Laures de la Palestine, fut imité dans le cinquiéme siécle par saint Euthyme le Grand qui bastit aussi une Laure. Elle fut fort renommée, & estoit éloignée de quatre où cinq lieuës de la ville de Jerusalem; mais le saint Abbé n'y vouloit point recevoir de jeunes gens qui n'eussent point encore de barbe, c'est S. Enth. 4pourquoi S. Sabas & S. Quiriace s'estant presentés pour estre pud Bolland du nombre de ses Disciples, il envoia saint Sabas au Monas-20 Jane. tere de saint Theocliste, & saint Quiriace à celui de saint Ge-142. 3036 rasime, parce qu'ils n'avoient point encore de barbe, & à son imitation saint Sabas aiant basti la celebre Laure qui a porté son nom, il n'y recevoir point non plus de jeunes gens, & les envoïoit d'abord dans d'autres Monaîteres.

eust introduit la vie Monastique.

S. Sabas nâquit au bourg de Mutalasque en Cappadoce dans Cyrill vir. le Diocese de Cesarée, vers l'an 440. Des l'âge de huit ans il s. sab. aprid. se retira dans le Monastere de Flaviane à une petité lieuë de Cottel mo-Mutalasque. Il y demeura dix ans, alla ensuite à Jerusalem avec Grec. T. 3. la permission de son Abbé, & passa l'hyver dans le Monastere de saint Passarion alors gouverné par Elpide. Ensuite il se rendit auprès de saint Euthyme pour vivre sous sa conduite; mais le saint Abbé le jugeant trop jeune pour demeurer parmi les Ermites de sa Laure, l'envoia au Monastere d'en bas dont estoit Abbé saint Theocliste.

Le relâchement s'estant glisse dans ce Monastere, saint Sabas le quitta & s'establit dans la solitude du Desert de saint Gerasimie assez près du Jourdain. Il avoit pour lors trente cinq ans; & après en avoir demeuré quatre dans ce Desert, il quitta Xiii

LAURES le sejour de cette solitude pour aller habiter une caverne dans DE LA PA- les roches d'une montagne, au pied de laquelle passoit le Torrent de Cedron à trois lieuës de Bethléem & à cinq de Jerusalem. Il y vescut seul pendant cinq ans, occupé uniquement du soin de son salut, lorsque Dieu lui inspira le desir de travailler aussi à procurer celui des autres. Il y bastit une fameuse Laure, & y assembla soixante-dix Solitaires qui se mirent sous sa conduite; le nombre s'augmenta jusqu'à cent cinquante. Mais quelque grande que fust l'union, la charité, & la bonne intelligence qu'il entretenoit parmi eux, il ne put empescher que quelques-uns n'y apportassent du trouble, & ils furent mesme assez hardis pour entreprendre de le priver de sa Charge d'Abbé. Ils allerent pour cet effet trouver Saluste Patriarche de Jerusalem, & lui representerent que saint Sabas estoit un homme d'une simplicité grossière, imprudent, incapable de gouverner un si grand nombre de Solitaires, & scrupuleux jusqu'au point de ne vouloir pas estre Prestre, ni permettre que l'on conferast cet Ordre aux Religieux. Saluste informé du merite de saint Sabas feignit d'écouter leurs plaintes, mais il ordonna Prestre le Saint, & dit à ces faux Freres: Voila vostre Superieur, ce n'est point par le choix des hommes, mais par l'élection de Dieu mesme qu'il est establi dans cette Charge. Il les ramena tous à la Laure, où il confacra l'Eglife que saint Sabas y avoit construite.

> Ce Saint fonda aussi un Monastere sur la Coline de Castel à une petite lieuë de sa Laure. Il bastit encore un Cloistre à une demie lieuë de cette Laure, où il faisoit instruire les Novices; & si c'estoit des jeunes gens, il les envoïoit à une lieuë & demie de là, dans le Monastere de l'Abbé saint Theodose ion ami, pour les former, & les mettre un jour en estat d'entrer dans la Laure qui estoit le sejour des Parfaits. Aïant esté fait Exarque ou Superieur General de tous les Solitaires qui estoient dans les Deserts, les Ermitages & les Laures; il veilloit toute l'année par sa presence avec beaucoup d'application sur ces Solitaires qui avoient esté commis à ses soins; mais depuis l'Epiphanie jusqu'au Dimanche des Rameaux, il se retiroit dans le fond du Desert accompagné d'un seul Disciple, & s'y preparoit à folemniser la Feste de Pasques.

> Les Religieux rebelles de sa Laure lui tendirent tant de pieges, que pour ceder à leur malice il resolut de les quitter &



Moinc de Saint Sabas.

P. Gujant S.

*31*.

PREMIERE PARTIE, CHAP. XVI.

fe retira dans differentes solitudes; mais le Patriarche de Jerusalem aïant obligé les Religieux seditieux de la Laure de
l'y recevoir, ils aimerent mieux se retirer eux-mesmes. Ils
estoient au nombre de quarante qui allerent à la Laure de
Suca dans l'esperance qu'on les y recevroit; mais Aquilin qui
en estoit Superieur, ne voulut pas seulement qu'ils s'y reposassent en qualité d'Hostes. Quelques Cellules abandonnées
qui estoient près du Torrent de Thécoé leur servirent de retraite. Ils en sirent encore d'autres au mesme lieu, & commencerent ainsi ce qu'on appella depuis la nouvelle Laure.

Le zele que le saint Abbé avoit pour ces Moines revoltés, le tenoit dans une sainte inquietude. Scachant qu'ils estoient dans la necessité, il leur fit tenir une somme d'argent, obtint pour eux la proprieté des Cellules qu'ils occupoient, entreprit un voïage exprès pour leur porter lui-mesme diverses choses dont ils avoient besoin, & leur bastit une Eglise. Par ce moien il sceut les vaincre & ils se soumirent à son obéissance. Il leur donna pour Abbé Jean le premier de tous ses Disciples. Il bastit encore d'autres Monasteres, où il mit des Superieurs d'une grande sainteté; & comme il n'avoit pas moins de zele pour la pureté de la foi que pour l'exacte observance de la discipline reguliere, il veilloit sans cesse pour empescher que le venin de l'heresie ne se glissast dans tous ses Monasteres. Il convertit mesme quelques Solitaires Nestoriens, & travailla depuis avec le mesme succés à faire revenir ceux qui suivoient les erreurs d'Eutychés & de Dioscore. Enfin ce saint Abbé estant âgé de plus de quatre-vingt-douze ans, mourut dans sa principale Laure le 5. Decembre de l'an 531.

L'on prétend que la Liturgie qui est aujourd'hui en usage parmi les Grecs, est celle que l'on observoit dans les Monasteres de saint Sabas, qui l'avoit reçuë de ses Maistres d'Orient psaint Euthyme & saint Theoctiste. A son exemple il y eut 662.
plusieurs de ses Disciples qui fonderent aussi des Laures, dont 649.
les plus remarquables surent Jaques, qui sonda auprès du
Jourdain la Laure des Pyrges, ou des Tours, le B. Firmin
qui bastit la Laure de Malische, connuë depuis par son nom,
Sévérien qui en sonda aussi une dans un lieu nommé Mariche, & Julien qui bastit près du Jourdain la Laure d'El-

cérabe.

Nous avons ci-devant parlé du Monastere de saint Gera-

Digitized by Google

HISTOIRE DES ORDRES RELIGIEUX. LAURES sime, où saint Quiriace sut envoié par saint Euthyme. Il estoit DE LA PA- au milieu d'une Laure que saint Gerasime avoit bastie à un lessing. quart de lieuë du Jourdain, à peu près dans le mesme tems que saint Sabas vint au monde. Elle estoit composée de soixante - dix Cellules. Les Novices & les jeunes gens demeuroient dans le Monastere, & y pratiquoient les exercices orvii. s. dinaires des Communautés, & la Laure n'estoit que pour Bolland. ceux, qui estant avancés & bien affermis dans la vertu, 20. Jan. p. pouvoient supporter une plus exacte solitude & une plus austere penitence. Ils se tenoient seuls dans leurs Cellules cing jours de la semaine, n'aïant pour toute nourriture que du pain, de l'eau & quelques dates. Le Samedi & le Dimanche ils venoient au Monastere, où après avoir participé aux facrés Mysteres, ils mangeoient quelque chose de cuit & beuvoient un peu de vin. Après les Vêpres du Dimanche ils retournoient dans leurs Cellules, emportant avec eux du pain, de l'eau & des dates pour se nourrir pendant les cinq jours qu'ils y devoient rester seuls. Ils s'y occupoient au travail & à la priere. Ils n'y pouvoient pas allumer de feu, non pas mesme de lampe pour faire la lecture; & c'estoit une loi parmi eux, que lorsqu'ils sortoient de leurs Cellules, ils en devoient laisser la porte ouverte pour marquer par là qu'ils n'avoient rien Bulteau. en propre, & que les autres pouvoient disposer de leurs pe-H.f. Mo- tits meubles. Saint Gerasime mourut l'an 475. Il y eut encore rient. pag. d'autres Laures aux environs du Jourdain, & celle qui fut bastie par un saint Solitaire nommé Antoine, fut nommée la Laure des Eliotes. Nous donnons ici l'habillement d'un Moine de faint Chariton, & celui d'un Moine de faint Sabas tels que le P. Bonanni, Odoart Fialetti & Schoonebeck les ont fait graver. Il y a bien de l'apparence que du tems des Fondateurs de ces Laures, ils n'estoient pas ainsi habillés; mais comme les Laures de ces deux Saints ont subsisté pendant plusieurs siécles, ceux qui ont habité ces Laures ont pû prendre dans la suite de pareils habillemens. Quant à la couleur, il paroist que la robe des Moines de saint Chariton estoit blanche, la Chape & le Capuce noirs, & que l'habillement des Moines de saint Sabas estoit entierement noir. On voit encore aujourd'hui des vestiges de la Laure de ce

Saint dans un Monastere de Moines Grecs, qui a toûjours

retenu le nom de Laure de saint Sabas.

CHAPITRE



S. Basile le Grand Archevêque de l'ésarée, Docteur de l'Église, et Patriarche des Moines d'Orient.

### CHAPITRE XVII.

Vie de saint Basile le Grand, Docteur de l'Eglise, Archevesque de Cesarée & Patriarche des Moines d'Orient.

de Solitaires en Orient avant saint Basile, c'est neanmoins avec justice, que l'on a donné à ce Docteur de l'Eglise le titre de Patriarche des Moines d'Orient. Car si saint Antoine a esté le restaurateur de la vie Cœnobitique, & si saint Pachome lui a donné une meilleure forme, c'est saint Basile qui a eu la gloire de lui donner son entiere perfection, en obligeant par des vœux solemnels ceux qui se sont engagés à ce

genre de vie.

Il semble que la sainteté ait esté hereditaire dans sa famille. puisque l'Eglise honore & revere comme Saints, sainte Macrine sa bisaïeule, & une autre sainte Macrine sa sœur, saint Gregoire de Nysse & saint Pierre de Sebaste ses freres; que son Pere Basile a eu le don des Miracles, & qu'il y a eu fort peu de ses parens qui ne se soient signalés par des actions saintes & des vertus éclatantes. Le R. P. Apollinaire d'Agresta General de l'Ordre de saint Basile, dans la Vie de ce Saint qu'il donna en 1681. dit que cet Ordre celebre le 30. Mai, par une Concession du saint Siege du 15. Novembre 1603. la Feste de huit des Ancestres de saint Basile, qui sont du costé paternel; saint Gregoire & sainte Theodore ses bisaïeuls, saint Bafile & sainte Macrine ses aïeuls, saint Basile & sainte Eumelie ses pere & mere; & du costé maternel, saint Gregoire & sainte Isabelle aussi ses aïeuls. Dom Alfonse Clavel Annaliste du mesme Ordre, leur donne aussi le titre de Saints. Mais ce qui est certain, c'est que l'on ignore le nom de quelques-uns des Ancestres de notre Saint; & que si l'Eglise a permis que l'on en fist la Feste le 30. Mai dans l'Ordre de saint Basile, elle aura sans doute revoqué cette permission; puisque dans le Kalendrier des Saints de cet Ordre que le P. D. Pierre Menniti, qui en a esté aussi General, sit imprimer à Velletri en 1695, on n'y trouve le 30 Mai que sainte Eumelie mere de saint Basile, dont le nom n'est pas mesme marqué d'un Asterisque, avec lequel le P. Menniti a designé les Saints dont Tome I.

On fait l'Office avec la Messe. Mais quand ses ancestres n'auroient seulement passés que pour des personnes d'une vertit
éminente, & d'une pieté singuliere; il en pouvoit tirer plus
d'avantage & de gloire, que ceux qui descendent des Empereurs & des Rois.

On ignore le nom de son Aïeul paternel, & s'on sçait seulement qu'il eut pour semme Macrine, dont le nom se lit dans le Martyrologe Romain le quatorze Janvier. Ils se virent dépouillés avec joïe de leurs biens par la haine des Empereurs Païens, & leur grand zele pour la foi leur avoit sait supporter constamment toutes les incommodités & les miseres qu'ils avoient souffertes dans les Deserts de Pont, où ils s'estoient retirés pour suir la persecution de ces mesmes Empereurs. Dieu sit voir en cette rencontre combien cette conduite lui estoit agreable, par un celebre miracle qu'il accorda à leurs prieres en leur envoïant des Cerss pour les nourrir, & pour leur donner un peu de soulagement dans les peines qu'ils enduroient. La persecution estant cessée, ils retournerent dans leur maison, & la Divine Providence leur rendit des biens plus considerables que ceux qu'ils avoient perdus.

Leur pieté passa à Basile leur fils, qui espousa Eumelie; & soit qu'ils vinssent demeurer à Cesarée de Cappadoce, ouqu'ils y allassent de tems en tems, ce fut dans cette ville que naquit le Grand saint Basile vers l'an 329. Estant encore enfant, il tomba dangereusement malade. Ses pere & mere, après avoir emploié les remedes humains, eurent recours à la priere, qui, aïant esté accompagnée d'une foi vive & pareille à celle de ce Roi dont il est parlé dans l'Evangile, qui demandoit aussi la guérison de son fils à Jesus-Christ; ils méritérent d'en recevoir une réponse aussi favorable, Nostre-Seigneur s'estant apparu la nuit à ce pere affligé, & lui aïant promis la guérifon du petit Bafile. On l'envoïa ensuite à Néocesarée où demeuroit pour lors son Aïeule sainte Macrine; quelques-uns croïent que ce fut dans une maison de campagne aux environs de cette ville, où cette sainte Femme lui sit succer dès son enfance la pure doctrine de la foi dont elle avoit esté elle-mesme instruite par S. Gregoire Thaumaturge. A l'âge de sept ans il retourna chez son pere, qui estant un Avocat celebre, lui donna les premieres teintures des Lettres humaines. Il alla ensuite estudier à Césarée de Palestine, PREMIERE PARTIE, CHAP. XVII.

ch il commença à connoistre S. Gregoire de Nazianze. De là Vir de S. il passa à Constantinople à l'âge de douzeans, où après avoir estudié quelque tems, il retourna à Cesarée de Cappadoce d'où il su à Alexandrie pour y visiter les escoles de cette ville; mais n'y aïant pas trouvé ce qu'il souhaitoit, il vint à Athenes.

Il avoit alors dix-sept ans, & ce sut là qu'il lia avec saint Gregoire de Nazianze cette amitié si sorte qui dura jusqu'à la mort, & que rien ne put desunir. Gregoire lui rendit d'abord service; car aïant representé à ses amis la sagesse & la gravité de Basile, jointes à la reputation qu'il s'estoit déja acquise, il le sit exemter d'une certaine sormalité qui alloit mesme à l'insolence, & dont les Estudians de cette ville

usoient à l'égard des nouveaux venus.

Il fut si dégousté de cette maniere d'agir peu serieuse, qu'il auroit quitté Athenes, si saint Gregoire ne l'eust retenu. Il devint très-sçavant en peu de tems, aïant eu pour Maistres les plus habiles Professeurs de ce tems-là, Libanius, Ecebole, Himece, & Protherese. Il scavoit toute la Philosophie, l'Astronomie, la Géometrie, l'Arithmetique; & ses frequentes maladies l'engagerent à apprendre la Medecine. Mais toutes ces sciences profanes ne lui firent point abandonner les saintes Lettres qu'ilavoit estudiées dès le berceau. Il eut aussi pour compagnon de ses estudes avec saint Gregoire, Julien l'Apostat, avec qui ils firent quelque connoissance, & ces deux Saints descouvrirent le déréglement de son esprit par sa phisionomie & son exterieur. Enfin après un sejour de dix ans dans cette celebre ville, il retourna à Césarée sa Patrie, où sa mere qui avoit perdu depuis peu son mari, le souhaitoit pour la consoler dans son veuvage. Il plaida d'abord quelques causes; car c'estoit par-là que commençoient ceux qui aspiroient aux Charges; mais sa sœur sainte Macrine craignant que l'orguëil, la vanité & l'ambition ne s'emparassent de son cœur, lui persuada adroitement de quitter cette prosession & toutes les autres occupations seculieres, pour s'adonner entierement à la retraite, à l'estude de la veritable sagesse, & à la pratique des vertus Chrestiennes. Il y fit reflexion, & ce fut pour lors, comme il le dir lui-mesme, qu'il commença à s'éveiller comme d'un profond sommeil, à regarder la vraïe lumiere de l'Evangile, & à reconnoistre l'inutilité des sciences vaines; & HISTOIRE DES ORDRES RELIGIEUX

VIE DE S. concevant un degoust pour le monde & ses vanités, il prit la resolution de se retirer & de chercher quelqu'un qui pust lui

servir de guide dans la voie de la Perfection.

BASILE.

Ce fut dans le dessein d'en chercher un, qu'il entreprit de voïager dans les lieux où la renommée publioit que se retiroient ceux qui vivoient dans la pratique des Conseils Evangeliques. Il alla en Egypte, en Palestine, en Syrie, en Mesopotamie, où il eut la satisfaction de trouver dans les diverses solitudes de ces païs, plusieurs de ces Saints qu'il y cherchoit; car la Vie Monastique s'estoit répandue dans toutes ces Provinces. Il admira leur vie également austere & laborieuse, leur ferveur & leur application à la priere. Il fut surpris de voir que ces hommes admirables, invincibles au sommeil & aux autres necessités de la nature, dans la faim & dans la soif, dans le froid & la nudité, tenoient toûjours leur esprit libre & élevé vers Dieu, sans se mettre en peine de leur corps, vivant comme si la chair qu'ils portoient ne leur estoit de rien, & se regardant comme des Estrangers sur la terre & des Citoïens du Ciel. Ce fut dans la suite de ce voïage que nostre Saint alla à Jerusalem & à Jericho, comme il semble le dire en un endroit; & après son retour à Cesarée, dont il avoit esté absent pendant deux ans, son Evesque Dianée, pour l'attacher à son Eglise, le sit Lecteur.

Ce nouvel emploi ne put étouffer en lui le desir qu'il avoit de la Solitude, pour tascher d'imiter les grands exemples qu'il avoit trouvés dans les Deserts de l'Egypte & de l'Orient. Il se joignit d'abord à des gens qu'il trouva dans son païs, qui sembloient pratiquer la mesme maniere de vivre. Leur exterieur austere & mortifié, faisoit croire à Basile que leur interieur estoit saint. Il prenoit leur manteau rude & grossier, leurs souliers faits de cuir non corroié, pour des marques certaines de leur vertu. Il croïoit ne pouvoir pas estre assez uni avec des personnes, qui preseroient une vie austere & laborieuse à tous les plaisirs du monde; mais il reconnut dans la suite qu'il s'estoit trompé, & ces personnes estoient les Disciples d'Eustathe de Sebaste, qui fut dans la suite le plus

grand persecuteur de nostre Saint.

C'estoit environ l'an 357, qu'il songea serieusement à se retirer dans la Solitude, où il ne dit point qu'il demeurast avec Eustathe & ses Disciples; mais seulement qu'il estoit uni d'a-

PREMIERE PARTIE, CHAP. XVII. mitié avec eux : le lieu qu'il choisit pour sa retraite, fut dans VIE DE S. un Desert de la Province de Pont, près de la riviere d'Iris & de la petite Ville d'Ibore. C'estoit le lieu qui avoit servi à sa premiere éducation, & il y fut attiré par la confideration de la sœur sainte Macrine, qui s'y estoit déja retirée avec leur mere sainte Eumelie. Il quitta neanmoins sa Solitude pour aller à Constantinople, où il accompagna Basile d'Ancyre: mais il la reprit bien-tost après, & fut encore obligé de l'abandonner pour assister à la mort de Dianée son Evesque. Eusebe qui lui succeda empescha Basile de retourner dans sa Solitude. Il l'ordonna Prestre, & se servit d'abord de lui pour la conduite de son Diocese; mais cet Evesque conçut de la jalousie contre lui, & Bassle se vit encore obligé pour conserver l'union de rentrer parmi ses freres & de jouir de la solitude qu'il n'avoit abandonnée qu'à regret.

Basile estoit trop necessaire à l'Eglise pour demeurer ainsi caché dans son Monastere. Au bout de trois ans Eusebe aïant reconnu le besoin qu'il en avoit pour resister aux entreprises de l'Empereur Valens qui avoit resolu d'introduire l'Arianisme dans Cesarée, pria instamment saint Gregoire de Nazianze d'estre le mediateur de leur reconciliation, & de le ramener dans son Eglise. Nostre Saint oubliant tous les sujets de mécontentemens qu'il pouvoit avoir, se rendit sans differer auprès de son Evelque, & avec le secours de son ami saint Gregoire, il attaqua les Ariens qui avoient voulu profiter de sa retraite, & du differend qu'il avoit eu avec Eusebe, & les

contraignit de se retirer.

Après la fuite de ces Heretiques, Eusebe qui s'estoit reconcilié de bonne foi, & qui connoissoit les grands talens de Basile, se reposa entierement sur lui pour la conduite de son Diocese. Il le prit mesme pour son Directeur, & ne faisoit rien que par son conseil; & Basile repondit si bien à l'attente de tous les gens de bien, qu'après la mort d'Eusebe, il fut choisi

pour lui succeder.

A peine fut-il élevé à cette dignité, que les Heretiques, & sur tout les Ariens le persecuterent cruellement. Ceux-ci qui avoient l'Empereur Valens pour leur Protecteur, abuserent souvent de son autorité pour faire des violences à nostre faint Archevesque. Ils aigrissoient à tout moment contre lui l'esprit facile de ce Prince; & comme il n'avoit pas voulu se-Y iii

HISTOIRE DES ORDRES RELIGIEUX.

BASILE.

Vie de S. lon ses ordres communiquer avec Eudoxe, usurpateur du Siège de Constantinople, ni embrasser la Doctrine des Ariens, il le condamna au bannissement. Il en fit dresser l'ordre, & lorsque l'on le lui apporta pour figner, les plumes dont il se servit, se rompirent par trois fois: comme il persistoit toitjours dans son dessein, sa main trembla par un relâchement de nerfs, & la chaise sur laquelle il estoit assis se rompit aussi; ainsi reconnoissant l'impieté du Decret qu'il vouloit signer, il prit le papier & le dechira.

Nous ne rapporterons point dans cet abregé toutes les persecutions qu'il eut à souffrir dans la suite, tant de la part des mesmes Ariens que de la part de quelques Evesques Catholiques, qui durerent jusqu'à sa mort. Les uns le persecuterent par jalousie: d'autres sur de faux rapports que ses ennemis faisoient de lui : d'autres aussi parce que ne connoissant pas encore la malice d'Eustathe Évesque de Sebaste, il lui temoignoit de l'amitié: & d'autres enfin parce qu'il avoit cu quelques commerces avec l'hérerique Apollinaire & son Disciple Dioscore, avant qu'ils eussent fait paroistre leur venin. A l'égard de ses mortifications, elles estoient presqu'incroïables, & l'ont peut attribuer à un miracle, comment il a -pu resister à tous les travaux qu'il entreprenoit avec tant d'austerités jointes à une complexion delicate & une santé aussi ruinée que la sienne: car il ne mangeoit qu'une fois le jour, sur le soir, & souvent se contentoit de pain & d'eau. Ses veilles estoient sans relasche, & s'il prenoit un peu de repos, c'estoit fur un lit fort dur.

Il falloit enfin qu'un corps si épuisé de forces par tant d'austerités & accablé de maladies, eust quelque repos; & l'esprit de ce grand Saint n'estant animé que de celui de Dieu, se trouvoit dans un estat violent jusqu'à ce qu'il fut reuni à lui. Ce sut le premier jour de Janvier de l'an 379, que cette grace lui fut accordée, & qu'il quitta la terre pour aller jouir de la felicité éternelle. C'est en ce jour que les Grecs celebrent la Feste; mais comme il est occupé par celle de la Circoncision de Nostre Seigneur Jesus-Christ, l'Eglise Latine ne la solemnise que le quatorze Juin, qui est le jour de son ordination.

Voiez saint Gregoire de Nazian. orat. in laud. Basil. Rosyeid. Vit. SS. Patr. Dom. Apollin. Agresta. Vit. di S. Basilio.



Moine Grec,

*33*.

P. Girane Fr

PREMIERE PARTIE, CHAP. XVIII. 175
Alphons. Clavel. Antiqued. della Relig. di S. Rasilio. Et les Ordre de Critiques pourront consulter sa vie par M. Hermant, Chanoi-S. Basilie. ne de Beauvais, & les Memoires de M. de Tillemont, pour servir à l'Histoire Ecclesiastique Tom. 9.

## CHAPITRE XVIII.

# De l'Ordre de saint Basile & de son grand progrés.

O u s avons vû dans la vie de saint Basile, que ce Saint aïant pris resolution d'embrasser la vie Religieuse, & auparavant que de s'y engager, avoit fait un voïage en Egypte, en Syrie & dans la Palestine pour en apprendre les principaux devoirs, en frequentant les saints Solitaires qui demeuroient dans ces quartiers là, & qui dégagés de toutes les choses de la terre, ne s'appliquoient qu'au travail, à la priere & à l'Oraison. Mais les Historiens de son Ordre m'excuseront si je ne m'accorde pas avec eux touchant le tems qu'il executa son dessein, & le lieu de sa premiere retraite, & si je retranche d'un seul article trois mille de ses Dis-

ciples.

Dom Alphonse Clavel Annaliste de cet Ordre, qui a esté Als Clafuivi par le P. Dom Apollinaire d'Agresta, General du mes-vel. Antime Ordre, dit que saint Basile, avant que d'executer le des-qued. de la sein qu'il avoit formé d'embrasser la vie Religieuse, le com- de s. Basse muniqua à saint Marcian qui avoit esté un de ses maistres dans lio.c.8. § 2. la vie spirituelle: qu'il se retira ensuite dans la Syrie, où il Agresta, assembla auprés de la ville de Seleucobol trois mille Moines vii di S. Baqui vivoient dispersés dans ces Deserts; & que ce fut-là où ce file pari. 1... saint Docteur jetta les premiers fondemens de son Ordre l'an 361. dans la trente-quatriéme année de son âge : qu'il ne donna pas d'abord sa Regle par escrit; mais qu'il la sit pratiquer l'enseignant de vive voix pour voir si on s'y accoustumeroit: que voiant le grand profit qui pouvoit naistre d'une telle obsérvance, principalement des trois vœux essentiels de Pauvreté, de Chasteté & d'Obéissance, il resolut d'étendre son nouvel Institut, principalement dans la Province de Cappadoce, prevoïant le besoin qu'elle en avoit, à cause de l'herese dont elle estoit pour lors infectée: qu'il laissa le Monastere de Seleucobol, & vint à Cesarée sa patrie, où avec le consente

Digitized by Google

HISTOIRE DES ORDRES RELIGIEUX,

Ordre de tement de l'Evesque Hermogene, il fonda un magnifique S. BASILE. Monastere proche de cette Ville: qu'aprés avoir assemblé plusieurs Anacoretes, & quelques autres personnes qui renoncerent au siecle; il fit le premier profession de sa Regle entre les mains de ce Prelat, & s'engagea aux trois vœux essentiels. voulant que ses Moines fissent la mesme chose, leur persuadant de vivre en paix & en bonne union, puisqu'ils n'avoient tous qu'une mesme fin; & qu'enfin ses propres freres, saint Naucrace, saint Gregoire de Nisse, saint Fierre de Sebaste & Paul, furent les premiers à suivre son exemple.

Les mesmes Historiens ajoûtent encore, que l'année suivante il se dechargea du soin de ce Monastere & de celui que sainte Macrine sa sœur avoit fondé à son imitation pour des Vierges, sur saint Pierre son frere qu'il établit Superieur de ces deux Monasteres, & se retira dans les Deserts de Pont appellés Cimer, où il fixa sa demeure dans un lieu appellé Matazze: que ce fut là où son fidelle ami saint Gregoire de Nazianze le vint trouver, aussi-bien que saint Amphiloque, où ils furent suivis par une infinité de personnes, qui voulant acquerir la perfection Evangelique, se mirent sous la di-

rection d'un si sçavant Maistre.

80m. 9.

Voilà de quelle maniere les Historiens de l'Ordre de saint Basile, rapportent son origine, ce qu'il est impossible de pouvoir accorder avec les escrits du mesme S. Basile & de son ami faint Gregoire de Nazianze, qui ne parlent en aucune maniere des trois mille Moines que l'on pretend que faint Basile assembla dans la Syrie proche de la Ville de Seleucobol; & . ce Saint n'a pas pû faire profession de sa Regle entre les mains de l'Evesque Hermogene; puisque selon le sentiment des plus Hist. Eccle. habiles critiques, ce Prelat estoit mort dès l'an 340. ce qu'il est aisé de prouver, puisque l'Evesque Dianée qui sit saint BasileLecteur à son retour des voïages qu'il sit pour aller voir les Solitaires, avoit déja succedé à Hermogene en 340. & qu'en qualité d'Evesque de Cesarée, il avoit assisté au Concile d'Antioche au commencement de l'an 341.

Il n'est point vrai aussi que saint Basile de retour de ses voïages, ait d'abord fondé un Monastere à Cesarée, ni que celui de sainte Macrine sa sœur fust proche de la mesme Ville. Ce fut dans la Province de Pont & à quelques milles de Neocesarée, qu'il jetta les fondemens de son Ordre, où sainte



Chanoine Regulier

de la Congregation de S. \*\* croix de Conimbre en Portugal.

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

PREMIERE PARTIE, CHAP. XVIII. 177
Macrine avant lui avoit déja fondé un Monastere pour des Ordre de Vierges. Et leur frere Naucrace ne peut pas avoir esté un des Disciples de ce Saint; puisqu'il estoit mort en 357. dans une Solitude de la mesme Province, où nostre Saint ne se retira que l'an 358. qui est le tems auquel on doit fixer l'etablissement de son Ordre. Il aura de cette maniere quelques années d'antiquité de plus que les Historiens du mesme Ordre ne lui donnent; & ce que nous allons rapporter de son origine, sera plus conforme aux escrits de ce Saint, & à ceux de saint Gregoire de Nazianze, comme M. Herman, M. de Tillemont, & d'autres Sçavans ont remarqué dans la Vie de saint Basile qu'ils nous ont donnée.

Saint Basile aiant pris la resolution d'embrasser la vie Monastique, resolut de se retirer dans un Desert de la Province de Pont, pour éviter le trouble & le tumulte des Villes. Il y sur attiré par la consideration de sa sœur sainte Macrine qui y demeuroit déja avec leur mere sainte Eumelie, & qui y avoit formé un Monastere dont elle prenoit la conduite, ne recevant pas peu d'assistance de saint Pierre leur frere, qui fut depuis Evesque de Sebaste, dont la vertu rendoit déja ce-

lebres les Solitudes de Pont.

Tome I.

Notre saint Fondateur sut bien-tost suivi par saint Gregoire de Nazianze, & les Deserts les plus reculés devinrent une Ville par la presence de saint Basile, à cause d'un grand nombre de personnes qui cherchoient à prositer de ses instructions & de ses exemples; de sorte que ces Deserts se trouvant trop resserés pour recevoir ceux qui accouroient à lui de divers endroits, il forma un Monastere, vis-à-vis celui de sa sœur.

Saint Gregoire de Nazianze admiroit l'union & la charité mervellleuse qui lioit tous ensemble ces saints Moines; aussi bien que cette serveur ardente avec laquelle ils s'excitoient & s'encourageoient les uns les autres à la pratique de la vertu. Ce Saint qui venoit quelquesois passer du tems dans cette Solitude avec son ami, se contentoit d'y travailler à sa sanctification propre, dans le repos qu'il y estoit venu chercher; mais pour saint Basile, après qu'il se fut suffisamment instruit de la verité, il alloit, dit Rusin, par les Villes & les Villages de Pont, animant par ses paroles & enslamant par ses exhortations, les habitans de ce païs, qui estoient comme dans

Digitized by Google

178 HISTOIRE DES ORDRES RELIGIEUX,

ORDRE DE une espece d'assoupissement & de negligence, pour les choses Si Basile. qui regardoient leur salut. Il sçut si bien les éveiller & les tirer de cette negligence où ils estoient depuis long-tems, qu'il en porta plusieurs à renoncer aux soins de toutes les choses vaines & perissables, & à s'unir ensemble pour servir Dieu. Il leur apprir à bastir des Monasteres, à y établir des Communautés, & à pratiquer tous les exercices de la vie Religieuse. Il prenoît le soin des filles aussi bien que des hommes, & il apprenoit à ces peuples grossiers comment il falloit élever des Vierges, pour les rendre de dignes épouses de Jesus-Christ. Ainsi on vit en peu de tems changer toute la face de cette Province, qui d'un Desert sec & sterile, devint une campagne spirituelle, couverte de riches moissons & de vignes très abondantes. Presque tout le monde commença à v mener une vie pure & chaste, beaucoup de personnes renonçant au siecle, apportoient aux pieds du Saint les biens qu'ils quittoient, & il prenoit le soin de les distribuer à tous les indigens, selon le besoin que chacun en avoit.

Ce saint Fondateur, pour asseurer d'avantage la vertu & la pieté des saints Religieux qu'il formoit, leur prescrivit par escrit l'Ordre & les Regles de ce qu'ils avoient à faire: elles sont de deux saçons ales unes plus étenduës, au nombre de cinquante-cinq; & les autres plus courtes, au nombre de trois cens treize. Par le discours qui precede les grandes, il paroist seulement que saint Basile estoit chargé de l'instruction des Moines; mais par la presace des petites, il estoit chargé du ministere de la parole de Dieu, & la préchoit au milieur du peuple dans l'Eglise; c'est-à-dire, qu'il estoit déja ou Evesque, ou au moins Prestre de Cesarée, ce qui ne peut estre ar-

rivé qu'après l'an 361.

Son Institut se repandit bien-tost par tout l'Orient; & quoiqu'il y eust d'autres Regles, & quelques-unes mesme d'escrites, comme nous avons veu dans les Chapitres precedens, neanmoins celle de saint Basile y a tellement prevalu sur les autres, qu'elle les y a toutes obscurcies, n'y aïant que celle de ce Saint qui soit reconnuë parmy les Moines d'Orient: celle de saint Antoine n'estant pas mesme observée par ceux qui se disent de son Ordre, qui n'en ont aucune, comme nous avons fait remarquer.

Ce ne fut pas seulement en Orient que la Regle de saine

PREMIERE PARTIE, CHAP. XVIII. 179
Basile sut reçuie; mais elle passa en Occident, aussi-tost que Ordre de Rusin l'eut traduite en Latin, & avant que saint Benoilt eust S. Basile, publié la sienne, il y avoit déja des Monasteres de l'Ordre de saint Basile en Italie: quelques-uns ont mesme cru que saint Benoist s'y estoit soûmis; puisque par le dernier Chapitre de sa Regle où il exhorte ses Religieux à l'observer, il leur recommande celle de saint Basile, qu'il appelle son Pere, & dont il paroist qu'il a tiré la sienne, suivant le sentiment du Cardinal de Torrecremata, lorsqu'il dit: educta est Regula B. Benedic- In Regul. ti tanquam shuvins quidam ex sonte Religionis, ex Regula illa S. Bened. toti seculo claris ma, omnium virtutum splendore ornatissma B. Basilii.

C'est apparemment pour ce sujet que le Pere Dom Menniti a mis dans son Calendrier des Saints de l'Ordre de saint Basile dont nous avons parlé, saint Benoist, aussi bien que faint Romain qui lui donna l'habit de l'Ordre de saint Basile, à ce qu'il dit; mais cette melotte ou peau de brebis dont faint Benoist estoit revestu, temoigne assez que ce n'estoit pas l'habit de l'Ordre de saint Basile qu'il reçut des mains de saint Romain; & il semble que le P. Menniti ait voulu avoir sa revanche, en mettant dans son Calendrier, des Saints qui n'ont jamais esté de l'Ordre de saint Basile; comme saint Benoist, saint Romain, saint Jerosme Docteur de l'Eglise, saint Paulin Evesque de Nole, sainte Paule & sainte Marcelle veuves Romaines, & plusieurs autres; de mesme que Tritheme & quelques Escrivains de l'Ordre de saint Benoist en ont mis beaucoup de cet Ordre, qui n'ont jamais esté Benediczins.

Dom Alphonse Clavel & les autres Historiens de l'Ordre de saint Basile, pretendent que sa Regle sur approuvée par le Pape Liberius la mesme année qu'elle sur publiée & escrite par ce Saint l'an 363, qu'elle le sur aussi par saint Damase l'an 366. & par saint Leon sur la demande de l'Empereur Marcian. Quelques-uns rapportent au long une Lettre de ce Pape qui est une reponse qu'il sait à cet Empereur qui lui avoit escrit à ce sujet. Elle est datée de Rome du treize des Calendes d'Aoust de l'an 456, sous le Consulat d'Aëtius & de Studius. On la peut voir dans Ascagne Tambourin de l'Ordre de Vallombreuse, dans la vie de S. Easile escrite par le P. Dom Apollinaire d'Agresta, & dans quelques autres Escri-

Histoire des Ordres Religieux!

ORDRE DE vains qu'il cite. Cette Regle a encore esté approuvée par plus se Basile. sieurs souverains Pontifes dans la suite des tems 3 & dans ces derniers siecles par Gregoire XIII. qui approuva l'abregé que le Cardinal Bessarion en avoit fait sous le Pontificat d'Eugene IV. & qui a esté confirmé par les Papes Clement VIII. Paul V. & Alexandre VII.

Barb. de Jur. Eccles.

Il y a quelques Auteurs, entre les autres Barbosa, qui pretendent aussi que saint Basile, avant que de mourir, se vit le Pere de plus de quatre-vingts dix mille Moines, seulement en Orient, mais les Escrivains de l'Ordre de saint Basile ne sont pas contens de ce nombre. Le P. Apollinaire d'Agresta dit qu'en y ajoustant tous les Moines de cet Ordre qui estoient repandus dans tout le reste du monde, il doit estre bien plus confiderable. Si on en faisoit neammoins un calcul exact & qu'on en eust retranché tous ceux qui sont compris dans ce nombre, qui n'estoient pas de l'Ordre de saint Basile; il y auroit beaucoup à diminuer, & ce nombre ne seroit pas si excessif. Il faut cependant avouer que du vivant de faint Bafile, son Ordre fit un grand progrés, & qu'il devint encore plus considerable après sa mort. Mais cet Ordre si florissant pendant plus de trois siecles, diminua notablement dans la suite par l'heresse, le Schisme & le changement d'Empire. Le plus grand orage qu'il eut à essuier, fut sous celuy de Conftantin, surnommé Copronime, l'an 741. car ce Prince s'estant declaré ennemi mortel des saintes images, aussi-bien que Leon son pere, il commença par persecuter les Moines de saint Basile qu'il regardoit comme les défenseurs de la foyOrthodoxe. Il en fit mourir une grande partie, en fit mettre en prison, & en condamna plusieurs au bannissement hors de ses Estats; de sorte que les Monasteres resterent abandonnés & depouillés de leurs biens; & la pluspart des Moines de saint Bafile qui sont presentement en Orient, sont Schismatiques & Heretiques, comme nous verrons dans les Chapitres suivans.

Les Menologes des Grees font mention de dix-huit censeinq, tant Archevesques qu'Evesques de cet Ordre Beatissés ou reconnus pour Saints, trois mille dix Abbés, onze mille huit cens cinq Martyrs, & un nombre infini de Confesseurs & de Vierges, dont il y auroit aussi beaucoup à retrancher sla pluspart n'aïant pas esté de cet Ordre. Au commencement du



Moine Grec, Avec l'habit de Novice.

34

dix-septième siècle, l'an 1623, le Bienheureux Josaphat Kun-Moinis cenitius, Archevesque de Polocko, sut tué par les Heretiques GRZCS. & Schismatiques de Vitepski pour s'estre reunis à l'Eglise Romaine; & cet Ordre en Italie & en Espagne celebre sa Feste le 12. jour de Novembre.

Ils mettent aussi au nombre de ceux qui ont esté Religieux de l'Ordre de saint Basile plus de quatorze Papes; dont il y a quelques Orientaux que les Moines de l'Ordre de saint Antoine auroient droit de reclamer, & quelques autres que les Benedictins s'attribuent. Ils ont eu quelques Cardinaux, comme Bessarion & Isidore de Constantinople, qui furent creatures d'Eugene IV. Pour ce qui est des Patriarches, Archevesques & Evesques de cet Ordre, il est certain que le nombre en est très grand; puisque personne ne peut estre élevé à cette dignité dans tout l'Orient, & estre mesme Curé d'une simple Paroisse, s'il n'est Religieux de l'Ordre de saint Basile, ou de celui de saint Antoine: ce qui s'observe encore en Moscovie & dans les autres Provinces où le Rit Grec est toleré. Enfin les Religieux de saint Basile se glorisient d'avoir eu dans leur Ordre plusieurs Empereurs & Imperatrices, grand nombre de Rois & Reines, & dix neuf Princes & Princesses de la seule Maison des Comnenes.

Alphons. Clavel, Antiquedad. de la Religion de S. Basil. D. Apollin. d'Agresta, Vit. de S. Basil. part. 5. D. Petr. Menniti, Kalendar. Ss. ord. S. Basilii. De Tillemont, Hist. Eccl. Tom: 9. Hermant, Vie de saint Basile. & Bulteau, Histoire Monastique d'Orient.

### CHAPITRÉ XIX.

Des Caloyers ou Moines Grecs, de leurs exercices, jeunes & abstinences.

'Estime que l'Eglise Greque fait de la vie Monastique 🗸 est si grande, qu'elle la nomme l'Estat parfait ; égal à celui des Anges, dans lequel on imite les actions de Jesus-Christ, & ce n'est que par elle seule qu'on s'eleve aux premieres dignités Ecclesiastiques, comme nous avons dit dans le Chapitre precedent.

Les Grees donnent à leurs Moines le nom de Caloyers qui Ziii

MOINES GREGS

veut dire, bons Anciens. Il y a de l'apparence que l'on appelloit ainsi dans les commencemens ceux qui estoient avancés en âge, & leurs Superieurs; & que peu à peu ce nom qui n'estoit que comme un titre d'honneur, a esté donné indiferemment à ceux qui faisoient profession de la vie Monastique. Ils regardent tous saint Basile pour leur Pere & pour leur Fondateur, & ce seroit un crime parmi eux de suivre d'autre Regle que celle de ce saint Docteur. Comme il ya trois sortes de degrés parmi eux, des Novices appellés vulgairement Archari: des Profez ordinaires appellés Microchemi: & des plus parfaits appellés Megalochemi: il y a aussi trois differens habillemens pour eux; dont nous parlerons dans la suite. Ils sont encore divisés en Cœnobites, Anachoretes & Reclus. Les Reclus s'enferment dans des grottes ou cavernes au sommet des montagnes, d'où ils ne sortent jamais, s'abandonnant entierement à la Providence. Ils ne vivent que des aumosnes que leur envoient les Convents voisins, & ne mangent qu'une fois le jour des legumes bouillis dans de l'eau sans sel ni huile, & des fruits secs, avec du pain cuit sous la cendre, à la reserve des Festes solemnelles, qu'ils font deux repas: & de tems en tems, il y a des Prestres qui les vont visiter & leur administrer les Sacremens.

Les Anachoretes se retirent de la conversation du monde, & habitent aux environs des Monasteres, dans des Ermitages, où il y a quelque petit enclos qu'ils cultivent, & d'où ils ne sortent que les Festes & les Dimanches, pour aller au Monastere voisin faire leurs devotions, & assister à l'Office, s'occupant le reste de la semaine à la Priere & à l'Oraison, faisant de grandes abstinences, & ne vivant que de leur travail.

Les Cœnobites ont toutes les heures de leur Office reglées depuis un Office particulier qu'ils chantent à minuit, jusqu'à Complies qui se disent après le soleil couché. La veille des Festes Solemnelles, ils restent au chœur jusqu'à la pointe du jour emploïant toute la nuit à reciter le Pseautier, Matines & Laudes, & à lire des Homelies: comme il est impossible que le sommeil ne les accable, il y a un Religieux qui a soin de les éveiller, & ils sont obligés d'aller faire trois genussexions à la porte du Sanctuaire, & en s'en retournant, la reverence à droite & à gauche à leurs freres.

Cet Office est fort grand, il leur faut plus de six heures du-

se que plusieurs s'en dispensent facilement, soit parce qu'ils n'ont pas le tems ou la volonté d'y satissaire, soit parce qu'ils n'ont pas de quoi acheter les livres qui sont necessaires pour

rendre leur Breviaire complet.

Ces livres sont au nombre desix presque tous in folie, imprimés la pluspart à Venise. Le premier est le Tiridien, que l'on dit en Caresme. Le second l'Eucologien, où sont toutes les Oraisons. Le troisséme se nomme Paraclitiki, où sont toutes les Hymnes, Cantiques & Antiennes qu'ils disem en l'honneur de la sainte Vierge, dont ils ont un très grand nombre. Le quatrième est le Penticostarion, ce Livre contient seulement l'Office qui se dit depuis Pâques jusqu'à la Pentecoste. Le cinquième est le Mineon, qui est l'Office de chaque mois. Et le sixième est l'Horologion, qui se doit dire tous les jours, parce que c'est dans ce Livre que sont contenuës les Heures Canoniales.

La longueur de cer Office & le prix de ces livres, sont cause que presque tous les Evesques, les Prestres & la pluspare des Caloyers ne le disent jamais. Il n'y a guéres qu'à Monte-sante ou Mont-athos, ou bien à Neamogni dans l'Isle de Chio & dans quelques Convents bien reglés, que l'on dit regulierement cet Office; car tout le reste du Clergé Grec prend de lui mesme la dispense de ne le point dire, sant l'autendre du Fatriarche, à qui on ne s'avise pas mesme de la demander; parce que n'aïant pas lui mesme le loisit de reciter un si long Office, il montre aux autres l'exemple d'en retrancher une bonne partie, ou de n'en rien dire du tout.

Dans les grands Monasteres les Religieux se levent à minuit, comme nous avons dit, pour dire un Ossice particulier qu'ils appellent Mesonscition. Cet Ossice dure pour l'ordinaire deux heures; mais quand il arrive quelque grande Feste, soit d'obligation, soit de devotion, le Mesonstition se change en oly-

nicticon; c'est-à-dire qu'on le fait durer route la nuit.

Après le Mesonyéticon ou Office de minuit qui dure deux heures, les Religieux se retirent chacun dans sa Cellule jusqu'à einq heures qu'ils reviennent à l'Eglise pour y dire Matines & Laudes avec Prime, qui se chante toûjours au commencement du jour. Ils disposent tellement leur Office, que Prime se trouve toûjours au lever du soleil, ensuite de quoi

Histoire des Ordres Religieux.

Moints chacun se retire dans sa Cellule ou à son travail, jusqu'à neuf heures, que l'on retourne à l'Eglise pour y dire Tierce, Sexte & la Messe; après laquelle on va au Refectoire, où l'on fait la lecture pendant le dîner. Mais au sortir du repas, tant le matin que le soir, le Cuisinier se met à genoux à la porte du Refectoire; & comme s'il demandoit la recompense de ses peines ou le pardon de ses fautes, il dit de tems en tems aux Religieux; Eulogite Pateres: benissez moi, mes Peres, & chacun d'eux le saluant, lui respond: ô Theos syncoresi, que Dieu vous benisse; puis s'estant tous retirés à leurs chambres, ils y demeurent s'ils veulent, ou vont travailler jusqu'à quatre heures, qu'ils s'assemblent à l'Eglise pour dire Vespres; après quoi ils font quelque petit exercice, & viennent souper à six heures. Le souper estant fini, ils rentrent à l'Eglise pour y dire un Office qu'ils nomment Apodipho, l'après soupé, qui est ce que nous appellons Complies, lequel estant fini environ les huit heures du foir, chacun se retire à sa chambre pour se coucher & se relever à minuit. Tous les jours après Matines le Superieur se tient à la porte de l'Eglise où les Religieux se prosternent à ses pieds pour dire leur coulpe. C'est ce qui s'observe dans les Convens bien reglés; & il y en a beaucoup plus de ceux où regne le defordre, que de ceux où l'observance reguliere est en pratique, la pluspart faisant consister toute l'observance, dans les austerités & les mortifications, car ils ne mangent jamais de viande, & jeûnent trois fois la semaine, le Lundi, le Mercredi, & le Vendredi, pendant lesquels jeunes, & ceux de leurs Caresmes, ils ne mangent qu'à deux heures après midi. Ils retournent neanmoins après Complies au Refectoire, où on leur presente de petits morceaux de pain dans un panier avec de l'eau; mais il n'y a ordinairement que les jeunes qui en prennent par necessité, & ils repassent à l'Eglise pour rendre graces à Dieu & faire la priere du soir, après laquelle le Superieur fait le fignal, & chacun fe retire en filence à fa Cellule.

Ils ont quatre Caresmes qui leur sont communs avec le reste du peuple de leur mesme Rit. Le plus grand & le premier, est celui de la Resurrection de Notre Seigneur qu'ils appellent la Grande Quarantaine, & qui dure huit semaines. Pendant la premiere ils peuvent manger du poisson, des œufs, du lait, du fromage; c'est pourquoi ils nomment cette semaine la Tirini, qui signifie fromage. Pendant les sept semaines qui suivent,

Digitized by GOOGLE

ils ne peuvent point manger de tous ces alimens. Il y a nean- Moines moins quelques poissons qui leur sont permis comme ceux qui GRECS. n'ont point de sang, tels que sont les Huitres, les Polypes, les Peralydes, les Seches, les Moules, les Escargots de mer, & les poissons à coquilles : il leur est aussi permis de manger de la boutarque qui est faire d'œufs sechés d'un poisson appellé Tétard; & du Caviard composé aussi d'œufs d'un autre poisson appelléMaroni qui vient de la Mer-noire, Mais le jour de l'Annonciation de Notre-Dame, pourveu que cette Feste n'arrive point dans la semaine Sainte, ni le Dimanche des Rameaux. ils peuvent manger du poisson de toute sorte d'espece. Ainsi leur nourriture pendant ce tems-là est de choses mal saines & de dure digestion, avec des legumes, du ris, du miel, des olives, & des herbages. A Zante la pluspart des Grecs ne veulent pas mesme user d'huile, parce qu'elle est grasse, quoiqu'ils ne fassent pas de difficulté de manger des olives; mais en Grece il n'y a que les Religieux, les Religieuses, & quelques devots qui s'en abstiennent. Pendant ce Caresme les Religieux ne boivent point de vin, ou du moins n'en doivent point boire, excepté le Samedi & le Dimanche; & leur abstinence est si grande, que si durant le Caresme ils sont obligés, en parlant, de nommer seulement du lait, du beure ou du fromage, ils ajoûtent toûjours la parenthese de Timitis agias saracostis, sauf le respect du saint Caresme, & le Peuple à leur exemple en fait autant.

Le second Caresme est celui des Ss. Apostres, qui commence huit jours après la Pentecoste sans estre borné par des jours fixes; car en certaines années il dure trois semaines, & quelquefois plus long-tems. Ils boivent du vin pendant ce jeune, & mangent du poisson, mais ils s'abstiennent de laitages, & des autres choses qui ont rapport à la viande. Le troisséme Caresme est celui de l'Assomption de Notre-Dame: il dure quatorze jours, pendant lesquels il ne leur est pas permis de manger du poisson, excepté le Dimanche & le jour de la Transfiguration de Notre-Seigneur. Le quatriéme Caresme est celui que nous appellons de l'Advent, qu'ils commencent quarante jours avant Noel, & qu'ils observent de la mesme maniere que celui des Apostres. Outre ces Caresmes, qui comme nous avons dit sont communs avec les Seculiers, ilsen ont encore trois autres, dont le premier commence avant la Felte

Tome I.

186 Histoire des Ordres Religieux,

Mothes Grecs. de saint Dimitri, & dure vingt-sixjours. Le second est de quirze jours avant la Feste de l'Exaltation de la sainte Croix; & le troisième de huit jours avant la Feste de saint Michel. Tous les Grecs jeûnent encore les Vendredis & les Mercredis, & quelques-uns les Lundis; mais ils ont en horreur le jeûne des Ninivites ou de Jonas, que quelques Orientaux observent, comme nous avons dit dans les Chapitres précedens. Ils le regardent comme superstitieux; c'est pourquoi pendant la semaine que les autres jeûnent, ils mangent de la viande.

L'orsqu'il se presente quelqu'un pour embrasser la vie Monastique, on le fait postuler quelque tems, & estant admis on le fait venir à l'Eglise, où le Superieur lui demande, si c'est de son propre mouvement qu'il vient à Jesus-Christ: s'il n'y est point contraint par la necessité: s'il renonce au monde & à tout ce qui lui appartient: s'il perseverera dans le Monastere & dans les exercices de la vie Monastique: s'il sera soumis à ses Superieurs: s'il gardera la chasteté jusqu'à la mort. Il l'exhorte de bien prendre garde aux engagemens qu'il va contracter avec Jesus-Christ: il l'avertit que les Anges sont prêts pour recevoir son Vœu, dont on lui demandera compte au

jour du Jugement.

Le postulant aïant respondu qu'il se soumet à tout ce qu'on lui propose, le Superieur dit : Norre Frere N. prend le commencement du saint & Monastique Habit; disons pour lui que le Seigneur lui fasse misericorde: les Religieux repetent toûjours par trois fois, que le Seigneur lui fasse misericorde. Il lui coupe les cheveux en forme de croix en commençant par le sommet de la teste; il coupe ensuite le devant, le derrière, & les costés en disant: Notre Frere N.a les cheveux coupés, au nom du Pere, du Fils, & du saint Esprit; disons pour lui que le Seigneur lui fasse misericorde. En lui donnant la Tunique: Notre Frere N. est revêtu de la Tunique de justice pour gage du saint & Angelique Habit; disons &c. En lui donnant le Bonnet: Notre Frere N. reçoit le Casque sur sa teste, au nom du Pere, du Fils, & du saint Esprit; disons pour lui &c. Voila en quoi consiste l'Habit des Religieux de la premiere classe; & lorsqu'ils l'ont porté pendant trois ans, on leur donne l'Habit des Profez, que l'on nomme le petit Habit, & qui se donne avec les ceremonies qui suivent.

Les Religieux aïant commencé leur Office, le Sacristain conduit hors del'Eglise celui qui doit prendre l'Habit; & com-



Moine Grec, Avec le petit habit.

35

2. Glas-1 . -

PREMIERE PARTIE, CHAP. XIX. me il n'est pas encore reçu au nombre des Anges, & qu'il est Moines, dans le rang des penitens, il demeure à la porte de l'Eglite. En y allant il fait plusieurs genuslexions à l'un & à l'autre Chœur. & ensuire au Superieur. Estant sous le Vestibule, il ôte ses habits, c'est-à-dire la tunique qu'il a reçue à la prise d'Habit; & pendant qu'on dit la Messe, il a la teste & les pieds nuds, & n'a point de ceinture. En entrant dans l'Eglise on chante des Antiennes, lesquelles estant achevées, il est conduit par le Sacristain à la porte du Sanctuaire en faisant trois genustexions en trois lieux differens. Il se tient de bout devant le Superieur qui lui dit: Qu'il fant qu'il ouvre les oreilles du cœur, & qu'il entende la voix du Seigneur qui dit à ceux qui sont fatigués Marth. 11: & chargés; de venir à lui & qu'il les soulagera, qu'il faut pren- 18. cr 20. dre son joug, & apprendre de lui qu'il est doux & humble de cœur, & qu'on y trouvera le repos de son ame. Il l'exhorte à respondre exactement à toutes les demandes qu'il lui fera, qu'il doit sçavoir que Notre Seigneur Jesus-Christ, sa sainte Mer e & les Anges sont presens pour écouter tout ce qu'il dira, afin qu'au jour du Jugement on lui donne la recompense, non pas conformément à ce qu'il aura promis, mais conformément à ce qu'il aura fait. Il lui demande ensuite pourquoi il s'approche de l'Autel:s'il veut estre revêtu de l'Habit Angelique: si c'est de sa propre volonté, sans contrainte & sans necessité qu'il veut servir le Seigneur:s'il demeurera dans le Monastere, & s'il perseverera jusqu'à la mort dans les exercices de la vie Monastique: s'il veut garder la chasteté, observer la temperance, pratiquer la devotion, soutenir les afflictions & les austerités de la vie Monastique, & obeir jusqu'à la mort à son Superieur.

Le Novice aïant respondu à toutes ces demandes, & témoigné vouloir prendre le petit Habit, le Superieur lui sait une exhortation qui renserme tous les devoirs ausquels il s'engage; & lui aïant encore demandé s'il promet de les remplir; le Novice l'aïant promis, le Superieur recite une Oraison, après laquelle il lui met entre les mains tous les habits dont il va estre revêtu, & recite d'autres Oraisons, après lesquelles il étend la main vers le costé de l'Evangile en disant: Jesus-Christ est là invisiblement, voiez si personne ne vous contraint de recevoir l'Habit, & si vous souhaitez de votre propre mouvement estre revêtu du gage du grand & Angelique Habit. Le Novice aïant respondu qu'il le demande de tout son cœur & de son propre

A a ij

Moints Grees.

TÃÃ Histoire des Ordres Religieux; mouvement, le Superieur lui presente les cizeaux en disant? Recevez ces cizeaux & donnez-les moi: ce qui se fait par trois fois, & le Superieur en les lui donnant la troisième fois, dit : Voila que vous les recevez de la main de fesus-Christ, voiez dans quel ordre vous voulez estre inscrit, celui auquel vous approchez, & ce que vous quittez. Il lui coupe ensuite les cheveux en forme de croix en disant : Notre Frere a les cheveux coupés, au nom du Pere, du Fils, & du saint Esprit; disons pour lui, Seigneur faites lui misericorde. En lui donnant la tunique: Notre Frere N. est revêtu de la robe de joie, au nom du Pere, du Fils, & du saint Esprit; disons &c. A la ceinture : Notre Frere N. a les reins ceins de la vertu de verité pour marque de la mortification du corps & de la renovation de l'esprit, au nom du Pere, & c. au bonnet ou calotte : Notre Frere N. est couvert du casque, c'est-à-dire du chapeau de l'esperance du Salut, au nom du Pere, &c. Au manteau : Notre Frere N. reçoit le manteau, le gage du grand & Angelique Habit, qui est la couverture d'incorruption & de l'honnesteté, au nom du Pere, &c. Aux sandales: Notre Frere N. a pour chaussure des sandales en signe de la preparation de l'Evangile de paix , au nom & c. Et enfin: Notre Frere N. reçoit les airs ou le gage du grand & An-

Cette ceremonie est suivie de quelques Prieres, après les quelles on met en main du nouveau Profez le livre des Evangiles, une croix & un cierge, s'il est dans les Ordres sacrés; car
s'il n'est que Laïc, on lui donne seulement la croix & le cierge. Le Superieur le baise ensuite, & les autres Religieux qui
ont aussi des cierges à la main, vont baiser le livre des Evangiles, le Superieur, & ensuite la croix & l'habit du nouveau
Profez. Il ne doit point sortir de l'Eglise pendant cinq jours,
enploïant ce tems à la Priere & à la Meditation, & il ne doit pas
mesme faire de lecture. Outre le bonnet ou callotte à oreille,
qui est aussi pour les Novices, les Profez ont encore une cucule, qui est une espece de voile qu'ils mettent pardessus le bonnet: ils le jettent par derriere sur le dos, & il n'y a que deux
morceaux larges de quatre doigts qui pendent par devant sur

les épaules.

gelique Habit, au nom &c.

La ceremonie qui s'observe en donnant le grand & Angelique Habit à ceux qui le demandent, consiste en ce que l'ormet les habits au milieu de l'Autel, & que l'on chante à Matines & à Laudes plusieurs Cantiques. Celui qui le doit recevoir



Moine Grec , Avec le grand et Angelique habit .

.36

PREMIERE PARTIE, CHAP. XIX. PREMIERE PARTIE, CHAP. ALA. 107 Est pendant la Messe sans cucule & à les pieds nuds, On lui GRECS.

fait les mesmes interrogations qu'au petit Habit, l'instruction ou exhortation est plus longue aussi bien que les prieres que l'on chante. On lui coupe encore les cheveux avec les mesmes ceremonies, on lui donne les mesmes habillemens; & ce qu'on y ajoûte de plus, est un anable que le Superieur lui donne, en disant : Notre frere N. recoit l'anable, au nom du Pere, du Fils, & du saint Esprit, prenant la Croix sur ses épaules & suivant fesus-Christ; disons pour lui que le Seigneur lui fasse misericorde. Cet anable consiste en un morceau d'étoffe quarré de la largeeur d'un Palme que l'on attache sur les épaules avec des cordons cousus aux quatre coins, & dans lesquels on passe les bras. La Croix & les autres marques de la Passion de Notre Seigneur y sont representés, ou bien une grande Croix au milieu, & quatre petites à ses costés avec ces lettres IC. XC. NC. Fesus Christus Vincit. Le P. Goard qui rapporte toutes ces ceremonies dans son Euchologe des Grecs, a neanmoins donné un Office du petit Habit, dont l'original est dans le Monastere de Grotta-Ferrata, par lequel il paroist que l'on donne aussi l'anable à ceux qui reçoivent le petit Habit. Ils le portent ordinairement sous la tunique, & y attachent une Croix de bois qui pend pardevant. La curule de ceux qui ont le grand habit est disserente de ceux qui n'ont que le petit habit, en ce que celle du grand habit couvre les épaules par devant & par derriere, ajant un capuce pointu & cinq Croix de ruban de laine qui y sont attachées. l'une sur le front, une sur la poitrine, une autre par derriere, & deux sur les épaules. Celui qui a esté revestu de cet habit ne doit point sortir de l'Eglise pendant sept jours. Il a permission d'entrer dans le Sanctuaire, quoi qu'il ne soit pas dans les Ordres facrés, & au huitième jour on lui oste dans le Sanctuaire la cucule & les autres habits qui pourroient l'empescher de travailler, ce qui se fait en recitant plusieurs Oraisons. Tant ceux du petit habit, que ceux du grand & An. gelique habit, laissent croistre leurs cheveux. Il y a mesme de ces derniers qui croïent que c'est une plus grande perfection de ne raccommoder jamais leurs habits, de ne point: couper leurs ongles, ny laver leurs mains.

Les Ceremonies que nous venons de descrire s'observoient autrefois exactement; il se peut saire qu'elles soient encore

Aaiij

HISTOIRE DES ORDRES RELIGIEUX.

GRECS.

Moines en pratique dans quelques Monasteres bien reglés; mais comme il s'en trouve peu presentement, si ce n'est au Mont Athos, & que dans ces Convents peu reglés la pluspart des Superieurs & des Religieux sont fort ignorans, & presque tous Heretiques & Schismatiques, ils ne les observent pas si exactement. On en voit peu qui soient revestus du petit & du grand & Angelique habit, & ceux que l'on voit ordinairement dans le Levant n'ont pour tout habillement qu'un Doliman ou veste de couleur minime qui descend jusqu'à la cheville du pied. Ce Doliman est serré d'une ceinture de toile brune qui fait plusieurs tours au tour du corps, & par dessus ce Doliman ils ont une autre veste, ou tunique qui a les manches mediocrement larges. Cette veste ne se ferme jamais, quoiqu'il y ait quantité de petits boutons depuis le haur jussu'en bas, elle descend seulement jusqu'à la moitié des jambes. Par dessous ces habits ils portent des chemises de toile, dont les manches qui sont ouvertes par le bas descendent aussi-bier que le Doliman jusqu'au poigner, & un caleçon de toile en esté, ou de drap en hyver, qui leur tombe, en faisant beaucorp de plis, jusqu'à la cheville du pied. Ils ont des chaussons de Maroquin violet attachés à ce caleçon, & ont pour chaussure des Babouches ou pentousles qui se terminent en pointe, comme portent tous les Levantins, ausquelles il n'y a ni talons ni quartiers. Ils ne portent point la cucule ou voile dont nous avons parlé, comme on peut voir dans la figure que nous avons fait graver sur un dessein qui m'a esté envoié d'Alep, & c'est proprement l'habit des Novices. C'est pourquoi nous l'avons mise la premiere des trois que nous donnons, & qui representent les differens habillemens des Religieux Grecs, suivant les trois estats de Novices, de Parfaits, & de plus Parfaits.

Tous les Religieux travaillent au bien du Monastere pendant qu'ils y demeurent. Les uns ont le soin des fruits, les autres des grains, les autres des troupeaux, & generalement de tout ce qui peut appartenir au Convent. Ils se servent en cela du secours de leurs Novices, qu'ils emploient durant leur Noviciat plus souvent à la campagne, qu'aux exercices de la Meditation & de la Retraite spirituelle, à quoi ils ne s'appliquent gueres, non plus qu'à l'estude : ce qui fait que ces Caloyers sont extremement grossiers & ignorans, A peinc en



Religieuse de l'Ordre de Saint Gilbert 47. de Simpringham, en Angleterre.

191

Trouve-t-on dans les plus grands Convents qui entendent Moints quelque chose du Grec Litteral, dans lequel sont escrits tous GREGS.

leurs Offices & toutes leurs prieres.

La necessité que ces Calovers ont de cultiver eux-mesmes leurs terres, leur sont recevoir quantité de Freres Laïcs. Il n'y a gueres de Convents qui n'en aïent pour le moins autant que de Religieux destinés pour le Chœur. Ces Freres sont presque tout le jour à la campagne, & ne reviennent que le soir à la maison, où, nonobstant la fatigue de leur travail, ils ne laissent pas d'assister à une longue Priere & d'y faire quantité de genussexions, qu'ils appellent Metanai, c'est-à-dire inclinations jusqu'à terre; après quoi s'estant contentés d'un souper fort leger, ils vont se reposer de leurs peines sur un lit qui n'est gueres moins dure que du bois, en attendant que la Priere du matin soit sonnée, & que le point du jour les rappelle à leur travail.

Sur tous ces Religieux il y a des Visiteurs ou Exarques, deut nous avons descrit les fonctions dans le dernier Paragraphe de la Dissertation préliminaire. Ils n'entreprennent la visite des Convents qui leur sont soûmis, que pour en tiver la somme d'argent que le Patriarche leur demande; & ces pauvres Caloyers ont beau travailler, fatiguer & faire fuer leurs Freres Laïcs, ils ont toûjours beaucoup de peine à amasser quelque chose, soit pour la Communauté, soit pour leur partieulier; d'autant que leur Patriarche leur envoie souvent ces sortes de Visiteurs pour les descharger de ce qu'ils ont de meilleur. Nonobstant toutes ces taxes que les Religieux Grecs sont obligés de païer, tant à leur Patriarche qu'aux Turcs, Il ne laisse pas d'y avoir des Convents bien rentés, & des Religieux assez riches en leur particulier pour oser quelquesas encherir sur le Patriarche mesme, & s'emparer du Siege à force d'argent.

Les Egumenes on Superieurs des Monasteres sont fort estimés & respectés des Religieux, principalement dans les grands Monasteres ou Convents bien reglés; car dans les petits où il y a quelques-autres anciens Religieux, ils ne sont pas si absolus. Ils ont quelquesois mesme assez de peine à se faire obéir; sur tout lorsqu'ils enjoignent oresques penitences qui ne consistent qu'à faire plusieurs genuslexions & à senner quelquesois, car pour d'autres peines les Superieurs

Histoire des Ordres Religieux.

GRECS.

Moinis n'osent pas mesme seulement en parler. Ils craindroient qu'en menaçant un Religieux de quelque chastiment, ils ne lui donnassent lieu de s'en exemter pour toûjours en proferant quelques paroles, ou bien en levant seulement la main yers le Cielpour se faire Turc. Ainsi la crainte que les Superieurs ont deperdre tout-à-fait les gens en voulant les chastier un peu rudement, fait que toutes les penitences que l'on donne sont toutes legeres ou volontaires, à moins que l'on ne trouve un fujet tout-à-fait soumis, qui se porte lui-mesme à recevoir de bon cœur tout ce que l'on voudra lui imposer de plus rude.

Après que le Superieur a esté elu par les Religieux, il doit estre confirmé par l'Evesque, ce qui se fait de cette maniere. L'Evesque vient au Monastere, où, après avoir recité quelques Prieres, les Religieux lui presentent celui qui a esté elu, en lui disant : Le Reverendissime Prestre Moine N. elu est presenté pour estre confirmé & establi Superieur de ce Venerable Monastere N. L'Evesque lui mettant la main sur la testedit une Oraison: on chante ensuite quelques Antiennes, après le guelles on fait asseoir le nouveau elu au milieu de l'Eglise, on lui oste son manteau, on lui en donne un neuf: l'Evesque du : Le Serviteur de Dieu est mis sur le Siege, & fait Superieur & Pasteur de ce Venerable Monastere N. Les Religieux le levent ensuite de son siege en disant trois sois : Il est digne. L'Evesque l'embrasse, & les Religieux en font de mesme; & l'Evesque, en lui mettant en main le Baston Pastoral, lui dit: Kecevez ce Baston qui vous doit servir d'apui pour gouverner votre Troupeau, parce que Dieu vous en demandera compte au jour du Jugement. On souhaite enfin plusieurs années au Pontife & au Superieur, & on commence la Messe.

Nous ajoûterons encore une ceremonie qui s'observe aux Enterremens des Religieux Grecs. Comme après leur mort on dor laver leurs corps, mais qu'ils ne peuvent pas estre yeus nuls; celuiqui est commis pour cet effet, trempe une esponge ans de l'eau tiede, & en la pressant, en fait sortir l'eau qu'il rejand en forme de croix sur le front du Mort, sur sa poirrine sur ses mains, sur ses pieds, & sur ses genoux. On lui ofte ses vieux habits, on lui en donne de propres; & s'il est du grand & Angelique Habit, on lui met la cuculle & l'on fait descendre son bonnet jusque sur la barbe, asin que fon

T. I. P. 193. 

Patriarche Grec, de Jerusalem.

37

PREMIERE PARTIE, CHAP. XX. son visage soit caché. On lui met aussi l'anable, le manteau, Monasla ceinture & des sandales neuves. On estend ensuite par Moines terre une couverture de laine dans laquelle on ensevelit le Grecs. corps, en liant cette couverture en trois endroits en forme de croix avec un cordon de laine, sur la teste, sur la poitrine, & sur les genoux seulement, ce qui reste de ce cordon sert à lier les pieds. Les Prieres, qui sont fort longues aussi-bien qu'aux Enterremens des seculiers, estant finies, on porte le corps à la sepulture, on s'arreste trois fois en y allant; & à chaque fois on dit de nouvelles Prieres & Oraisons sur le corps. Quand on l'a mis dans la fosse, & qu'on a jetté de la terre dessus, on y répand aussi de l'huile de la Lampe.

Jacob Goart, Eucologium sive Rituale Gracor. Grelot, Relation de Constantinople. La Croix, Turquie Chrestienne, & D.

Apollinaire d'Agresta, Vit. di S. Basilio part. 5.

#### CHAPITRE XX.

## Des principaux Monasteres de Caloyers ou Moines Grecs.

Uoique l'Ordre de saint Basile ait perdu une insinité de Monasteres en A sie & en Europe, par le changement de Religion qui est arrivé dans les lieux où ils estoient situés, & qui sont presentement sous la domination des Turcs & autres Princes Mahometans; neanmoins la Providence divine a permis qu'il s'en soit conservé un grand nombre, pour témoigner quelle estoit autrefois la grandeur de cet Ordre. Le plus considerable des Monasteres que les Caloyers Grecs ont en Asie, est celui du Mont-Sinaï, qui fut fondé par l'Empereur Justinien, & doté de soixante mille escus de revenu. Les Grecs lui ont donné le nom de sainte Metamorphose, & les Latins celui de la Transfiguration de Notre-Seigneur Jesus-Christ. L'Abbé de ce Monastere qui est aussi Archevesque, a sous lui deux cens Religieux, outre ceux qui demeurent en plusieurs endroits, tant de cette Montagne, que de celle qu'on nomme de sainte Catherine, à cause que le corps de cette Sainte y fut porté par les Anges, d'où il a esté depuis transporté par ces Religieux dans leur Monastere de saint Sauveur.

Ce Monastere a esté autrefois très-recommandable par la . Tome I.

Digitized by GOOGLE

Histoike des Ordres Religieux.

GRECS.

Monas-sainteté des Religieux qui y ont demeuré, comme saint Atha-Moines nase de Sinai, & saint Jean Climaque qui y a composé son Eschellesainte. Il est au bas de la Montagne où l'on montoir autrefois depuis le vied insqu'au sommet par quatorze cens degrés qu'on prétend avoir esté faits par ordre de l'Imperatrice sainte Helene, & dont on voit encore les vestiges. Ce Convent est un grand bastiment de figure quarrée, entouré de murailles de cinquante pieds de hauteur. Elles n'ont qu'une porte qui est mesme bouchée pour en defendre l'entrée aux Arabes; & du costé de l'Orient, il y a une fenestre par où ceux de dedans tirent les Pelerins avec une Corbeille qu'ils descendent air bout d'une corde passée dans une poulie; & par cette fenestre & cette mesme corde, ils envoient à manger aux Arabes. Il y a plusieurs Granges ou Metairies dans plusieurs endroits de la Chrestienté qui appartiennent à ce Monastere. Il y en a une entre les autres à Messine, nommée fainte Catherine des Grecs, qui a titre de Prieuré & où reside un Prieur avec quelques Religieux qui y sont envoiés par l'Abbé du Mont-Sinai. Ils y officient selon le Rit Grec d'Orient; mais quand ils arrivent, il faut qu'ils renoncent à leurs erreurs, & fassent profession de la Foi Catholique.

Quoique la ville de Torre située sur le bord de la Mer-Rouge, paroisse voisine du Mont-Sinai, d'où l'on la découvre; elle en est neanmoins eloignée de cinquante milles. Les Moines Grecs y ont aussi un Convent dedié à sainte Catherine & à l'Apparition de Dieu à Moise dans le Buisson ardent. Ils ont fait depuis long-tems un Jardin fort spacieux à demie lieuë de cette ville dans un lieu que l'Escriture appelle Elim, & où elle marque qu'il y avoit soixante & dix Palmiers, &: douze Fontaines ameres que Moise rendit douces en y jettant un morceau de bois quand les Israëlites y passerent. Il y a presentement plus de deux mille Palmiers. Les douze sources qui y estoient du tems de Moise se voient encore dans ce lieu, la pluspart estant dans l'enclos du Jardin, & elles ont repris leur premiere amertume, elles sont chaudes, & il y en a une où l'on se baigne: les Arabes l'appellent: Haman-Mousa, c'està-dire Bain de Moise. Les Religieux retirent quelque revenus du grand nombre de Palmiers qui sont dans ce Jardin, ilsproduisent les dattes les plus douces de la contrée, & on n'envoit aucun des soixante & dix dont l'Escriture-sainte rend.

rémoignage:

Dans la Palestine à quatre ou cinq lieuës de Jerusalem & à MONAS-trois de Bethléem, il y a le Monastere de S. Sabas situé dans MOINES un lieu desert & le plus sterile qu'on se puisse imaginer, quoi-GRECS, que du tems de ce saint Abbé il y eust en mesme tems une grande multitude de Moines qui se retiroient & vivoient dans des Laures, dont la pluspart estoient des cavernes & destanieres qui se voient au tour de ce Monastere dans la pente d'une longue & rude Montagne, au pied de laquelle passe le Torrent de Cedron. Presentement le nombre de ces Religieux est reduità quinze qui suivent la Regle de saint Basile & demeurent dans ce Monastere, dont l'Eglise est belle, devote & fort bien entretenuë, par le moien des aumosnes que les Grecs y envoient. La porte du Convent est toute couverte de peaux de Crocodiles, de peur que les Arabes n'y mettent le feu, ou ne la rompent à coups de pierres. A trois cens pas de l'Eglise, il y a une Tour separée du Convent par un profond precipice. Cette Tour a douze toises en quarré & dix de hauteur, yaiant à trois toises de terre une petite fenestre pour passer un homme. Il y a toûjours un Religieux qui demeure en ce lieu, vivant comme un Reclus. Le P. Eugene Roger Recollect, dans son voïage de Terre-Sainte, dit que lorsqu'il y fut, il y avoit un Frere laïc qui demeuroit dans cette Tour depuis vingt-deux ans, & ne descendoit que trois fois l'an à Noël, à Pasques, & au jour de saint Sabas, pour recevoir les Sacremens, & remontoit ensuite dans sa Tour, où les Religieux lui donnoient sa nourriture dans un panier, qu'il tiroit avec une corde attachée d'un costé à cette Tour & de l'autre au Dosme de l'Eglise, où sont aussi attachées deux sonetes que le Religieux qui demeure en cette Tour sonne pour avertir les Religieux, lorsqu'il voit approcher les Arabes, ou des Lions, des Tigres & autres bestes feroces. Les autres Convents que les Moines Grecs ont en Asie, sont peu considerables.

Ils en ont un plus grand nombre en Europe. Nous commencerons par ceux qui sont sur le Mont-Himette dans l'Attique, d'où l'on découvre non seulement toute l'Attique, mais aussi une grande partie de l'Archipel & de la Morée, l'Istme de Corinthe, & Negrepont de l'autre costé jusqu'à l'Euripe, & qui n'est éloigné d'Athenes que de quatre lieuës. Les Moines Grecs y ont deux Monasteres, dont l'un s'appelle Hagio- 7a-Bb ii

HISTOIRE DES ORDRES RELIGIEUX.

GRECS.

Monas-niho-Charias, & l'autre Agios-Kyriani, ce dernier est assez bien basti pour le pais. Il ne paie qu'un Sequin ou piece d'or qui vaut deux écus & demi, pour tribut. Cela vient de ce que, lorsque Mahomet II. prit Athenes, ce fut l'Egumene ou Abbé d'Agios-Kyriani, qui lui porta les clefs de la ville, & la joie que cet Empereur en eut, lui fit imposer à cette Maison un tribut si mediocre. On trouve encore sur cette Montagne un autre Monastere abandonné, & on dit que les Italiens y avoient autrefois une Eglise commune avec les Grecs, appelkée Agios-Giorgios-ho-Koutelas. Ils ont aussi quelques Monasteres à Athenes.

A Pendeli ou Penteli, autre Montagne de l'Attique dans le voisinage d'Athenes, il y a un Monastere au pied de cette Montagne dont il porte le nom. C'est un des plus celebres de la Grece, & il y a ordinairement plus de cent Religieux qui païent tous les ans de Carach ou de tribut six mille livres pefant de miel, pour la Mosquée neuve que la Sultane mere de l'Empereur Mahomet IV, a fait bastir à Constantinople, & ils sont encore obligés d'en fournir autant à raison de cinq Piastres le quintal. Ils ont rarement moins de cinq mille Essains d'Abeilles, outre beaucoup de terres labourables, des troupeaux de brebis & autre bestail, avec de grands vignobles & quantité d'Oliviers. La situation de ce Monastere est fort agreable pendant l'Esté, à cause qu'elle est entre les croupes de la Montagne, d'où sortent plusieurs ruisseaux qui se rendent dans des Reservoirs pour conserver du poisson, & pour faire tourner leurs Moulins. Ils ont une assez belle Bibliotheque dont la pluspart des Livres sont manuscrits, ils consistent en un grand nombre de Volumes de Peres Grecs.

A Naxe Isle de la Mer-Egée ils y ont plusieurs Monasteres; dont l'un des principaux appellé Fanaromeni, est dedié à la sainte Vierge, à cause d'un tableau où elle est representée; & qu'on trouva en celieu - là. Ce Monastere est basti depuis pour de tems. Il v a soixante-dix chambres, sans celles qui sont sous terre. L'Eglise est petite, mais bien bastie, & elle n'elt desser-

vie que par dix Moines qui sont fortignorans.

A Paros autre Isle de la Mer-Egée l'une des Cyclades, les Moines Grecs y ont fix ou sept Monasteres qui sont fort beaux, ou ils vivent fort commodement. Celui qui est dans la ville de Kefulo est dedié à saint Antoine. Il y aordinairement douZe Religieux qui sont gouvernés par un Abbé.

Celui de Calimache, l'un des principaux village de l'Isle Moines de Chio, qui est encore une Isle de la Mer-Egée, est très con-Gress. siderable. Il est situé parmi les forests & les rochers, on le nomme Niamogni, qui veut dire seule Vierge. L'Eglise est grande & belle. Elle fur bastie à l'occasion d'une image de la sainte Vierge trouvée miraculeusement sur un arbre, demeuré seul de plufieurs ausgels on avoit mis le feu. Constantin Monomaque Empereur de Constantinople, averti de ce miracle, sit Vœu de bafir une Eglise en ce lieu-là, s'il remontoit sur le trône d'où il avoit esté chassé, ce qu'il executa l'an 1050. Elle est ornée de quantité de pieces de marbre & de porphyre qu'il y fit porter de Constantinople, entr'autres, de trente deux colomnes de marbre. Le Dome est tout revetu de peintures à la mosaïque. Cette Eglise est si bien entretenuë, qu'elle semble toute neuve. Derriere le grand Autel, on voit l'image miraculeuse peinte sur bois, & le lieu où estoit planté l'arbre qui la portoit. Ce lieu est enfermé dans l'Eglise. Le Convent est fort grand & basti en maniere de Chasteau. Les femmes n'y entrent point, & il y a ordinairement deux cens Caloyers gouvernés par un Abbé. Ils ne passent point ce nombre, & quand il y a des places vacantes, ceux qui les veulent remplir paient cent piastres, & portent tout leur bien au Convent, où ils en jouissent toute leur vie, sans en pouvoir donner que le tiers, encore faut-il que cette donation se fasse à quelque parent on à quelque amiqui se fasse Caloyer; desorte que le Convent ne perd rien du fond. Il fournittous les jours à chacun des Caloyers du pain noir, d'assez mauvais vin, & du fromage pouri, c'est à eux à se pourvoir pour le reste. Ils ne mangent ensemble dans le Refectoire que les Dimanches, & les grandes Festes. Le revenu du Convent est de plus de soixante mille piastres, dont ils en paient tous les ans cinq cens au Grand Seigneur. Ils ont aussi d'autres Convents dans la meime Isle, mais peu considerables.

Dans l'Isse d'Andra, anciennement Andres, proche des villages d'Arni & d'Amolacos, il y a un Convent de cent Caloyers appellé Tagia. Il est basti en forme de forreresse, & a une Eglise très bien ornée, quosque petite. Ces Moines donnent à manger aux Etrangers pendant tout le tems qu'ils demeurent là; & quand ils s'en vone, ils leur fournissent de quoi Bb iii,

MONAS
TERES DE
MOINES
GRECS

retourner, ce qu'ils font facilement à cause des grands revenus dont ils joüissent. Ils ont encore dans cette Isle qui est la plus fertille de tout l'Archipel, six autres petits Monasteres.

A Patras ville de Peloponese, ils ont aussi un Convent. Et sur le chemin de cette ville à Glycana, est le Monastere de Hierocomium, où il y a environ douze Caloyers & une Eglise dediée à la Panagia, c'est-à-dire à la sainte Vierge. Elle est bastie à la grecque avec quelques petites colomnes d'ordre Ionique, tirées des débris de la forteresse d'Acaya qui estoit à dix milles de Patras, comme il paroist par une pancarte de ce Convent.

Il y a dans Amourgo, l'une des Isles Sporades, deuxchoses curieuses à voir; l'une est le Monastere de Notre Dame des Calovers Grees. Il est pratique dans une caverne large & profonde, sur le penchant d'une montagne très-haute, du costé du levant. On n'y peut aller que par un sentier fort étroit dans le roc, & pour entrer dans le Monastere, il faut monter une échelle de quinze ou vingt échelons. Au haut de cette échelle on trouve une petite porte de fer qui est la seule entrée. L'Eglise, le Resectoire, & les Cellules des Religieux qui vivent en Communauté, & qui sont au nombre de cent dans cette grotte, sont presque toutes creusées dans le roc avec un artifice admirable. L'autre chose remarquable dans cette Isse qui a une singularité surprenante, c'est l'Urne de saint George. A l'entrée de l'Eglise de ce Saint, on voit un gros marbre, enfoncé en terre, creulé & poli en dedans, a peu près en forme de ruche. Cette concavité se remplit d'eau, & se vuide d'elle-mesme sans que l'on puisse sçavoir ce qui donne à l'eau ce mouvement, & par où elle peut passer, le marbe estant très épais, & si poli par dedans, avec une si grande continuité de parties, qu'on n'y apperçoit pas la moindre interruption ni le moindre petit trou: outre que l'ouverture est toujours bien fermée à la clef. Ce qui surprend davantage, c'est que dans l'espace d'une heure, l'Urne se remplie & se vuide visiblement plusieurs fois. On la voit si pleine en un moment, que l'eau regorge dessus; & elle devient si seiche un moment après, qu'il ne paroist pas qu'il y ait eu de l'eau. Les Grecs du païs qui ont un voïage à faire, ont la supestition de venir consulter l'Urne avant leur depart. Si l'eau y monte, le succès en doit estre heureux. Si au contraire l'Urne est seiche & que

PREMIERE PARTIE, CHAP. XX. Peau y soit basse; ils en tirent un mauvais augure, & ne par- MONAS. tent point; à moins que les affaires qui les y obligent, ne Moines soient fort pressées. Ce miracle pretendu dont il est parlé dans Grecs, zoute la Grece, est fort lucratif au Papas ou Curé de cette Eglise de saint George, où le concours des Grecs est continuel. On y vient des lieux les plus éloignés; les uns serieusement pour s'instruire de l'avenir, les autres pour estre témoins oculaires de la chose, & quelques-uns seulement par divertissement & pour se moquer de la credulité de ces peuples.

Mais de tous les Monasteres des Caloyers Grecs il n'y en a point de plus celebres ni où ces Religieux soient en plus grande estime, que ceux du Mont-Athos dans la Macedoine. Les Grecs donnent à cette montagne le nom d'Agios-oros, c'està-dire le saint Mont. Il s'avance dans la mer depuis la plaine par l'espace de soixante-quinze milles, & en a cent einquante de circuit. Les Modernes lui donnent la longeur de trois journées & la largeur d'une demie. Les Calovers en sont entierement les maistres, il n'y a qu'eux qui y demeurent, & il y a des Escrivains qui disent qu'aucun seculier ne peut demeurer dans certe peninsulle: encore moins les femmes, qui n'y peuvent pas mesme entrer. Les Religieux y vivent si regulierement, & y sont en si grande estime, que les Turcs mesmes se recommandent à leurs prieres. Il y a vingt-trois Monasteres, dans lesquels, du tems de Bellon qui fit la Description de ce Mont en 1553. il y avoit cinq à six mille Moines, y en aïant quelques-uns dans lesquels il y en avoit trois cens, dans d'autres deux cens, & dans les autres plus ou moins de cent ou cent cinquante. Mais presentement le nombre de ces Moines n'est pas si considerable, il n'y en a guéres plus de deux mille dans tous ces Monasteres, dont voici les noms: Panagia, Anna Laura, Carracallos, Iberon, Vatopedi, Chilantari, Dyonision, Panto-crateron, Xeropo... tani, Cutlumsi, , Protaton, Simon Petra, Zographi, Dochiari, Agios Paulos, Xenophos, Gregorios, Philoteos, E/phigmeni, Russian, Castra moniti & Stauroniceta. Tous ces Monasteres sont autour de la montagne, excepté cinq, qui sont éloignés de la mer, & situés dans des vallées & des bois. Selon Jean Comnene Medeein de Valachie, qui a demeuré long-tems au Mont-Athos, dont il a fait la Description qu'il sit inprimer en 1701. & que Dom Bernard de Montfaucon Benedictin de la Congregation de saint Maur nous a donnée dans sa Paleographie Grecque en

GRECS.

Monas-1708. il n'y a rien dans ces Monasteres & dans leurs Eglises Terss Des qui ne soit admirable & incomparable. Tout y est magnifique: & il s'estonne, qu'après tant d'irruptions des Barbares, & depuis près de trois cens ans que ce lieu est sous la domination du Turc, ils n'aient rien perdu de leur magnificence, & qu'estant en si grand nombre dans un mesme lieu, ils aïent esté tous conservés dans leur entier. Les Grecs y viennent de toutes les Provinces d'Orient pour y visiter à certain tems de l'année tous ces Monasteres, leurs Eglises, les Cellules des Religieux, & les Européens y viennent aussi, tant par curiosité que par devotion. Les principaux de ces Monasteres, sont ceux de la Panagia & d'Anna Laura. On y trouve encore plusieurs Ermitages avec leurs Chapelles & des logemens, & ceux qui y demeurent sont appellés Peres, Ascetes, Ermites, Celliotes, & Anachoretes. Les Religieux qui aspirent aux premieres dignités, viennent aussi de tous les endroits d'Orient faire leur Noviciat dans ces Monasteres, où ils passent quelques années à s'instruire de tous les mysteres de la Religion Chrestienne & des devoirs de la vie Monastique, & retournent ensuite dans leurs pais où ils sont reçus comme des Apostres. Il y en vient mesme de Moscovie, & il y a un Monastere pour ceux de leur Nation, & un autre pour les Georgiens. On leur inspire sur tout une grande aversion pour le Pape; car les Religieux du Mont-Athos ne manquent pas de dire aux Grecs qui y viennent, & de leur conter entr'autres fables; qu'un Pontife Romain estant venu visiter ces Monasteres en avoit pillé & brûlé quelques, uns à cause que les Religieux avoient refusé de l'adorer; c'est de cette maniere qu'ils entretiennent le Peuple dans le Schisme. Ils parcourent dans les tems de l'Avent & du Caresme les Isles de l'Archipel où il n'y a point de Monasteres, pour administrer les Sacremens à ceux de leur Rit; & comme ils sont plus hardis que les simples Prestres; & qu'ils n'oublient pas de crier bien haut contre le Pape; cette hardiesse fait que tout le monde court à eux. Les grosses retributions qu'ils tirent des Confessions & de leurs declamations contre les Latins, sont le principal motif qui les fait sortir de leur retraite. Ils ont ainsi que les autres Prestres une maniere de penitence affez nouvelle qu'ils imposent aux grands pecheurs qui se confessent à eux; c'est de les obliger à prendre l'onction entre les deux épaules un certain nombre de fois, en don-



Moine Mingrelien.

38.

PREMIERE PARTIE, CHAP. XXI.

pant pour chaque onction les uns un écu, les autres plus ou Melchimoins, selon leurs pechés, ce qui leur produit de grosses sommes. Lorsque la sterilté de la terre ôte la subsistance des Re-Misgre-

moins, telon leurs pecnes, ce qui leur produit de grolles sommes. Lorsque la sterilté de la terre ôte la subsistance des Religieux qui demeurent au Mont-Athos, ils vont quester dans
les Provinces pour les besoins de cette sainte montagne & recoivent de grandes aumosnes. Ceux qui ne sont pas dans les
Ordres sacrés y cultivent les terres & les vignes; mais les Prestres & les Diacres, que la dignité de leur caractère exemte
des œuvres serviles, s'emploïent à la lecture & à copier des
livres d'Eglise. Comnene parle de plusieurs Bibliotheques qui
sont dans ces Monastères. On ne nourrit dans cette Peninsule
ni poules, ni pigeons, ni autres volailles. Les brebis, les bœufs,
les vaches & autres animaux à manger en sont aussi bannis, à
cause que ces Religieux sont toûjours abstinence & vivent
très austerement.

Bernardus de Montsaucon, Paleographia Graca. Davity, Description de l'Asse & de l'Europe. La Croix, Turquie Chrestienne liv. 1 Eugene Roger, Vosage de Terre sainte. Copin, Bouclier de l'Europe. Spon, Vosage de Grece. Weheler, Vosage d'Athenes. Guillet, Athenes ancienne & moderne. Thevenot, Voyage du Levant, & l'Hist. nouvelle des Anciens Ducs de l'Archipel.

### CHAPITRE XXI

# Des Moines Melchites Georgiens & Mingreliens.

Nappelle Melchites dans le Levant les Syriens ou Suriens, les Coptes ou Egyptiens, & les autres Nations de l'Eglise Orientale, qui n'estant pas de veritables Grecs; ont neanmoins embrassé le sentiment commun des Grecs, & le nom de Melchites, c'est-à-dire Royalistes, leur a esté donné parce qu'ils ont obei aux decisions du Concile de Calcedoine avec l'Empereur Marcien. Ce furent les Sectaires du Levant qui donnerent ce nom aux Orthodoxes qui suivoient la Religion de l'Empereur, le mot de Melchite venant du mot Hebreu Melech, qui signisse Roi ou Prince. Mais les Melchites ne sont pas pour cela presentement Orthodoxes; car ils ont embrassé les erreurs des Grecs, & il n'y a point de Chrestiens qui soient si fort opposés à la primauté du Pape. Il y a parmi

Melent- eux des Religieux & des Religieuses qui suivent aussi avec les Moines Grecs la Regle de saint Basile. Les Religieux ont deux MINGRI- beaux Monasteres à Damas, & les Religieuses en ont aussi deux qui sont fort riches & éloignés d'une journée de la mesme ville. Elles gardent la closture & ne sortent point. Les Melchites Officient en langue Arabe. C'est ce que j'ai appris de plusieurs Levantins, entr'autres de M. Marc-Joseph Patriarche des

Nestoriens, & de M. Saphar Evesque de Mardin.

Les Georgiens suivent en partie la Secte des Armeniens, & en partie celle des Grecs. Le Prince, quoique Mahometan de religion, nomme aux dignités Ecclesiastiques, & y éleve ordinairement ses parens. Leur Religion n'est guéres differente de celle des Mingreliens, & les uns & les autres n'ont seulement que le nom de Chrestien, y en aïant une grande partie qui ne sont pas baptifés par l'ignorance des Evelques & des Prestres, qui, la pluspart, ne sçavent pas la forme du Baptême. C'est beaucoup lorsque le Catholicos, qui est le Chef du Clergé, sçait lire, aussi-bien que les Evesques qui n'ont aucun soin des ames, qui ne visitent ni leurs Eglises, ni leurs Dioceses, & dont l'occupation ordinaire, est d'estre dans des festins continuels & de s'enverer presque tous les jours. Leur principal revenu consiste en ce qu'ils retirent des femmes & des enfans de leurs Vassaux qu'ils vendent aux Turcs.

Ces Peuples reconnoissoient autrefois le Patriarche d'Antioche; maintenant ils obeissent à celui de Constantinople, & ont neanmoins chacun un Primat de leur Nation qu'ils appellent Catholicos, & qui ont aussi chacun leur jurisdiction particuliere. Il y avoit autrefois douze Eveschés dans la Mingrelie, dont il n'en reste plus que six. Les autres ont esté changés en Abbaïes qui sont: Chiaggi, Gippurias, Copis, Obburgi, Sebas-

topol, qui a esté ruinée par les eaux, & Anarghia.

Les Evesques y sont fort riches, sur-tout le Catholicos, & la Simonie est ordinaire parmi eux ; car le Catholicos ne confacre point un Evesque, s'il ne lui donne cinq cens écus. Il ne confesse que pour une bonne somme d'argent; & il y en eur un qui aïant esté mécontent de ce qu'un Visir ne lui avoit donné que cinquante écus pour s'estre confessé a lui, ne voulut pas le confesser une seconde fois qu'il ne lui eust paié auparavant la premiere confession. Il ne celebre point de Messe qu'il ne soit assuré d'avoir cent écus, & l'on double ordinairement

203

cette somme lorsque c'est une Messe des morts. Comme parmi les Evesques il y en a qui ne sçavent pas lire, ils apprennent
une Messe par cœur qu'ils disent, principalement aux enterremens, après s'en estre bien fait païer à l'exemple de leur Catholicos. Il y a quelques Moines qui ont le titre & le revenu
d'un Evesché qui leur est accordé par le Prince, sans estre consacrés; mais consacrés ou non, ils ne laissent pas de faire des
Prestres pour de l'argent.

Ces Prelats prétendent neanmoins estre plus saints que ceux de l'Eglise Romaine, à cause qu'ils ne mangent point de viande, de mesme que les Evesques Grecs, & ils observent avec le Peuple les mesmes Caresmes des Grecs. C'est dans la pratique de ces jeûnes, qu'ils observent très mal, qu'ils font consister tous les devoirs du Christianisme. Les Prestres ne sont pas plus éclairés que leurs Evesques; s'ils sçavent lire, qu'ils aïent appris une Messe par cœur, & qu'ils puissent donner à l'Evesque la valeur d'un cheval, ils sont ordonnés Prestres, & se marient autant de fois que bon leur semble. L'on peut juger si le Peuple est bien instruit aïant des Pasteurs si ignorans & si vicieux: aussi n'a-t-il pas la moindre idée de la Foy & de la Religion, traitant de fables & de réveries la vie éternelle, le Jugement Universel & la resurrection des morts.

Les Georgiens observent mieux le jeûne que les Mingreliens & font de plus longues Oraisons. Le Prince contraint les Ecclesiastiques, & mesme les Evesques, d'aller à la guerre. Il donne son suffrage avec les Evesques dans l'élection du Primat, & tous élisent celui qu'il leur recommande. Ce Prelat ne tient point le premier rang pour le spirituel; mais le Prince est le maistre absolu pour le spirituel & pour le temporel, quoique Mahometan; car le Roi de Perse l'oblige d'embrasser la Religion de Mahomet pour conserver sa dignité dans sa famille, & les Grands Seigneurs du païs se servent des Prestres comme de valets, méprisent les Evesques & les chastient. Les Mingreliens ont plus de respect pour les Evesques, mais ils ont aussi un grand mépris pour les Prestres, à cause de leur ignorance & de leur yvrognerie, & un Prestre n'est respecté que quand il dit la Messe.

Les Religieux Mingreliens sont aussi ignorans que le reste du Clergé, & ne sont pas mieux instruits des mysteres de la Religion. On les appelle Beres, & ils sont habillés comme les se-

Digitized by Google

Ccii

HISTOIRE DES ORDRES RELIGIEUX.

MELCHI- culiers, avec cette difference que les seculiers ont peu de barbe, TESGEOR- & se rasent le sommet de la teste en forme de couronne, cou-MINGRE- pant leurs cheveux en rond au dessus des oreilles. & que les: Religieux laissent croistre leurs cheveux & leur barbe. L'habillement des uns & des autres consiste en une chemise qui descend jusqu'aux genoux & qu'ils renferment dans un caleçon ou pantalon; & par dessus ils mettent une espece de veste fort courte, ou un feutre assez semblable à la chlamide des Anciens, en passant la teste dedans, & ils le tournent comme ils veulent, du costé que vient le vent ou la pluye : car il ne couvre que la moitié du corps, & ne descend que jusqu'aux genoux. Leurs souliers ne sont que d'une semelle de peau de buffle qui n'est point preparée, & cette semelle s'attache aux pieds avec une courroye de mesme peau qu'on lasse pardessus: quelques-uns disent qu'il n'y a que les Religieux quiportent cette espece de veste.

L'on ne fait pas grande ceremonie pour la reception de ces-Religieux. Leur vocation vient de leurs parens qui les consacrent dès leur enfance en leur mettant sur la teste une calotte noire qui leur couvre les oreilles, leur laissant croistre les cheveux, leur recommandant de s'abstenir de manger de la viande, & leur disant pour toute raison qu'ils sont Beres. C'est ce que les enfans observent, sans sçavoir ce que c'est que d'estre Beres. On les donne ensuite à d'autres Beres pour les élever, & ceux qui les donnent à des Moines Grecs réussissent mieux.

Les Religieux Georgiens en sçavent un peu plus que les Mingreliens, & la pluspart des Chrestiens de la Georgie sont instruits des mysteres du Christianisme dans les Monasteres, où ils apprennent aussi à lire & à escrire. Ces Religieux sont' habillés comme les Moines Grecs, & se disent, aussi-bien que les Religieux Mingreliens, de l'Ordre de saint Basile.

Il y a aussi dans la Georgie & dans la Mingrelie des Religieuses. Comme les Georgiennes sont estimées les plus belles femmes de l'Asie, dès qu'une fille est un peu grande on tâche de la dérober, & d'ordinaire elle est enlevée par quelqu'un de ses parens qui la va vendre en Turquie ou en Perse. C'est ce' qui fait que les peres & meres renferment leurs filles de bonne heure dans des Monasteres, où la pluspart s'appliquent à la iecture, & y demeurent toute leur vie, L'on dit qu'après la

PREMIERE PARTIE, CHAP. XXI. profession, l'orsqu'elles sont parvenuës à un certain âge, elles Melchie ont permission de baptiser & mesme d'appliquer les saintes Hui- TES GEOR'S les aussi-bien qu'un Evesque. Leur habillement est semblable MINGREà celui des autres femmes Georgiennes qui sont toutes habil-112MS. Lées à la Persanne. La difference qu'il y a entre les Religieuses & les autres femmes, c'est que l'habillement des Religieuses est noir, & qu'elles ont un voile & un linge qui leur couvre presque tout le visage, desorte qu'on ne seur voit que les yeux, selon ce que m'a dit un Prestre Georgien à qui je m'en suisinformé; ce voile est aussi commun aux autres femmes Persannes qui en ont de differens pour la maison & lorsqu'elles sortent, y en aïant mesme qui les couvre depuis la teste jusques aux pieds. Il y a beaucoup plus de Monasteres de filles que d'hommes, ce qui fait que les femmes & les filles sont mieux instruites & scavent mieux leur Religion que les hommes.

A lesgard des Religieuses Mingreliennes, il y en a de phisieurs sortes. Les unes sont des filles, qui aïant atteint l'âge nubile, ne se soucient pas du mariage. Les autres sont des servantes, qui après la mort de leurs Maistres, se font Beres avec leurs Maistresses. D'autres sont des veuves qui ne veulent point se marier. D'autres sont des femmes qui, après avoir trop gouté du monde, l'abandonnent quand elles viennent sur l'âge & qu'elles se voient meprisées. D'autres sont des femmes repudiées; & d'autres enfin se font Religieuses par pauvreté. Celles-ci demandent l'aumoine dans les Eglises, & on leur donne plus liberalement en consideration de leur habit. Toutes ces Religieuses sont vêtues de noir à la Persanne, ont la teste couverte d'un voile de la mesme couleur, & ne mangent jamais de viande. Elles ne gardent pas la closture & ne sont pas engagées pour toûjours à la vie Monastique, mais elles la peuvent quitter quand il leur plaist.

Parmi les Mingreliens, il n'y a que les Eglises Cathedrales, celles des Abbaïes & celles des Beres qui soient un peu propres, les Eglises Paroissiales estant plus sales que des estables. Les ornemens Sacerdotaux des Evesques & des Beres sont aussi assez propres, estant de soie & brodés d'or; mais ceux des Prestres feculiers qu'on appelle Papas, n'ont aucune apparence, le plus souvent, d'habillemens Sacerdotaux, leur pauvreté les obligeant à se servir de quelque guenille dechirée en guise de Pluvial. Il y en a même plusieurs qui disent la Messe avec une

HISTOIRE DES ORDRES RELIGIEUX Moines simple chemise de toile qu'ils mettent sur leurs habits: aussi le peuple n'a-t-il gueres de devotion à leurs Messes. On a plus de respect pour la Messe des Beres, qui ont dans leurs Eglises. en fort bon estat, les choses requises pour la celebrer. Les Georgiens entretiennent assez bien leurs Eglises qui sont dans les villes; mais celles qui sont à la campagne ne sont pas plus propres que les Eglises Paroissiales des Mingreliens. Ceux qui demeurent en Terre Sainte sont unis & obeissent au Patriarche de Jerusalem. Ils ont abandonné les Saints lieux qu'ils possedoient, scavoir une des Chapelles basties sur le Mont de Calvaire, dans l'endroit où fut plantée la Croix de Notre-Seigneur Jesus-Christ, laquelle Chapelle ils avoient obtenuë lorsque l'Empereur Solyman entra dans Jerusalem. Ils ont aussi quitté le Monastere de sainte Croix qui est à demie lieuë de Jerusalem, dont l'Eglise sut bastie à l'endroit où sut trouvée la vraïe Croix. Ils ont laissé ces Eglises en gage aux Grecs, qui avoient paié pour eux aux Turcs & aux Juifs des sommes considerables. Parmi les Monasteres du Mont-Athos. celui qui porte le nom des Georgiens, est destiné pour recevoir

> le peuple dans le Schisme avec le Pape. Le Chevalier Chardin & Tavernier, Voiages de Perse. Le P. Lamberti, dans le Recueil de Thevenot, & Dom Joseph Zam-

> les Religieux de cette Nation & le Patriarche de Constantinople envoïe souvent en Georgie des Caloyers pour entretenir

py, Theatin, Relation de Mingrelie.

## HAPITRE

Des Moines de saint Basile dans la grande Russie ou Duché de Moscovie.

NOMME la grande Russie ou Russie noire, qui nous 4 est plus connuë sous le nom de Moscovie, est un des plus grands Etats de l'Europe, & que depuis que le Christianisme y a esté introduit par les Grecs, il s'y est toûjours conservé jusqu'à present, quoique ce ne soit pas dans toute sa pureté; c'est ce qui fait que l'Ordre de saint Basile s'y est fort multiplié, au lieuqu'il est extremement déchu en Orient, où la pluspart de ses Monasteres estoient situés dans des lieux



Evêque Moscovite.

Digitized by Google

qui ont eu le malheur de tomber sous la domination des Turcs. Mais nonobstant les maux que les Religieux d'Orient ont à Moscovisouffrir le plus souvent de la part des Infideles, & nonobstant les erreurs dont la pluspart sont infectés, il y en a neanmoins beaucoup qui font reunis à l'Eglise Romaine & qui lui obeissent. Il n'en est pas de mesme en Moscovie, où les Religieux aussi-bien que le peuple, n'ont jamais voulu entendre parler d'Union avec l'Eglise Romaine, & sont toûjours, non seulement restés avec opiniastreté dans leurs erreurs qu'ils ont recuës des Grecs; mais en ont encore ajouté d'autres, ce qui a aussi causé entr'eux & les Grecs le schisme & la division.

Il y en a qui ont pretendu que l'Apostre saint André leur avoit annoncé l'Evangile; mais selon l'opinion la plus commune, ils n'ont reçu le Christianisme par le moien des Grecs que versl'an 987. ou 989. sous le Grand Duc Wolodimer. ce qui est plus conforme à la verité. Les Moscovites ne scavent paseux-mesmes le tems que leurs Ancestres ont renoncé au culte des Idoles, car le Czar Jean-Basile, dans la reponse qu'il fit à la Profession de Foi d'un certain Jean Rhoïta Heretique Hussite, lui dit que les Moscovites estoient baptisés Moscovites au nom du Pere, & du Fils, & du saint Esprit, depuis que le Grand Czard Wolodimer, inspiré de Dieu, avoit esté regeneré par les eaux salutaires du Baptesme, & qu'il avoit pris le nom de Basile, & que depuis ce tems-là, leur Foi ne s'appelloit plus la Foi Russienne, mais la Foi Chrestienne. Cependant dans une conference que le mesme Prince eut avec le Pere Possevin Jesuite au sujet de la Religion en 1581, il lui dit que dès le commencement de l'Eglife, ils avoient reçu la Foy Chrestienne, lorsque saint André frere de l'Apostre saint Pierre estoit venu en leur pais, d'où il estoit allé à Rome, & qu'ensuite après la conversion de Wolodimer la Religion s'estoit beaucoup étenduë

L'opinion la plus commune estant donc que le Christianis. me n'a commencé que sous le Regne du Czar Wolodimer par le moien des Grecs; ce fut aussi dans ce tems-là que la Vie Monastique y fut introduite. Il y a quelques Auteurs qui disent, que les Moines de ce pais-là ne sçavent de quel Ordre ils sont. Il est certain cependant qu'ils ont toûjours suivi la Regle de saint Basile. Mais comme le Patriarche & les autres Prelats Moscovites ont changé beaucoup de choses dans

Theologa

HISTOIRE DES ORDRES RELIGIEUX.

TES.

Moines la Liturgie des Grecs, quoiqu'ils suivent leur Religion, les Moines Moscovites ont aussi changé beaucoup de choses de la Regle de saint Basile, quoiqu'ils se disent Religieux de son Ordre.

Il va un nombre incroïable de Convents tant d'hommes que de filles dans toute la Moscovie, & l'on peut juger de cette multitude sur ce que dit Olearius, que dans la ville de Moscou il y a plus de quinze cens Convens, Eglises ou Chapelles, & que dans la feule ville de Novogorod il y a soixante & dix Convens. Il y en avoit mesme un si grand nombre dans le territoire de cette ville; que le Czar Jean Basile, sur la seule désiance qu'il eut de la sidelité des Habitans de Novogorod, ruina cette ville en 1569, pilla, brussa plus de cent soixante & quinze Monasteres de son territoire, sit tuer tous les Abbez & les Moines, ou les chasser à coups de piques & d'hallebardes dans la riviere. L'Archevesque qui s'estoit sauvé de la fureur des Soldats, croïant adoucir le Tyran, lui fit un grand Festin dans son Palais, pendant lequel le Czar envoia piller le riche Temple de sainte Sophie, & tous les tresors des autres Eglises qu'on y avoit retirés. Après le disner, il fit aussi piller l'Archevesché & lier indignement l'Archevesque sur une cavale blanche avec des Flageolets pendus au cou, une Viole & un Citre, voulant qu'il jouast du Flageolet. Parmi tous ces Convents de Moscovie, il y en a qui sont tres-considerables, comme celui de Troitza à douze lieuës de Moscou qu'ils appellent Zergeof-Troitza, à cause d'un Abbé nommé Serge qui y mourut en 1563. & qu'ils ont canonilé pour ses pretendus Miracles.

Ce Convent est si riche qu'il nourrit plus de trois cens Religieux, & son revenu s'augmente encore tous les jours par la liberalité du Grand Duc & par les aumosnes des Pelerins. Le Grand Duc y va deux fois l'an en pelerinage. Il descend de cheval à une demie lieuë du Convent & acheve le reste du chemin à pied. Après avoir satisfait à ses devotions, il s'y divertit quelques jours à la chasse, pendant lesquels, l'Abbé le

defraie avec sa suite, de vivres & de fourage.

Comme le divorce est permis en ce païs là, un homme quitte sa femme quand bon lui semble pour entrer dans un Convent, & y prendre l'habit Religieux; & si sa femme se remarie, il se peut faire ordonner Prestre. La cause la plus ordinaire

naire du divorce, ou du moins le pretexte le plus plausible, Moints c'est la devotion. Quand ils quittent leurs femmes pour entrer dans un Convent sans leur consentement, & sans avoir auparavant pourvû à leurs enfans, ils disent que c'est à cause qu'ils aiment plus Dieu que leurs femmes & leurs enfans, quoique le plus souvent ils ne les quittent que par caprice.

Les personnes de qualité estant à l'extremité de maladie. prennent l'habit de Moine, se font raser & donner l'Extreme-Onction; après quoi il n'est pas permis, non seulement de leur donner aucun remede, mais mesme aucune nourriture, parce qu'ils disent que ceux qui prennent cet habit, qu'ils appellent Seraphique, ne sont plus au nombre des hommes, mais sont devenus des Anges; & si contre toute esperance ils reviennent de leur maladie, ils sont obligés de s'acquitter de leur Vœu, de faire dissoudre leur mariage & d'entrer dans un Convent.

Les Chrestiens Apostats, les Tartares & les Païens qui veulent embrasser la Religion des Moscovites, doivent auparavant, faire une retraite pendant six semaines dans quelque Convent, où les Moines les instruisent. Ce sont cependant de fort grands ignorans, qui ne sçavent pas eux-mesmes rendre compte de leur Religion; le peuple croit neanmoins fort aisément les fables qu'ils debitent. Olearius en rapporte un exemple, & dit: que dans la ville de Novogorod il y a un Convent dedié à saint Antoine, & que les Moscovites lui dirent que ce Saint estoit venu de Rome en ces quartiers-là sur une meule de moulin, avec laquelle il descendit par le Tibre, passa la mer, & monta la riviere de Wolga jusqu'à Novogorod : qu'en arrivant à cette ville il fit marché avec des Pescheurs pour acheter tout ce qu'ils prendroient du premier coup de filet, & qu'ils tirerent un grand Coffre plein d'Ornemens pour dire la Messe, des Livres & de l'argent appartenant à ce Saint : qu'il y fit bastir une Chapelle en laquelle ils disent qu'il est enterré, & que son corps s'y voit encore tout entier sans aucune corruption. Ils ne permettent pas neanmoins aux Estrangers d'y entrer, se contentant de leur montrer la meule de moulin sur laquelle ce Saint a fait le voïage, à ce qu'ils pretendent, & que l'on voit attachée contre la muraille. C'est ce qui fait que les devotions & les pelerinages sont frequens en ce lieu,& qu'ils ont fourni de quoi bastir un tres-beau Convent. Tome I.

Digitized by Google

HISTOIRE DES ORDRES RELIGIEUX.

Le Patriarche, les Archevesques & les Evesques de Mos-Moscovi - covie sont tous tirés des Cloistres, selon l'ancienne pratique des Grecs. Ils sont habillés de noir de la mesme maniere que les Moines. Leur habit consiste en une veste ou soutane, ils ont par dessus, un manteau long, & portent sur la teste un chaperon ou voile noir, qu'ils laissent pendre sur le cou & sur le dos. Ce qui distingue l'habit des Evesques de ceux des Moines; c'est que ces Prelats portent quelquefois des habits de soie, & que sur leurs manteaux ils ont trois bandes blanches sur les costés, pour marquer, à ce qu'ils disent, que de leur cœur. il sort comme des torrents de bonne doctrine & de bons exemples. Il v a aussi d'autres Evesques Grecs qui portent de pareils manteaux. Les uns & les autres ne mangent jamais de viande & observent les mesmes Caresmes des Grecs; les Moines jeûnent neanmoins plus austerement que le peuple, y en aïant qui se contentent d'un petit morceau de pain & d'un peu de petite bierre. Il y en a plusieurs qui vivent dans des Solitudes, seuls dans de pauvres cabanes, ou avec quelques compagnons, & qui ne mangent que des herbes & des racines.

Ils font les trois Vœux de pauvreté, de chasteté & d'obeisfance; quiconque les transgresse ou sort du Monastere comme Apostat, & qu'il soit repris, est renfermé dans une prison: perpetuelle; & quoique l'autorité des Archevesques & des Evelques soit fort grande en Moscovie, ils ne peuvent neanmoins dispenser personne d'aucun Vœu. Fabri dit que la Profession Monastique demande une si grande chasteté, que quoiqu'une personne qui a espousé une Vierge puisse estre ordonné Prestre, il ne peut neanmoins estre admis à la Profession Monastique. Cela ne s'accorde pas cependant avec ce que dit Guaguini, qu'un Prestre aïant perdu sa femme, est: suspendu des fonctions de son Ordre, à moins qu'il n'entre dans un Monastere pour y vivre selon les mesmes observances des Moines & assister aux Offices : que s'il garde la chasteré pendant son Veuvage, il peut assister au Chœur avec les autres Ministres de l'Eglise; mais que s'il se remarie, ce quillui est permis, il est absolument privé pour toûjours de la dignité du Sacerdoce. C'est ce que le P. Possevin confirme, en disant: que les Prestres Moscovites peuvent épouser une Vierge avant leur Ordination, de mesme que les Prestress Grecs: que si après la mort de leurs femmes, ils yeulent em-



Moine de l'Ordre de S. Basile

PREMIERE PARTIE, CHAP. XXIII. 211
brasser la Profession Monastique, ils continuent les fonctions Monastique.

de leur Ordre; & s'ils se remarient, ils en sont entierement sie Blanprivés, & ne sont plus regardés comme des Prestres, y en che. aïant quelquesois quelques-uns qui servent dans des Eglises

en qualité de Diacres.

De Russorum Moscowit. & Tartar. Religione. Aut. Possevin, de vebus Moscowiticis. Joannes Fabry, Moscowit. Relig. Alexand. Guaguinus. Moscow. descriptio, Sigismund. Bar. in Herbestein Rerum Moscowit. descript. Adam. Olearius, Voiage de Moscowit. de Tartarie & de Perse, & Mayerberg, Voiage de Moscowie.

### CHAPITRE XXIII.

Des Moines de saint Basile dans la petite Russie ou Russie Blanche, & dans la Russie Rousse.

Es Grecs estant dispersés en plusieurs endroits de l'Europe, il s'en trouve beaucoup en Pologne, principalement dans la Russie Blanche & la Russie Rousse, qui appartenoient autrefois aux Moscovites entierement, & faisoient partie de la grande Russie. Mais les Polonois estant devenus Maistres de la plus grande partie de ces Provinces, ils ont accordé aux Grecs la liberté de vivre selon leur Rit; c'est pourquoi il y a plusieurs Eveschés où il y a deux Evesques, scavoir un Evesque Larin & un Evesque Grec, comme à Presmilie & à Chelm; il y a mesme trois Archevesques à Leopol, sçavoir un Latin, un Armenien & un Grec. Ces Grecs ont toûjours perseveré dans leurs erreurs & dans le schisme, justqu'à ce que Dieu toucha le cœur de Michel Rahoza Archevesque de Kiovie, Metropolitain des Grecs de ce païs-là, qui l'estoit aussi autrefois de toute la Moscovie. Ce Prelat ajant reconnu ses erreurs, prit la resolution de les abjurer & de s'unir avec l'Eglise Romaine. Il persuada aux autres Evesques de suivre son exemple. Il les assembla pour ce sujet le 2. Decembre 1594. Ils prirent tous la resolution de renoncer aux erreurs des Grecs & au Schisme, & d'embrasser les verités que l'Eglise Catholique enseigne; & comme tous les Evesques de ces deux Russies sont Moines de l'Ordre de saint Basile, ils n'eurent pas de peine à persuader la mesme chose aux

Histoire des Ordres Religieux.

Moines autres Moines des Monasteres qui y sont en grand nombre. DE LARUS- Ils deputerent quelques-uns d'entr'eux vers le Pape Clement VIII. pour le reconnoistre comme le Souverain Chef & le Pasteur de l'Eglise Universelle. L'Archevesque de Kiovie fut Chef de cette Ambassade avec dix Evesques & quelques Archimandrites des Monasteres. Ils furent favorablement reçus par le Pape, qui leur donna Audiance dans un Consistoire public le 22. Decembre 1595. où l'on reçut avec beaucoup de joie leur Frofession de Foi. Mais à peine furentils retournés en Pologne, que ceux qui estoient restés dans le Schisme, apprehendant que l'Union qu'on venoit de faire avec l'Eglise Romaine, ne fist un grand progrés & ne s'introduisist dans la Moscovie, persecuterent cruellement les Catholiques, en firent mourir plusieurs, & ruinerent un grand nombre de Monasteres.

Ces persecutions ont duré plusieurs années; car le Bienheureux Josaphat Kuncevizzi Archevesque de Polocko, zelé defenseur de la Foi Catholique & de l'Union avec l'Eglise Romaine, fut tué par les Schismatiques dans le Bourg de Witebsko le 12. Novembre 1623. & les Miracles qu'il a faits après sa mort, l'ont fait mettre au nombre des Bienheureux avec le ritre de Martyr par le Pape Urbain VIII. l'an 1643. Ces perfecutions n'ont pas neanmoins empesché que la Foi-Catholique n'ait fait un grand progrès en ces quartiers; car on dit que Joseph Velaminus Rucski, qui estoit aussi Archevesque de Polocko & issu des Grands Ducs de Moscovie, a converti plus de deux millions de Schismatiques & Infideles. Et Melzius Smotriski Archevesque d'Hieropolis, qui lors du Schisme, avoit esté un des plus grands Persecuteurs des Catholiques; après avoir embrassé l'Union, & renoncé au Schisme, fut aussi un des plus grands defenseurs de la Foi Catholique, & est mort en odeur de sainteté.

Le Pape Urbain VIII. informé des grands progrès que la Foi Catholique faisoit en ces quartiers-là, voulut fonder un College dans Rome pour cette Nation, afin que les jeunes gens y pussent estre élevés dans la pieté & apprendre les Lettres humaines; en conservant neanmoins leur ancien Rit & leurs Ceremonies Ecclesiastiques, & se rendre capables par ce moien, estant retournés en leur pais, de resister aux Schismariques, & procurer l'augmentation de l'Union. Pour cet effet



Evêque Grec, en Pologne.

**11**.

P. G. Fart J:

PREMIERE PARTIE, CHAP. XXIII. Il leur donna l'ancienne Diaconie de saint Serge & de saint Moines Bacche avec les maisons contigues, & comme c'estoit une DE LA RUS-Paroisse, il la transfera à saint François de Paule. Cet ouvrage CHE demeura imparfait par la mort de ce Pontife; mais son frere le Cardinal de saint Onuphre, qui mourut le 11. Septembre 1646. fit rebastir de fond en comble cette Eglise, & laissa cent escus de rente par son Testament, pour aider à l'entretien de ce College qui n'a pû jusqu'à present estre formé, faute de rentes suffisantes. Il sert seulement de demeure au Procureur General des Russiens, pour gerer à Rome les affaires qui concernent les Eglises unies avec celle de Rome. Il reçoit aussi dans ce College les Russiens qui viennent visiter le Tombeau des saints Apostres, & les nourrit pendant quelques jours, & autant de tems que les rentes annexées à ce Collège le peuvent permettre; il est aussi Procureur General des Moines de saint Basile de ces quartiers-là.

Ces Moines rendent obéissance à un premier Archimandrite ou General de toute la Russie, qu'ils élisent eux-mesmes par un privilege que leur a accordé le mesme Urbain VIII. le quatre Octobre 1624. L'Archimandrite & les Religieux dependent neanmoins en quelque façon du Metropolitain, qui est aussi Religieux, comme nous avons dit, aussibien que les autres Evelques. Leur principal emploi en cespaïs-là est de prescher, administrer les Sacremens, enseigner les Ceremonies de l'Eglise aux jeunes Clercs, defendre la Foi contre les entreprises des Heretiques, maintenir, procurer & augmenter l'Union de l'Eglise Grecque avec la Latine, & ils sont en tres-grande recommandation en ces quartiers-là. Depuis l'Union de ces Eglises avec l'Eglise Romaine, il v en a quelques-unes qui sont retournées sous la domination des Moscovites, comme celles du Duché de Kiovie, qui après avoir esté pris sur les Polonois par les Cosaques, fut cedé par engagement aux Moscovites par les mesmes Cosaques.

Les Moines de ces deux Russies ne sont pas habillés de mesme que ceux du Grand Duché de Moscovie. On peut voir la figure que nous en donnons. Ils ont des Colleges à Olmutz, à Villna & en d'autres endroits. Ils suivent le Rit Grec & disent l'Ossice en Langue Esclavonne : les Evesques ajoutent au manteau trois bandes blanches comme ceux des Moscovites; & il y a aussi de la difference dans l'habillement. La figure que

D d iij

214 HISTOIRE DES ORDRES RELIGIEUX,

Moints nous avons fait graver d'un de ces Evesques Grecs de Russie S. BA- ou de Pologne, a esté tirée sur une Image representant le Bienle Inalia. heureux Josaphat Kuncevizzi; & il y a pareillement des Religieuses dans ces deux Russies.

Voiez Dom Apolin. d'Agresta, Vit. di S. Basilio. part. 5. cap. 41. Carl. Bartl. Piazza, Oper. pie. di Rom. Tratt. 5. cap. 41. Phi-

lip. Boanni, Catalog. Ord. Relig. p. 1.

## CHAPITRE XXIV.

# Des Moines de saint Basile en Italie, & de la Reforme de cet Ordre par Gregoire XIII.

Onsieur Herman dans son Histoire de l'Establissement des Ordres Religieux, n'a pas eu raison de dire, quel'Ordre de saint Basile n'estoit passé en Occident, qu'environ l'an 1067, puisque l'on peut prouver le contraire par une infinité d'Abbaïes, dont la Fondation est avant la naissance de saint Benoist, & qui suivoient déja la Regle de saint Basile, laquelle sut reçuë dans l'Occident, aussi-tost que Rufin l'eust traduite en Latin. Il y en a mesme qui pretendent qu'elle a esté observée du vivant de ce saint Docteur dans quelques Monasteres, comme à Naples dans celui des saints Nicandre & Marcian, fondé l'an 363, qui s'appelle aujourd'hui de saint Patrice, & est de l'Ordre de saint Benoist outre que l'inscription qui est encore au dessus de la porte des Religieuses de Campo-Marzo à Rome, fait foi comme elles quitterent la Grece pour se refugier dans cette Capitale du monde l'an 760. aïant emporté avec elles le corps de saint Gregoire de Nazianze, & une Image de la Vierge peinte par saint Luc; & qu'après avoir professé la Regle de saint Basile, & les Religieuses Grecques estant mortes, les Italiennes qui s'estoient joinces à elles, avoient embrassé celle de saint Benoilt.

L'on ne peut donc pas nier que l'Ordre de saint Basile ne soit trés ancien en Occident, principalement en Italie, où il a eu autresois un très grand nombre de Monasteres, y en aïant eu plus de cinq cens dans le Roïaume de Naples, seulement. Mais de ce grand nombre qu'il y avoit en Italie, il ne



Moine de l'Ordre de S. Basile 12. en Espagne, et en Italie, avec la Coule.

P'REMIERE PARTIE, CHAP. XXIV. 215
reste plus presentement que vingt-deux Abbaïes en Sicile, Moines
treize dans le Roïaume de Naples, & quelques autres à Rome & SILE. EN
dans son territoire, qui composent en tout trois Provinces dis-ITALIE.
ferentes, sçavoir, Calabre, Sicile & Rome, qui ont chacune
leurs Superieurs Provinciaux, & sont soumises à l'Abbé General de tout l'Ordre.

L'an 1573. le Pape Gregoire XIII. à la priere du Cardinal Sirlet qui estoit pour lors Protecteur de cet Ordre, tâcha de le retablir dans sa premiere ferveur, aïant beaucoup degeneré de sa premiere institution. Il assembla en un seul corps tous les Monasteres de saint Basile d'Italie, d'Espagne & des autres Provinces sujettes pour le spirituel au Saint Siege. Il ordonna qu'on tiendroit tous les trois ans un Chapitre General. où on éliroit un Abbé General, des Visiteurs, un Procureur General & autres Officiers pour le bon gouvernement de cet Ordre; & soumit à l'obeissance du General toutes les Provinces qui estoient unies avec l'Eglise Latine. Il exemta aussi les Monasteres & les Religieux, de la jurisdiction des Ordinaires, des Archimandrites, & des Abbés Commendataires; ordonnant que ces derniers seroient tenus à la reparation des Monasteres & des Eglises, ausquelles ils pourvoiroient d'ornemens & autres choses necessaires pour le culte divin. Il separa les Manses Abbatiales d'avec les Conventuelles; enfin il leur accorda beaucoup d'autres graces & privileges qui furent confirmées par Clement VIII. & par Paul V.

Dans les Provinces de Sicile, de Calabre & de Rome ils suivent le Rit Grec, selon le Typique ou Ordre prescrit par saint Barthelemy de Rossane Abbé de Grotta-Ferrata; mais ils se conforment en plusieurs choses à l'Eglise Latine, confacrant avec du pain azime, se servant d'ornemens sacerdotaux pareils à ceux dont elle se sert, & ils ajoutent au Credo: qui ex Patre Filioque procedit, ce que ne sont pas les autres Gracs. Neanmoins au Monastere de saint Arpin à Naples par un privilege de Paul V. donné de vive voix en 1615. & dans celui de Nocera de Pagani par un autre privilege d'Urbain VIII. de l'an 1630. ils officient selon le Rit Latin, & le mesme Paul V. par un Bref de l'an 1608 avoit dé ja accordé à tous les Monasteres du Rit Grec où il y auroit six Religieux de famille, que l'un d'eux pût dire la Messe selon le Rit Latin, & mesme deux Religieux où il y en auroit un plus grand nombre, ce qui a esté consistant des la languages.

par Innocent X. le 2. Janvier 1649.

MOINES
DE S. BASILE, EN
ITALIE.

Leur Chapitre General se tient présentement tous les six ans par un Bref de Paul V. du 15. Mai 1620. & les Provinciaux en chaque Province, tous les trois ans. Tous les ans l'on tient aussi dans une des Provinces, la Diette ou Diffinitoire General, où l'Abbé General assiste avec les Visiteurs, les Provinciaux, les Assistans Generaux & les Diffiniteurs, & c'est dans ces Assemblées qu'on fait élection des Abbés, des Prieurs & des autres Officiers, qu'on y recoit les Novices, & géneralement qu'on praise de saures les efficiers qui pagenders l'Oudres

traite de toutes les affaires qui regardent l'Ordre.

Quorque les Generaux doivent estre élus tous les six ans, il arrive neanmoins très souvent, qu'ils sont nommés par Brefs des Souverains Pontifes, & confirmés dans cet emploi pour plusieurs années, comme il est arrivé au R.P. Theophile Pirri Napolitain, qui fut creé par Alexandre VII. en 1660. & confirmé ensuite à vie; mais il sut quelque tems après nommé à l'Evesché de Giovinazzo par le Roi d'Espagne. Le R.P. Basile Pitella Sicilien, fut aussi creé par Bref de Clement X.en 1670.& ensuite confirmé à vie. Et enfin le R.P. D. Apollinaire d'Agresta Calabrois, qui a donné en 1681. la vie de saint Basile, où il parle amplement de la fondation & propagation de son Ordre, fut aussi creé en 1675, par Bref de Clement X. & confirmé ensuite par Innocent XI. en 1680, il gouvernoit encore cet Ordre en 1698. lorsque j'étois à Rome, il avoit esté aussi Vicaire General de l'Archimandrie de saint Sauveur de Mesfine.

Ce Monastere est le plus celebre de cet Ordre en Italie, il n'y en a point qui puisse aller de pair avec lui. Il fut fondé par Roger Comte de Calabre & de la Pouille, qui estant venu l'an 1157. avec une armée considerable pour secourir la ville de Messine, & en chasser les Sarrasins qui s'en estoient emparés aussibien que de toute la Sicile, fut si touché du premier objet qui se presenta à lui, qui estoit douze Chrestiens que ces Barbares avoient pendus à l'endroit où est présentement la tour du fanal, qu'il fit vœu de bastir un Monastere en cet endroit; afin que les Religieux qu'il y mettroit priassent Dieu tous les jours pour le repos des ames des Chreitiens qui estoient morts par les mains de ces Infidéles, ce qu'il executa peu de tems après l'orsqu'il les eust chassé de toute cette Isle, & aïant appris les rares vertus de saint Barthelemi de Semeri de l'Ordre de saint Basile, qui demeuroit dans un Monastere de cet Ordre Ordre à Rosanne dans la Calabre; il le sit venir avec plusieurs autres Religieux & l'établit Abbé de ce Monastere à qui il LE EN ITAassigna de gros revenus.

Son fils Roger, qui prit la qualité de premier Roi de Sicile. lui aïant succedé, il embellit ce Monastere par des bastimens magnifiques qu'il y fit faire, le declara Archimandrital, & nomma pour premier Archimandrite saint Luc de Calabre;

ce qui fut approuvé par Alexandre III. l'an 1175.

Il y avoit plus de quarante Abbaïes qui en dépendoient, & quoique la pluspart ne soient plus occupées par les Religieux de cet Ordrejon ne laisse pas d'y nommer des Abbés titulaires que les Religieux de saint Sauveur élisent dans leur Chapitre avec le consentement de l'Archimandrite, pour maintenir la jurisdiction de ce Monastere, qui possede les terres de Savoca, Salice, San-Angelo, Ali, Atala, Mandanice, Pagliara, Lucade, Casale-Vecchio, Forza, San-Gregorio, & plusieurs fermes & métairies. Et tous les Abbés titulaires aussi-bien que les Commendataires, avec tous les Vassaux des terres qui appartiennent à ce Monastere, sont obligés sous de grosses peines de comparoistre tous les ans, par eux ou par procureurs, devant l'Archimandrite, ou son Vicaire General, à l'appel general qu'on fait le sixième jour d'Aoust.

Tous les revenus des Abbaïes titulaires appartiennent en partie au Noviciat Grec érigé en ce Monastere par Clement VIII. lan 1597. & l'autre partie à l'Archimandrite, dont le premier Regulier a esté saint Luc de Calabre, comme nous ayons dit, & le dernier, le Cardinal D. Isaac Comnene qui estoit du mesme Ordre, & qui sut élevé à cette dignité par le Pape Urbain II. Mais depuis ce tems-là cette Abbaïe est tombée en Commende, & le premier Archimandrite seculier fut Dom Alphonse d'Arragon, les Religieux n'aïant eu pour leur entretien qu'une petite partie du revenu avec l'autorité & le pouvoir d'élire un Vicaire General de leur corps dans la

vacance du Siége Archimandrital.

Tome. I.

L'Ancien Monastere basti par le Comte Roger ne subsiste plus; car comme il estoit situé à l'embouchure du Port, & que ce lieu estoit propre pour y bastir un fort pour la defense de la ville, l'Empereur Charles V. assigna aux Religieux un lieu à un mille de cette ville, où on abasti un superbe Monastere avec une Eglise, qui pour sa grandeur & ses ornemens sur-

Digitized by Google

HISTOIRE DES ORDRES RELIGIEUX.

Moinis passe toutes les autres du Roïaume. Il y a dans ce Monastere LE EN Es. une très ample Bibliotheque de manuscrits en parchemin de divers Peres & Escrivains Grecs. Dans la Province de Rome il y a aussi le celebre Monastere de Grotta-Ferrata qui avoit autrefois cent mille écus Romains de revenu, avec une fameuse Bibliotheque de manuscrits Grecs d'un prix inestimable.

> Quant à leurs observances, outre les jeunes de l'Eglise, ils jeûnent encore l'Avent. & tous les Vendredis de l'année: ils mangent de la viande trois fois la semaine seulement une fois le jour, sçayoir le Dimanche, le Mardi & le Jeudi. Ils travaillent en commun à certaines heures du jour. Le Chapitre local se tient tous les Samedis, où ils reconnoissent leurs fautes devant le Superieur, & il est obligé de donner tous les ans au commencement de l'année à chaque Religieux deux suaires, & trente bougies. Leur habillement est à peuprès semblable à celui des Benedictins, excepté que la coule des Basiliens est beaucoup plissée pardevant & par derriere, & ils ont une petite barbe comme les Peres de la Mission. Ils ont pour armes d'azur à une colomne d'argent au milieu des flammes avec cette devise: talis est magnus Basilius, l'écu timbré d'une couronne Ducale avec une croix Patriarchale & une crosse passée en sautoir derriere l'écu.

Alphons. Clavel, Antiquedad della Relig. de S. Basilio: & D. Apolin. d'Agresta, Vit. de S. Basilio part. 9.

#### XXV. CHAPITRE

# Des Moines de saint Basile en Espagne.

L se peut faire que l'Ordre de saint Basile ait sleuri en Espagne aussi-bien qu'en plusieurs autres endroits d'Occident', dès le commencement de son institution, comme le prétendent les Historiens de cet Ordre; mais la memoire en avoit esté abolie depuis que la Regle de saint Benoist y avoit esté connuë,. & que les Maures s'estoient emparés d'une partie de ce Roïaume, & il ne commença à renaître dans la Province d'Andalousie, que sous le Pontificat de Paul IV. Quelques personnes s'estant retirées dans une Solitude appellée les Celles d'Oviedo, & aujourd'hui Sainte Marie d'Oviedo, au Diocese de:



Moine de l'Ordre de S. Basile en Espagne et en stalie sans Coule.

PREMIERE PARTIE, CHAP. XXV. 219

Jaen, l'Evesque leur ordonna de suivre la Regle de saint MOINSE
Basile, & leur donna pour Superieur le P. Bernard della-LE EN Es.

Basile, & leur donna pour Superieur le P. Bernard della-LIE EN ES-Cruz, entre les mains duquel ils sirent profession. Mais ce pagne.

nouveau Superieur faisant reslexion qu'ils nestoient pas veritablement Religieux de cet Ordre, pour n'en avoir pas fait profession entre les mains des Superieurs legitimes, entreprit le voïage d'Italie pour en conferer avec l'Abbé de Grotta-Ferrata. Ils convinrent de presenter tous les deux une supplique au Pape Pie IV. qui avoit succedé à Paul IV. pour le prier de permettre que les Religieux de sainte Marie d'Oviedo sussent admis au nombre des enfans de saint Basile, ce que le Pape leur accorda par un Bulle du dix-huit Janvier 1561, par laquelle il ordonna que le P. Bernard della-Cruz renouvelleroit sa profession entre les mains de l'Abbé de Grotta-Ferrata, & que les Religieux de sainte Marie d'Oviedo la feroient de nouveau entre les mains du P. Bernard della-Cruz leur Superieur, ce

qui fut executé.

Quelques années après, le P. Matthieu della-Fuente aïant introduit une Reforme particuliere de cet Ordre, & aïant fondé deux Monasteres, l'un à Tardon, l'autre à Valle-de-Guillos; le Pape Gregoire XIII. unit ces deux Monasteres avec celui de Notre Dame d'Oviedo, & en fit une Province sous le nom de saint Basile à laquelle il voulut que les autres Monasreres que l'on fonderoit dans la suite, fussent unis, & il les soumit à la jurisdiction de l'Abbé General de l'Ordre de saint Basile en Italie. Mais cette union aïant esté préjudiciable à la Reforme du P. Matthieu della Fuente, comme nous dirons plus au long dans le Chapitre suivant; Clement VIII. separa les deux Monasteres de Tardon & de Valle-de-Guillos d'avec ceux qui n'estoient pas reformés & qui s'estoient multipliés, & défendit aux Superieurs de ceu «-ci de recevoir à l'avenir des Novices, & de faire de nouvelles fondations. Cette défense fut neanmoins levée dans la suite, & ces Religieux sirent de nouveaux établissemens. Leurs Monasteres sont presentement divisés en deux Provinces, l'une sous le nom de Castille, l'aurre sous celui d'Andalousie. Les Monasteres de la Province de Castille, sont ceux de saint Basile à Madrid, de Notre Dame du Remede à Barcena, de Notre Dame du Salut à Cuellar, de faint Cosme & de saint Damien à Valladolid, le College de saint Bassle à Salamanque, & celui de saint Bassle 220 Histoire des Ordres Religieux,

Moines à Alcala de Hennarez. Les Monasteres de la Province d'An-DE S BASI-LE EN ES- dalousie, sont ceux de sainte Marie d'Oviedo au Diocese de PAGNE. Jaen, de Notre Dame de l'Esperance à las Posadas, de Notre Dame de la Paix à Cordouë, de saint Basile à Grenade, de Notre Dame de Cazzaglia, de saint Basile de Villa-Nova-Dell'Arzovispo, & le Collège de saint Basile de Seville.

> . Ces Religieux sont soumis au General de l'Ordre de saint Basile en Italie. Ils ont un Vicaire General que les deux Provinces élisent, & il doit estre confirmé par le General, qui le peur revoquer quand bon lui semble. Mais quoi qu'ils soient soumis au General de cet Ordre en Italie, & que les Italiens officient selon le Rit Grec, ils officient neanmoins selon le Rit Latin. Chaque Province tient tous les trois ans le Chapitre: Provincial: celle de Castille le Samedi de la seconde semaine. d'après Pâques, & celle d'Andalousie la veille de la Pentecoste, & le Vicaire General preside à ces Chapitres. Ceux qui ont droit d'y assister, sont les Provinciaux, leurs Secretaires, les Definiteurs, les Peres de Province, les Abbés actuellement Superieurs des Monasteres, le Procureur qui reside à la Cour du Roi, & les Lecteurs en Theologie. Si les Superieurs n'y peuvent pas aller, ils envoyent à leurs places des Discrets: qui sont élus par les Religieux de leurs Communautés, & tiennent dans le Chapitre le rang que devroient avoir ceux qui les envoyent. L'office des Superieurs ne dure que trois ans, ils ne peuvent estre continués, & il faut qu'ils vaquent pendant six: ans avant que de pouvoir estre élus de nouveau. Les Abbés particuliers des Monasteres son élus par la Communauté. Ils ont dans chaque Province deux Colleges de Theologie & des Philosophie, & deux pour les Humanités. Il ne peut pas y avoir. plus de dix Docteurs dans l'une & l'autre de ces Provinces, dont il y en a huit qui doivent avoir enseigné pendant neufans, & avoir presidé à huit Actes publics; & les deux autres, ne peuvent recevoir ce degré, qu'après avoir prêché pendant: seize ans dans les plus celebres Cathedrales & Universitez du Rojaume.

> Ils mangent de la viande aux jours qui sont permis par l'E-glise, & outre les jeunes qu'elle ordonne, ils jeunent encore: pendant l'Avent, tous les Vendredis de l'année, les veilles des Festes de la sainte Vierge & de saint Basile. Tous les Mercredis & Vendredis de l'Avent, & pendant le Caresme, les

PREMIERE PARTIE, CHAP. XXV.

Lundis, Mercredis & Vendredis, ils prennent la discipline. Moints
Ils vont deux jours de la semaine au travail en commun. L'Eté DE S. BAils se levent à minuit pour dire Matines, & l'hiver à trois heu-Espagne,
res. Ils ont une heure d'oraison mentale après Prime, & une
autre heure après Complies. Dans les Colleges elle est seulement de demie-heure le matin, & de demie heure l'après
dîné; & tous les Vendredis, ils disent leur Coulpe au Cha-

Quant à leur habillement il consiste en une robe & scapulaire de serge noire & un capuce assez ample attaché au scapulaire. A l'Eglise & quand ils sortent, ils portent une grande Coule Monachale comme ceux d'Italie. Les Benedictins les aïant inquietés à ce sujet, prétendant qu'ils ne devoient pas porter de Coule, apparemment sur ce que le Pape Clement VIII. l'avoit ainst déclaré l'an 1603. lorsqu'il détermina quel' devoit estre l'habillement des Reformés de cet Ordre, l'affaire fut portée à la Congregation des Rites, qui ordonna par un decret du 27. Septembre 1659, que les Religieux de saint Basile' en Espagne pouvoient porter la coule, ce qui fut confirmé par un Bref d'Alexandre VII. du 24. Decembre de la mesme année. Les freres Convers ont le mesme habillement que les Prestres, excepté qu'ils ne portent point de coule. Les Donnés ont une runique comme les autres avec un scapulaire de la largeur d'un palme sans capuce. Ils reçoivent aussi des Oblats' qui se donnent eux & leurs biens à la Religion. Ils ont le mesme habillement que les Freres Donnés, excepté que le scapulaire n'a que quatre palmes de longueur & un de largeur, & que la tunique ne descend que jusqu'aux genoux.

Alphons. Clavel, Antiquedad della Religion. de S. Basilio: Apollin. d'Agresta, Vit. di S. Rasilio part. 5. cap. 9. Bullar. Ro-man. Tom. 2. 4. & 5. & Philip. Bonanni, Catalog. ord. Reli-

giof. part. I.

E iii

MOINES
DE S. BASILE REFORME'S,
APPELLE'S
DE TAR

## CHAPITRE XXVI.

# Des Moines de saint Basile, Reformés, appellés de Tardon.

Y E fut environ l'an 1557, que le P. Matthieu della Fuente dont nous avons parlé dans le Chapitre précedent, s'ef tant retiré avec quelques compagnons aux montagnes de Serra de Morena dans la Province d'Andalousie, y bastit un Ermitage dans un lieu appellé Tardon au diocese de Cordouë; mais le nombre de ses Disciples s'augmentant tous les jours, & l'Ermitage de Tardon se trouvant trop petit pour les contenir tous, il en bastit un second à Valle-de-Guillos au Diocese de Seville. Ils y vaquoient à la contemplation, travailloient des mains pour avoir leur subsistance, menoient une vie pauvre & retirée, maceroient leur chair par des mortifications & des penitences extraordinaires, ne demandoient point l'aumoine, & refusoient melme d'accepter celles qu'on leur offroit. Le P. Ambroise Marian qui a esté dans la suite un des plus fermes appuis de la Reforme desCarmes Déschaussés, prit l'habit dans cet Ermitage l'an 1562. & ses Confreres se servirent du credit qu'il avoit à la Cour d'Espagne, pour faire approuver par le Pape leur maniere de vivre. Il alla pour ce sujet à Rome avec des lettres de recommandation de plusieurs Grands d'Espagne, entr'autres du Prince Ruy Gomez, & il en obtint aussi de sa Majesté Catholique adressées à son Ambassadeur à Rome. Le Pape Pie IV. qui gouvernoit pour lors l'Eglise, & qui avoit resolu de n'approuver aucune nouvelle Religion, ne voulut point accorder autre chose à ces Solitaires, que de s'unir avec quelque corps de Religion approuvée, dont ils feroient Prefession; & il accorda aux fortes sollicitations du Prince Ruy Gomez quils pussent suivre la Regle des Carmes, qu'il jugeoit la plus conforme à leur maniere devie solitaire. Ils ne purent neanmoins s'accoûtumer à l'observance de cette Regle, telle qu'elle avoit esté donnée aux Carmes par le Patriarche Albert; c'est pourquoi l'Evesque de Cordouë leur conseilla de suivre la Regle de saint Basile, quils voulurent observer dans toute sa rigueur, ne vivant que de leur travail. Ils firent ensuite profession entre les mains de ce



Moine réformé de l'Ordre de S. Basile

PREMIERE PARTIE, CHAP. XXVI. Prelat; mais aïant eu le mesme scrupule que ceux d'Oviedo Moinze fur la validité de leurs vœux, à cause qu'ils n'avoient pas fait SILE REprofession entre les mains des Superieurs de l'Ordre de S.Ba-FORMES file, ils consulterent à ce sujet le Docteur Navarre, qui leur con-APPELLE'S seilla d'avoir recours à Rome, où ils obtinrent de Gregoire XIII. pen. l'an 1972. un Bref, par lequel ce Pontife leur permit de renouveller leur profession entre les mains de l'Abbé de sainte Marie d'Oviedo, ou de quelqu'autre de l'Ordre de S.Basile. Il érigea leurs Ermitages en veritables Monasteres de cet Ordre, les unit à celui de Ste Marie d'Oviedo pour en faire une Province sous le nom de saint Basile avec ceux que l'on fonderoit dans la suite. & les soumit à l'obeissance du General de l'Ordre de saint Basile en Italie. Il y en eut en effet d'autres qui furent fondés, mais non pas sous les observances étroites du P. Matthieu della Fuente; ce qui causa plusieurs differens entre les Monasteres reformés & ceux qui ne l'estoient pas, les uns & les autres aïant des manieres de vie differentes. Le Pape Clement VIII. envoia des Commissaires Apostoliques pour pacifier ces troubles, mais ce fut inutilement. Les plus grandes contestations de ces Religieux essoient au sujet du travail en commun, que les Visiteurs ne purent jamais introduire dans les Monasteres qui n'estoient point reformés, ni les empescher d'aller chercher des aumosnes, à quoi les Reformés avoient renoncé. Il y eut mesme un de ces Visiteurs Apostoliques qui introduisit le relâchement dans le Convent de Valle-de-Guillos par les changemens qu'il y fit : ce qui seroit aussi arrivé dans celui de Tardon, si par un Bref du 13. Decembre 1599, le Pape n'eust defendu sous peine d'excommunication de rien innover dans les observances, principalement pour ce qui regardoit le travail des mains.

L'Evesque de Cordouë le dernier de ces Visiteurs, tâcha de rétablir ce travail des mains, & la discipline Monastique qui estoit beaucoup relâchée dans presque tous les Monasteres. Ce Prelat voïant qu'il y avoit beaucoup de Religieux zelés pour les observances Regulieres, dressa des Constitutions particulieres à leur sollicitation, & assigna deux autres Couvens avec celui de Tardon, où pourroient se retirer ceux qui les voudroient observer. Mais ces Constitutions n'aïant pas esté approuvées par le Cardinal de San-Severino Protecteur de l'Ordre, cette Eminence en dressa d'autres qui furent consir-

Histoire des Ordres Religieux,

Moints mées l'an 1602, par le Pape Clement VIII, qui donna commissire Refion à l'Evesque de Jaen pour les faire recevoir dans rous les FORM'S Monasteres.

BE TAR.

Ce fut un nouveau sujet de trouble; car la pluspart des Religieux s'opposerent à ces Constitutions, principalement à cause qu'il y estoit marqué que les Freres Laïcs auroient préséance, voix, & suffrages; & qu'on defendoit à tous les Religieux de se servir d'autre étosse, que de bure, d'aller nuds pieds dans quelques Monasteres, de chercher des aumosnes, d'entendre les Confessions des seculiers, & de prêcher hors de leurs Eglises; ce qu'ils youloient qu'on retranchast de ces nouvelles Constitutions.

Le Pape voïant que ceux qui demandoient ces changemens ne vouloient pas demeurer dans la vocation de la Regle Monachale de saint Basile, mais desiroient suivre l'Institut des Mandians sous la profession de cette Regle, comme il est expressement marqué dans le Bref de ce Pontife, il les laissa dans leurs Observances. Cependant voulant retablir l'Ordre de saint Basile dans sa primitive Observance, principalement pour ce qui regardoit le travail des mains, & la qualité des Religieux qui estoient presques tous Laïcs dans le commencement de cet Ordre, y aïant peu de Prestres pour lors, & désirant terminer les differens qu'il y avoit toujours en entre les Monasteres de Tardon, & de Valle-de-Guillos, & les au, tres qui n'estoient pas reformés. Il separa & désunit ces deux Monasteres de Reformés d'avec les autres, permettant à tous les Religieux zelés de s'y retirer & d'y vivre sous les Constitutions qu'il leur donna, & qui sont inserées dans son Bref du 23. Septembre 1603,

Ces Constitutions contiennent dix Chapitres, & portent entr'autres choses, que les Religieux de cette resorme garderont en toutes choses l'unisormité, & qu'assin que la vie commune puisse estre observée dans toute sa perfection, il ne
pourra y avoir dans chaque Monastere moins de vingt-quatre
Religieux, dont la plus grande partie sera de Freres Laïcs:
que les uns & les autres se leveront à minuit pour prier Dieu,
& que dans ce tems-là, ceux qui seront destinés pour le
Chœur, reciteront Matines & Laudes: que dans l'hyver, ils
se leveront le matin un peu devant le jour, & se trouveront
tous ensemble au Chœu, pour y faire une demie heure d'O-

raifon

PREMIERE PARTIE, CHAP. XXVI. raison mentale: que pendant que les Religieux du Chœur reciteront Prime, les Freres Laïcs entendront la Messe, après sile Relaquelle ils iront au travail: qu'après les Complies ils se trou- pormis veront tous au Chœur pour y faire l'Oraison pendant une au- EN ESPAautre demie-heure: que les Prestres seront exemts du travail pendant la matinée, & qu'afin que rien ne les puisse detourner du travail l'après-dîné, ils ne pourront reciter au Chœur que ce qu'ils sont obligés de reciter par precepte hors le Chœur, conformement au Breviaire Romain: que les travaux ausquels les Religieux pouront s'occuper dans la maison, seront de faire de la toile & des draps, coudre des habits, faire des souliers, & qu'hors de la maison, ils pouront recueillir le grain, le vin, le miel, l'huile, & autres fruits semblables, pourveu que cela ne cause point de trouble entr'eux & les laboureurs: qu'ils pouront manger de la viande le Dimanche, le Mardi, & le Jeudi seulement à dîner, excepté pendant le tems de l'Avent, & aux jours que l'Eglise desend d'en manger: que pour leur habillement ils porteroient une tunique de bure avec un scapulaire auquel seroit attaché un capuce pointu; qu'ils auroient un manteau tout simple sans aucun plis autour du cou; que la runique seroit serrée d'une ceinture de cuir noir, & qu'ils feroient chaussés.

La coule ou cucule Monachale leur fut defenduë comme estant contraire, dit ce Pape, à la Regle de saint Basile. Il leur fut aussi defendu de demander des aumosnes, d'entendre les confessions des seculiers, de prêcher hors de leurs Eglises, de tenir des Ecoles de Philosophie, de Theologie, & d'autres sciences, d'envoier leurs Religieux étudier aux Universités, à cause que tout cela ne se pouvoir faire sans interrompre le travail des mains.

Les Constitutions permettent seulement aux Prestres d'apprendre les Cas de conscience necessaires pour se gouverner soi-mesme, & l'explication de l'Ecriture-sainte. Il peut neanmoins y avoir un Prestre libre de tout autre emploi, qui doit s'appliquer à l'estude, pour enseigner tous les jours pendant une demie-heure aux autres Religieux, les Commandemens de Dieu, les moïens de parvenir à la perfection & d'acquerir les vertus. Il y en a un qui peut aussi les Dimanches & Festes, expliquer au peuple l'Evangile du jour dans leurs E glises, & entendre ces jours-là les Confessions des Seculiers.

Tome I.

Histoire des Ordres Religieux.

ME'S DE LORDRE ESPAGNE.

Moints Les Monasteres ne peuvent pas estre plus proches des villes & des villages que de deux milles, & il ne peut y avoir dans chacun moins de vingt-quatre Religieux, qu'on ne peut changer ni envoier dans un autre; à moins que ce ne soit pour estre Superieurs, ou pour faire de nouvelles Fondations, ou pour cause de scandale. Les Religieux qui ont esté recus en qualité de Freres Laïcs, ne peuvent estre promeus aux Ordres Sacrés. Estant agés de vingt-quatre ans & en ajant cinq de Profession, ils ont voix actives & passives pour tous les Ossices, excepté ceux aufquels il va une Jurisdiction spirituelle annexée, comme sont ceux d'Abbés, de Prieurs, de Maistres des Novices & autres femblables. Parmi les Definiteurs & Conseillers, il doit vavoir la moitié de Prestres & l'autre moitié de Freres Laics. Enfin ces Constitutions accordent la préséance aux Prestres sur les Freres Laïcs, mais les Freres Laïcs. l'ont, selon l'antiquité de Religion, sur les Religieux du Chœur qui ne sont pas Prestres, mesme sur les Diacres.

Le Pape defendit à qui que ce fut, sous peine d'excommunication, d'empescher en aucune maniere le progrès de cette Reforme, & ordonna à l'Evesque de Jaen de la publier dans les Couvents de cette Province, afin que ceux qui voudroient l'embrasser eussent à se retirer dans l'un de ces deux Couvents, permettant en mesme tems à ceux qui avoiont déja embrassé cette Reforme, & qui la trouvoient trop austere, de passer chez les non-Reformés: qu'ensuite on celebreroit le Chapitre Provincial des Reformés dans le Couvent de Tardon, auquel l'Evesque de Jaen presideroit, & en son abfence le Nonce Apostolique en Espagne, & qu'après que le Chapitre seroit fini, la Jurisdiction de ces Prelats sur ces Religieux Reformés cesseroit, & que les Reformés seroient soûmis à l'Abbé General de tout l'Ordre, qui ne pourroit les visiter qu'en personne, ou nommer à sa place qu'un Visiteur de la mesme Reforme, & il leur accorda un Procureur General en Cour de Rome. Il permit aux non-Reformés de demeurer dans leurs Observances; mais en mesme tems il leur defendit de recevoir à l'avenir des Novices, & de faire de nouveaux establissemens, voulant qu'il n'v east que les Reformés qui pussent recevoir des Novices & faire de nouvelles-Fondations.

Ces Religieux Reformés ont eu dans la suice de nouvelles.

Constitutions qui furent approuvées par le Pape Paul V. mais\_ Moines qui ne derogent point à celles de Clement VIII. au contraire, ME'S DE par ces nouvelles Constitutions, ils s'engagerent de faire un i Ordre quatrième Vœu d'observer les Constitutions de Clement DE S. BA-VIII. Mais ces Religieux qui n'avoient pû vivre en paix avec Espagne. les non-R-formés l'orsqu'ils estoient unis ensemble, ne purent s'accorder entr'eux, & ils eurent des grands differends qui durerent plusieurs années. Comme le Pape Clement n'avoit pas déterminé le nombre des Religieux Freres Laïcs, cela donna lieu à de nouvelles disputes entr'eux & les Prestres; c'est pourquoi U bain VIII. ordonna l'an 1639, qu'il ne pourroit y avoir dans les Monasteres de Tardon & de Valle-de-Guillos que la quatriéme partie de Religieux destinés pour le Chœur, & que le reste seroit de Freres Laïcs, & qu'en attendant que les Religieux destinés pour le Chœur, qui estoient dans les Monasteres, fussent reduits à ce nombre; on n'en pourroit recevoir aucun pour le Chœur à peine de nullité de la Profession. Par un autre Bref du mesme jour, il ordonna à l'Evesque de Cordouë de designer un Prestre seculier pour faire la visite de ces deux Monasteres; & par un autre Bref de l'an 1641. sur la remontrance du Cardinal Protecteur de l'Ordre, il modifia les Decrets du Visiteur qui avoit esté nommé par l'Evesque de Cordouë. Il ordonna que la Constitution de Clement VIII. seroit inviolablement observée, & que sur la dispute qu'il y avoit euë si cette Constitution contenoit la veritable Regle de saint Basile, l'on s'en tiendroit au Bref de Gregoire XV. du 27. Mai 1623. que ces Religieux feroient toûjours le quatriéme Vœu d'observer la Constitution de Clement VIII. conformement aux Constitutions de l'Ordre, confirmées par le Pape Paul V. qu'à l'égard des Vocaux qui devoient assister aux Chapitres Provinciaux, l'on observeroit le Chapitre onziéme des mesmes Constitutions : qu'il n'y auroit que les Freres Laïcs qui pourroient estre Infirmiers & Procureurs, & avoir soin du Temporel: qu'hors le Chœur il n'y auroit aucune difference entre les Religieux du Chœut & les Freres Laïcs, excepté les Prestres seuls, qui auroient la préséance. Il declara aussi que les Freres Laics pourroient faire l'Office d'Acolythe & de Thuriferaire, & qu'ils pourroient porter les bastons du Dais aux Processions du saint Sacrement. Il renouvella ce qu'il avoit ordonné par son Bref du 10. JuilHistoire des Ordres Religieux.

Moines let 1639, que du nombre des Religieux qui demeuroient dans les Couvents de Tardon & de Valle-de-Guillos, il n'y en au-L'ORDRE roit que la quatriéme partie destinée pour le Chœur, & que le DE S. BA- reste seroit de Freres Laïcs, & il sit plusieurs autres Regle-ESPAGNE, mens. Mais l'an 1646. les Prestres s'adresserent au Pape Innocent X. pour le prier d'augmenter leur nombre, & de diminuer celui des Freres Laics, ce qu'il leur accorda par un Bref du quatorze Octobre de la mesme année, par lequel il reduisit se nombre des Freres Laics aux deux tiers, voulant que l'autre tiers fut de Prestres ou de Religieux destinés pour le Chœur. Jusque-là ces Religieux Reformés n'avoient point fait de nouvelles Fondations, n'estant point sortis des Couvents de Tardon & de Valle-de-Guillos dont les Communautés estoient considerables, car il y avoit près de cent Religieux dans celui de Tardon, & près de quatre-vingt dans celui de Valle-de-Guillos; mais ils en eurent deux autres dans la suite, l'un à Retamal, & l'autre à Bregna, dans chacun desquels il y a ordinairement trente Religieux. Ces nouveaux establissemens furent encore une source de division entre ces Religieux, à cause que les Superieurs recevoient dans ces nouveaux Couvents à l'alternative un Religieux destiné pour le Chœur & un Frere Laïc, ce qui obligea les Freres Laïcs d'avoir recours au Pape Alexandre VII. qui l'an 1660, ordonna par son Bref du 16. Fevrier, que celui d'Innocent X. de l'an 1646. seroit executé, & que dans tous les Monasteres de cette Reforme, il y auroit toujours un tiers de Religieux destiné pour le Chœur, & que les deux autres tiers seroient de Freres Laïcs..

Ils n'ont que ces quatre Monasteres & un Hospice à Seville; & chaque Monastere a son Infirmerie separée, où il

y a aussi plusieurs Religieux qui y demeurent.

Breve de Reformacion y Constituciones de los Monges del Orden de san Basilio llamados del Tardon. Bullar. Roman. Tom. 4. & s. François de Sainte-Marie, Hist. des Carmes déchausés Liv. 4. Chap. 3. & l'Histoire Prophetique des Carmes Tom. 2. Alphons. Clavel, Antiquedad della Relig. de S. Basilio, & D. Apolin. d'Agresta, Vita di S. Basilio part. 5.



 $\mathsf{Digitized} \; \mathsf{by} \; Google$ 

AONS.

#### XXVII. CHAPITRE

## Des Moines Esclavons.

UELQUES Auteurs, comme Modius & Damman, Franci ont parle d'un Ordre de Moines Esclavons dont l'ha-Mod de b. L. .....nt, à ce qu'ils pretendent, estoit rouge, mais ils n'ont Ord. Ecclos. rien dit de son origine; & Abraham Bruin, Josse Ammanus, Michel Colyn & Schoonebeck, ont donné l'habillement d'un de ces Moines tel que nous l'avons fait aussi graver. Ce qui est certain c'est qu'il y avoit en Boheme & en Pologne des Moines qui celebroient l'Office Divin en Langue Esclavonne. Leur Monastere de Pologne estoit situé hors les murs de Cracovie au fauxbourg de Cleparz, & fut fondé sous le titre de Sainte Croix par Ladislas IV. Roi de Pologne l'an 1389. ou 1390. ces Moines furent tirés d'un Monastere qu'ils avoient à Prague, & par leur Fondation ils estoient obligés de celebrer les Divins Offices en Langue Esclavonne. C'est ce que nous apprenons de Dugloz, de Miechovita & de Cromerius Historiens Polonois

Dugloz qui escrivoit vers le milieu du seizième siécle, & qui met la fondation de ce Monastere de Cleparz en l'an 1389. Hist. rolondit que de son tems les Moines qui y demeuroient faisoient 117. encore l'Office Divin en Langue Esclavonne. : Voladissaus secundus Polonia Rex cum Consorte sua Heduvigi excitati exemplari simili quod in Civitate Pragensi habetur Monasterium Slavorum Ordinu S. Benedicti, & Sub ejus Regulari observantia duraturum, sub honore & titulo Sancte Crucis extra muros Cracoviences in oppido Cleparz, non longe à flumine Rudavva sub Pontificatu Petri Vila Episcopi Cracoviensis, fundant & condunt & dotant, & pulcherrimo muro latericio, circuitum .... Fratresque ex Monasterio Pragensi sumpto ad illam introducunt..... à quibus usque ad mea tempora & sub oculis meis Ecclesia illa Sancta Crucie, & in re divina, & in matutinis, horisque canonicis, caterisque Ecclesiasticis Ceremoniis, sonoro cantu & lectione idiomate Slavonico per Monachos Fratresque S. Benedicti officiabatur & administrabatur.

Miechovita qui escrivoit plusieurs années après Dugloz, miecnovita, Chion. Miechovidit aussi que ces Religieux suivoient la Regle de saint Be- P. on. 1.62 10. cap. 492.

Ef iii.

Digitized by Google

Marh de

HISTOIRE DES ORDRES RELIGIEUX.

Moinis noist, qu'ils furent fondés l'an 1390. & que dans sa jeunesse il n'y avoit plus qu'un Prestre qui celebroit dans ce Monastere la Messe en Langue Esclavonne: Anno Domini 1390, Feria quinta post Festum sancti facobi Apostoli, Rex Uvladislaus cum sua Consorte Heduvigi Monasterium Slavorum Ord. S. Benedicti ex Praga sumptorum tituli S. Crucis extra muros Cracovienses in oppido Cleparz fundaverunt .... Ut voce sonora tam Horas Canonicas quam Millas in idiomate Slavonico celebrarent & explerent .... verum in diebus pueritia mea, Presbyter Slavus idiomate Slavenico continuabat.

l'ai escrit en Pologne pour scavoir s'il ne seroit point resté dans cette Eglise desainte Croix du fauxbourg de Cleparz à Cracovie, quelques anciens Monumens qui pussent donner une plus ample connoissance de ces Moines Esclavons; & les Memoires qui m'ont esté envoïés de ce païs en 1712. marquent que cette Eglise aïant esté rebastie nouvellement, il ne s'y trouve plus aucun Tableau, ni escrit Esclavon, qui fasse mention des Moines qui l'ont possedée. Il est encore marqué dans ces Memoires, qu'il y a à Cracovio des personnes âgées qui disent, que devant la premiere Guerre des Suedois, on faisoit dans cette Eglise des Predications en Langue Esclavonne, & qu'il y a des Actes qui portent qu'elle a esté desservie par des Moines de saint Basile qui suivoient le Rit Grec. Il se peut faire que quelques Moines Moscovites, qui, comme nous avons dit dans le Chapitre 22. sont tous de l'Ordre de saint Basile, aïant embrassé la Religion Catholique, aïent quitté leur pais pour s'establir en Boheme, où ils ont eu la permission de suivre le Rit Grec & de celebrer l'Office Divin en Langue Esclavonne selon l'usage de Moscovie, & qu'ils aïent passé ensuite en Pologne, où ils ont esté appellés & establis à Cracovie par le Roi Ladislas IV. que quelques-uns disent n'avoir esté que le deuxième du nom.

Ce qui me fait croire que ces Moines Esclavons, ainsi appellés apparemment à cause qu'ils celebroient leur Office & Messe en Langue Esclavonne, pouvoient estre sortis de Moscovie, est la couleur de leur habillement qui estoit rouge; car les Moines Moscovites estoient ainsi habillés anciennement; c'est pourquoi j'ai mis ces Moines Esclavons au rang des Religieux de saint Basile, quoique Dugloz, Miechovita & quelques autres Historiens Polonois disent qu'ils suivoient



Anciene Religieuse de l'Ordre de S. Basile.

PREMIÈRE PARTIE, CHAP. XXVIII.

1a Regle de saint Benoist. Le motif qui peut avoir porté le Religieure Roi Ladislas à establir ces Moines en Pologne, & à les oblibres per à celebrer leur Office en Langue Esclavonne, est peut-estre à cause que la Langue Polonoise de mesme que la Bohemienne & la Moscovite, tire son origine de l'Esclavonne. Nous avons dit ci-devant au Chapitre 23. que les Moines de saint Basile dans la Russie Blanche ou petite Russie, Province de Pologne, qui appartenoit autresois aux Moscovites, di-

toûjours le Rit Grec, & qu'ils ne renoncerent à leurs erreurs que l'an 1594. C'est ce qui nous consirme dans l'opinion que nous avons que ces Moines Esclavons qui s'establirent en Boheme & en Pologne pouvoient avoir esté des Moines Moscovites ou Russiens qui avoient aussi renoncé à leurs erreurs.

sent encore leur Office en Langue Esclavonne, en suivant

#### CHAPITRE XXVIII.

# Des Religieuses de l'Ordre de saint Basile tant en Orient qu'en Occident.

Ous avons veu dans le Chapitre dix-huit, que le Grand saint Basile à son retour de la Syrie & de l'E-gylte, ne s'estoit déterminé à choisir la Province de Pont pour sa retraite, qu'à cause que sainte Macrine sa sœur s'y estoit déja retirée, & y avoit fondé un Monastere pour des silles. Cette Sainte estoit l'aisnée de saint Basile & de ses autres freres & sœurs. Outre le nom de Macrine, elle avoit encore celui de Thecle que Dieu lui avoit donné avant mesme qu'elle sust néc. Elle sut élevée avec un soin tout particulier par sa mere Eumelie, & c'est à l'éducation qu'elle reçut de cette sainte mere, que saint Gregoire de Nysse qui a fait la Vie de sainte Macrine, raporte sa sainteré.

Dès l'âge de douze ans, sa beauté extraordinaire que les Peintres même les plus habiles ne pouvoient representer, lui donna ant d'éclat, qu'elle sut recherchée par un grand nombre de jeunes gens. Son pere en choisit un dont il connoissoit part culierement la parenté & les bonnes mœurs, & lui promit sa fille lorsqu'elle seroit en âge de l'espouser. Mais Dieu aïant retiré du monde ce jeune homme avant l'accomplisse-

Ressello-ment des Nôces, Macrine se considera comme Veuve, pour

BASSET Avoir la liberté de demeurer Vierge.

Elle s'attacha absolument auprès de sa mere, & lui fut d'un grand secours après la mort de son pere, pour le gouvernement de sa maison, aïant à soutenir le poids d'une nombreuse famille. Elle lui rendoit toutes sortes de services jusqu'à s'assujetir à lui faire son pain & à la nourrir du travail de ses mains. Ce fut elle qui anima saint Basile vers l'an 356. à renoncer absolument au monde, & fortifiant par sa vertu celle de sa mere, elle la porta enfin à renoncer à tout le faste de sa qualité, pour s'égaler, comme sa fille, à ses propres servantes, & faire un Monastere de Vierges de la maison qu'elle avoit près d'Ibore dans le Pont sur la riviere d'Iris. Sainte Macrine fut la Superieure de cette Maison (au moins depuis la mort de sa mere qui arriva sur la fin de l'an 373. ) & ses Religieuses faisoient profession d'une humilité & d'une pauvreté si grande, qu'elles mettoient toute leur gloire à n'estre connuës de personne, & toutes leurs richesses à ne rien posseder. Macrine, en se consacrant à Dieu, avoit partagé avec ses freres & sœurs la succession de leur pere, sans rien reserver de sa part : mais elle la distribua aux pauvres par les mains de son Evesque. Elle persevera si constamment dans cette pauvreré qu'elle avoit vouée; que lorsqu'elle deceda, ce qui arriva le 19. Juillet de l'an 379, on ne lui trouva qu'un voile, un manteau, de vieux souliers, un cilice estendu sur un ais qui lui servoit de lit, & un autre qui lui servoit aussi de chevet, avec une petite Croix de fer & un anneau de mesme matiere dans lequel il y avoit un petit morceau de la vraie Croix de Notre-Seigneur.

Saint Basile qui avoit eu la conduite de cette Communauté, lui prescrivit des Regles aussi-bien qu'aux autres Monasteres de silles qu'il establit. Il y en avoit un entr'autres dans la ville de Cesarée qui eut pour Superieures deux de ses nieces, & toutes ces Religieuses estoient appellées Chanoinesses, comme il paroist par le Traité des Penitences Religieuses, qui est à la fin des petites Regles de ce Saint. Il y eut dans la suite un si grand nombre de Monasteres de ces Religieuses, qu'il n'y avoit presque point de villes en Orient où il ne s'en trouvast quelqu'un. Mais comme l'Empereur Copronime qui s'estoit declaré l'ennemi des saintes Images environ PREMIERE PARTIE, CHAP. XXVIII.

233
environ l'an 741. persecuta les Moines de saint Basile qui en Relicetuprenoient la desense, qu'il en chassa une partie hors de l'Empire, comme nous avons dit autre part, qu'il en sit mourir
quelques-uns, & qu'il leur osta leurs Monasteres; les Religieuses se trouverent enveloppées dans le mesme malheur:
c'est pourquoi le nombre des Monasteres sut notablement diminué, & dans la suite la pluspart ont embrassé le Schisme &
l'Heresse à l'imitation des Moines.

L'on peut juger des Observances Regulieres des anciennes Religieuses Grecques, par les Constitutions qui nous restent du Monastere que l'Imperatrice Irene Ducas, semme de l'Empereur Alexis Comnene, sit bâtir à Constantinople l'an 1118. en l'honneur de la sainte Vierge sous le nom de Pleine-de-Grace, auquel elle donna ces Constitutions suivant l'usage des Grecs qui accordoit ce pouvoir aux Fondateurs. Il devoit analat. y avoir vingt-quatre Religieuses dans ce Monastere, & ce Monastere pouvoit être augmenté jusqu'à quarante, si les revenus augmentoient. Il estoit exemt de la Jurisdiction de l'Empereur, du Patriarche & de toute puissance Ecclesiastique & Seculiere. Il avoit une Protectrice qui estoit l'Imperatrice Irene, & après sa mort, ce devoit estre une Princesse de sa famille, suivant l'ordre de substitution qu'elle avoit marqué.

Les Religieuses y devoient estre reçuës sans dot, mais l'on pouvoit recevoir ce qui estoit offert gratuitement. Elles pouvoient élire leur Abbesse & la deposer en cas de malversation. Les immeubles du Monastère ne pouvoient pas estre vendus & alienés, mais bien les meubles en cas de necessité. Il y avoit un Oeconome pour les affaires temporelles. Elles avoient un Pere Spirituel à qui elles rendoient compte de leurs pensées, & deux Prestres que l'on prenoit entre les Moines pour leur administrer les Sacremens, & tous les quatre devoient estre Eunuques. Les Religieuses n'avoient point de chambres particulieres, elles couchoient dans un mesme Dortoir, elles travailloient en commun & pendant le travail une d'entr'elles faisoit la lecture. La pauvreté leur estoit recommandée, elles ne possedoient rien en propre & prenoient leurs repas en commun. L'abstinence estoit quelquefois diminuée aux jours de jeune, quand il se rencontroit quelques Festes: ces jours-là, l'huile, le vin, ou le poisson leur estoient per-

Tome I. Gg

Digitized by Google

134 Histoire des Ordres Religieux,

Elles fortoient du Monastere pour aller voir leurs parens malades. Les femmes pouvoient entrer chez elles; mais pour les
hommes, elles recevoient leurs visites à la porte & devoient
estre accompagnées de quelques anciennes. Tous les mois elles pouvoient prendre le bain, & les malades toutes les fois
que le Medecin l'ordonnoit. Ce Medecin devoit estre Eunuque ou vieux. Comme le Monastere avoit peu d'estenduë, leur
sepulture estoit dans un autre nommé Cellarée, que l'Imperatrice avoit obtenu du Patriarche, & dans lequel elle mit
quatre Religieuses du Monastere de la sainte Vierge Pleine-deGrace avec un Prestre seculier pour y faire l'Office; on y transportoit la dessunte, & il y avoit au Convoi le nombre de Religieuses reglé par l'Abbesse.

Ces Monasteres & les autres qui estoient dans Constantinople ont esté ruinés par les Turcs. Il en est neanmoins resté quelques-uns dans les autres lieux que possedent ces Insideles, mais les Monasteres de ces Religieuses ne sont pas en si grand nombre que ceux des hommes; il s'en trouve nean-

moins quelques-uns qui sont assez considerables.

L'on en voit un au grand Caire où il y a ordinairement cent Religieuses qui n'y peuvent estre reçues que dans un âge fort avancé. A Jerusalem il y a aussi un Monastere de Religieuses Grecques qui sont sous la protection du Patriarche, & vivent comme les Religieux des aumoines que leur font les Pelerins. Ce sont toutes vieilles femmes, qui, malgré leur closture,ne laissent pas de sortir de leur Monastere toutes les fois que les Grecs ou les Latins font quelques solemnités particulieres dedans ou dehors Jerusalem. Il y a plusieurs Monasteres de ces Religieuses dans la ville d'Athenes, elles subfistent en partie des Fondations faites par les Chrestiens, & en partie des secours de quelques ouvrages qu'elles font à l'aiguille: à ce defaut les charités de la ville ne leur manqueroient pas, personne n'y demandant l'aumosne, & on a soin d'y faire sublister les indigens chacun chez soi; ce qui fair qu'iln'y a point d'Hopitaux dans Athenes. Le principal Monastere de ces Religieuses est bien basti, elles y gardent la Closture, & leur Eglise est un des plus beaux bastimens de la wille. L'Archevesque, dont la maison est vis-à-vis de ce Monastere, est le Superieur de ces filles qui n'ont point de Supe-



Religieuse de l'Ordre de S. Basile

PREMIERE PARTIE, CHAP. XXVIII.

rieure parmi elles, non plus que les autres qui se trouvent Religion dans l'Orient, où elles vivent la pluspart selon que la nature BANILE. leur inspire, n'asant aucune observance & ne recitant aucun Ossice. On les entend souvent marmoter quelques Kyrie eleison, & c'est tout ce qu'elles sçavent: on voit peu de silles & de femmes riches se faire Religieuses, & ce sont presque toutes miserables que la necessité y contraint, & à qui l'âge a

fait perdre l'esperance du mariage.

Les Monasteres qui sont situés en Europe, sont neanmoins plus reguliers, & l'observance y est mieux en pratique que dans les Monasteres d'Asie; & s'il en faut croire Leon Aslatius, les Religieuses de l'Ise de Chio sa patrie, où elles ont plusieurs Monasteres, vivent avec beaucoup de regularité; elles ont les mesmes prieres & les mesmes jeunes que les Moines, & ont des Superieures sous le titre d'Abbesses qu'elles élisent. Elles possedent toutes des logemens particuliers qu'elles acherent, où les plus riches & qui sont de qualité ont des Servantes, & y élevent des Pensionnaires qui sont leurs parentes. Elles font de beaux ouvrages en broderie, soit bourses, pour mettre de l'argent, ou sachets pour des senteurs, en quoi elles sont si adroites que leurs ouvrages sont fort recherchés par les Turcs, qui en abordant à cette Isle, vont d'abord aux Monasteres pour en acheter de ces Religieuses. M. Thevenot dans son voiage de Levant, confirme cela en partie; mais il dit qu'elles sont peu resserrées, qu'elles ne sont pas austeres, & qu'elles peuvent quitter le Couvent quand bon leur femble.

L'habillement de ces Religieuses Grecques d'Orient, qu'on appelle aussi Caloyeres, est semblable à celui des Moines, excepté qu'elles portent un grand manteau dont elles sont couvertes depuis la teste jusqu'aux pieds, & elles ne se servent point de Voiles, de Bandeau, ni de Guimpe comme les Religieuses d'Occident. Les ceremonies qui s'observent à l'égard des Moines. La Novice vient dans l'Eglise jusqu'à la porte du Chœur, où elle demeure pendant l'Ossice. Elle va ensuite jusqu'à l'Autel la teste & les pieds nuds, & les cheveux épars, accompagnée d'une Religieuse qui lui sert de Maieine, & qui a soin de détourner ses cheveux qui lui rombent sur le visage lorsqu'elle est obligée de s'inchiner. Estant arrivée à l'Autel,

Ggij

BASILE.

Histoire Des Ordres Religieux. Reciente elle se prosterne aux pieds de l'Evêque, qui, aprés lui avoir fait quelques interrogations & avoir recité quelques prieres. lui coupe les cheveux que sa Mareine a soin de recuëillir. ou pour les brûler, ou pour les luy donner; afin qu'elle en fasse une ceinture qu'elle doit porter les jours solemnels & de Communion & avec laquelle on la doit enterrer. On la revet ensuite des habits de la Religion, le dernier desquels est le manteau dont elle se couvre la teste, & qui traîne jusques à terre. On luy met le livre des Evangiles sur la poitrine, que toures les Religieuses qui ont un Cierge à la main vont baiser. Elle les embrasse, aprés toutes ces ceremonies elle demeure sept jours de suite dans l'Eglise en prieres, sans ôter aucun

des habits qu'elle à reçus.

Il v a de l'apparence que les Religieuses de cet Ordre en Moscovie, n'observent pas toutes ces ceremonies lorsqu'elles recoivent l'habit de Religion; car on n'examine pas si celles qu'on renferme dans les Monasteres ont une bonne vocation. Comme le divorce y est permis, si un homme s'ennuïe de sa femme, ou qu'il la soupçonne de ne lui estre pas fidelle, il la peut faire raser, & la renfermer dans un Cloistre, & souvent par aversion, ou par jalousie, il suborne des témoins, qui vont avec lui devant le Juge & deposent contre sa femme; surquoi elle est condamnée sans estre entendue, & on lui envoïe quelques Religieuses chez elle qui la rasent, l'habillent en Religieuse, & l'emmenent malgré elle au Monastere, dont elle ne peut plus sortir depuis que le rasoir a passé sur sa teste. La sterilité est aussi une cause suffisante de divorce; car celuiqui n'a point d'enfans de sa femme la peut enfermer dans un Couvent & se remarier au bout de six semaines. Les Grands Ducs de Moscovie se servent aussi de ce privilege lorsqu'ils n'ont que des filles. Le Czar Jean Basili, après vingt-un an de mariage, n'aiant point eu d'enfans de la Princesse Salomée sa femme, la fir enfermer dans un Monastere à Susdal, & épousa Helene, fille de Michel Linsky Polonois l'an 1526. Le Baron d'Herberstain, qui estoit pour lors en Moscovie, dit dans l'Histoire qu'il a donnée de ce pais, que lorsque le Patriarche eut rasé la teste de la Princesse Salomée, & qu'il lui presenta l'habit Monachal, elle fit beaucoup de refistance, ne voulant point qu'on le lui mist, & mesme se foula aux pieds > ce que voiant un des Signeurs de la Cour qui estoit present,



Religieuse de l'Ordre de S. Basile en Occident, sans Coule.

48.



Religieuse de l'Ordre de S. Basile on Occident, avec la Coule.

PREMIERE PARTIE, CHAP. XXVIII. non seulement il la reprimenda de resister ainsi à la volonté Reliteren-

de Dieu, mais mesme il la frappa. Surquoi la Princesse lui BASILE. aïant demandé par quelle autorité il la frappoit, il lui respondit que c'estoit par ordre du Seigneur; mais malgré sa resistance elle fut revêtuë de l'habit de Religion, & quelque tems après accoucha d'un fils qui fui appellé George, Elle ne le voulut point montrer, quoique le Czar eust envoié exprès à Susdal, pour s'informer de la verité. Paul Oderbon dit dans la vie de ce Prince, que Salomée se contenta d'embrasser l'Autel, & de jurer que ce fils estoit du Czar, & qu'elle lui avoit esté toûjours fidelle, & que sur le refus qu'elle fit de le vouloir faire voir, le Czar voulut la faire mourit. D'autres neanmoins prétendent que ce n'estoit qu'une feinte de la part de cette Princesse, & qu'elle n'eut point d'enfans. Les Religieuses Moscovites sont habillées comme celles d'Orient.

Nous avons parlé des Religieuses Georgiennes & Mingreliennes dans un autre endroit (s'il est neanmoins permis de leur donner ce nom. ) Mais les veritables Religieuses de l'Ordre de saint Basile, sont en Occident. Il s'en trouve quelques-unes en Pologne, & davantage en Italie où elles ont un assez bon nombre de Monasteres, principalement dans les Roïaumes de Naples & de Sicile, dont le plus fameux est à Palerme, & qu'on appelle le Roial Monastere des Religieuses de saint Basile. Elles sont toûjours au nombre de six-vingt, toutes nobles, & des principales familles du Roïaume. Dans le commencement de leur établissement, elles faisoient l'Office en Grec; mais dans la suite à cause de la difficulté que les Siciliennes avoient d'apprendre cette Langue, le Pape Alexandre VI. les en dispensa, leur permettant d'officier selon le Rit de l'Eglise Latine, & de reciter le Breviaire des Dominicains. Mais le Pape Innocent XI. par un Bref de l'an 1680. leur ordonna de ne plus reciter ce Breviaire, & de suivre le Romain, leur permettant neanmoins de celebrer toutes les Festes de l'Ordre de saint Basile, & d'en faire l'Office. Toutes les autres Religieuses d'Italie suivent aussi le Rit Latin, & il n'y a que le feul Monastere de Philantropos à Messine où les Religieuses ont toûjours conservé le Rit Grec, se conformant en toutes choses aux Moines de cet Ordre. Ces Religieuses d'Occident sont habillées comme les Religieux de saint Basile en Italie. Elles mettent ordinairement un manteau qui les cou-Gg iii

MOINES Vre depuis la teste jusqu'aux pieds, & leur guimpe n'est que de toile noire, mais dans les ceremonies elles mettent une coule ou cucule.

Apolinair. d'Agresta, Vit. di S. Basilio part. 5. cap. 10. Goard, Eucholog. gracor. Sigismund. Baro, in Herbestain, Rerum Mosco-vitarum Comment. Paul, Oderborn, Vit. Joann. Basilid. Olearius, Voi age de Moscovie.

### CHAPITRE XXIX.

Des Moines Acémetes, avec la vie de saint Alexandre leur Fondateur.

VANT que de parler des Ordres Militaires qui ont suivi la Regle de saint Basile, nous traiterons des Moines Acémetes, qui ont eu pour Fondateur saint Alexandre, que les Historiens de l'Ordre de saint Basile mettent au nombre des Saints de cet Ordre; mais comme il avoit esté Moine dans un Monastere de Syrie, avant que d'avoir establi son Institut, il se pourroit faire aussi qu'il auroit esté de l'Ordre de saint Antoine aussi-bien que de celui de saint Basile. Il nâquit dans l'Asie mineure d'une famille noble, & après avoir étudié à Constantinople, il eut une Charge dans le Palais de l'Empereur. Il reconnut bientost la vanité du siècle, & la lecture de l'Ecriture sainte l'en dégouta davantage, ce qui fit qu'il quitta son emploi, distribua son bien aux pauvres, & alla en Syrie, où il embrassa la vie Monastique sous l'Abbé Elie, dont la reputation l'avoit attiré pour estre l'un de ses Disciples. Après avoir demeuré avec lui quatre ans, il se retira dans le Desert où il demeura encore sept ans. Il convertit Rabbula Gouverneur d'une ville voisine, & plusieurs autres Païens qui voulurent l'avoir pour Evesque; & comme ils gardoient les portes de la ville, il se sit descendre la nuit par la muraille dans une corbeille. Rabbula estant converti, mit en liberté ses esclaves, donna ses biens aux pauvres, & se retira dans la solitude, d'où il fut tiré pour estre Evesque d'Edesse Metropole de la Mesopotamie. Sa femme se consacra à Dieu de son costé, & bastit un Monastere, où elle s'enferma avec ses filles & sesservantes, & y finit saintement ses jours.



Moine Acémete,

50.

P. Gillart . F.

Alexandre s'estant sauvé de la ville où on le vouloit faire Evesque, marcha deux jours dans le Desert & s'arrêta dans resturingue qui servoit de retraite à trente voleurs. Il demanda à Dieu leur conversion, & sa priere sut exaucée: car leur Chef sut le premier à se reconnoistre, & mourut huit jours après avoir reçu le Baptême. Les autres aïant suivi son exemple changerent leur caverne en un Monastere, & se mirent sous la conduite d'un Superieur qu'Alexandre leur donna.

Les aïant quittés, il bastit un Monastere sur le bord de l'Euphrate, où il demanda à Dieu pendant trois jours d'y pouvoir establir une Psalmodie continuelle. Sa Communauté s'augmenta de telle sorte, qu'il eut jusqu'à quatre cens Moines de disserentes Nations, des Syriens naturels du païs, des Grecs, des Latins, des Egyptiens, & il les divisa en plusieurs chœurs qui se succedant les uns aux autres celebroient continuellement l'Office divin. Ils observoient une exacte pauvreté; chacun n'avoit qu'une tunique, ne se fournissoit de vivres que pour chaque jour, & s'il en restoit on le donnoit aux pauvres sans

rien garder pour le lendemain.

Après avoir demeuré vingt ans dans ce Monastere sur l'Euphrate, il destina soixante & dix de ses Disciples pour aller prècher la foi aux Gentils. Il en choisit cinquante pour le suivre dans le Desert, & laissa les autres dans le Monastere sous la conduite de Trophime. Il fut ensuite à Antioche, où vingt ans auparavant, en 404. il s'estoit fortement opposé à l'intrusion de Porphire dans ce siège qui estoit pour lors occupé par l'Evesque Theodose. Ce Prelat prevenu contre lui, le fit chasser le prenant apparemment pour estre de la Secte des Euchites ou Messaliens, à cause de la priere continuelle, & du pais d'où il venoit. Il reçut mesme un soufflet de la main d'un Ecclssastique nommé Malchus, qui par ordre de cet Evesque estoit allé avec quelques autres pour le chasser de la ville, & il ne respondit à cet outrage que par ces paroles de l'Evangile: er le nom de ce Serviteur estoit Malchus. Le Peuple qui le regardoit comme un Prophete prit sa defense; mais il fallut ceder à l'autorité du Gouverneur qui le relegua à Calcis avec ses Disciples. S'estant déguisé en mandiant, il alla dans un Monastere nommé Christen, & fut bien étonné d'y trouver son Institut de Psalmodie perpetuelle, qu'un de ses Disciples y avoit cítabli.

40 Histoike des Ordres Religieux,

Moines Acemetes.

Enfin il quitta la Syrie, & avec vingt de ses Moines, il vint à Constantinople, où il fonda un Monastere près de l'Eglise de saint Menne. En peu de tems il y eut jusqu'à trois cens Moines de diverses Langues, Grecs, Latins & Syriens, tous Catholiques, & dont plusieurs avoient demeuré dans d'autres Monasteres. Il les divisa en six Chœurs qui chantoient l'Office tour à tour se succedant les uns aux autres; desorte que Dieu estoit lou dans ce Monastere à toutes les heures du jour & de la nuit. De-là leur vint le nom d'Acémetes, qui signisse en grec des veillans, ou gens qui ne dorment point, parce qu'il y avoit toûjours une partie de la Communauté qui veilloit.

Comme ils ne travailloient point, & n'avoient point d'autres biens que leurs livres, on admiroit comment ils pouvoient subsister: c'est pourquoi on les soupçonna d'estre de la Secte des Messaliens. Alexandre sut arrêté par deux sois, on voulut l'obliger à interrompre sa Psalmodie, on renvoïa ses Disciples à leurs premiers Monasteres: ensuite on le mit en liberté croïant qu'il demeureroit seul; mais le jour mesme qu'il sortit de prison, ses Moines le rejoignirent, & ils recommencerent leur Psalmodie. Il s'en alla avec eux vers l'embouchure du pont Euxin & il y sonda un Monastere où il mourut vers lan 430.

La reputation de saint Alexandre avoit attiré à Constantinople saint Marcel, & il entra dans sa Communauté, où il sit un grand progrès dans la perfection, ensorte que prévoïant qu'on l'éliroit Abbé après la mort de ce Saint, il sortit & alla visiter les autres Monasteres, d'où il ne revint qu'après l'élection de l'Abbé Jean, qui transfera sa Communauté à une demie lieuë de Constantinople dans un lieu appellé Gomon, & y fonda une Maison qui fut depuis appellée le grand Monastere des Acémetes. Ils le nommerent aussi Irenarion; c'est-à-dire paisible, à cause de la tranquilité & de la liberté qu'ils y trouverent plus grande qu'à Constantinople, où la nouveauté de leur Institut leur avoit attiré beaucoup de contradictions & de trouble. Mais l'Abbé Jean estant mort peu de tems après, Marcel fut élu en sa place, & il lui vint un si grand nombre de Disciples qu'il fallut augmenter de beaucoup les bastimens du Monastere. La Providence divine le secourut dans ce bejoin; car un homme très riche nommé Pharetrius, se vint donner



Religieuse Acémete,

51.

P. Gyfart .

PREMIERE PARTI E, CHAP. XXIX. | 241

donner à lui avec ses enfans qui estoient encore sort jeunes. Le Moines
Saint les revêtit tous de l'habit Religieux & emplois leure ri
ACEMETES

Saint les revêtit tous de l'habit Religieux & emploia leurs richesses à l'usage de la Communauté. Il bastit une Maison pour recevoir les malades & les personnes du dehors. Sa Communauté devint un Seminaire d'excellens hommes. Ceux qui bastissoient des Monasteres ou des Eglises, lui demandoient de ses Disciples pour mettre dans ces lieux saints. Il estoit Prestre & Abbé dès le tems du Concile tenu à Constantinople l'an 448, comme il paroist par l'action quatriéme du Concile general de Chalcedoine, & par deux Lettres de Theodoret qui releve fort sa pieté & son zele pour la foi. Il mourut vers l'an 485, après avoir esté plus de soixante ans Religieux. Quelques-uns ont cru, après Nicephore, qu'il avoit esté le Fondateur des Acémetes; mais il n'en a esté, comme nous avons dit, que le Res-

taurateur & le Propagateur.

Ce fut du tems de saint Marcel, qu'un grand Seigneur nommé Studius qui avoit esté Consul, fonda à Constantinople un Monastere sous l'invocation de saint Jean Baptiste, & v mit des Religieux qui furent tirés de Gomon. Ainsi les Acémetes retournerent dans cette ville Imperiale l'an 463, ce qui fit qu'on les appella aussi Studites, du nom de ce Monastere de Studius qui estoit à l'extremité de Constantinople vers la porte dorée. On dit qu'il fut habité de mille Moines, & les Lettres & la pieté y fleurirent beaucoup. Saint Theodore, saint Nicolas, saint Platon & d'autres saints Religieux, ont esté nommés Studites à caule qu'ils avoient demeuré dans ce Monastere. Cet Institut fut aussi introduit dans les Monasteres de saint Die, de saint Bassien & de plusieurs autres. L'on fonda mesme dans la suite, un autre Monastere à Constantinople sous le titre de saint Die, & il y en eut encore un troisiéme qui estoit fort grand & fort Ipatieux.

Ces Religieux Acémetes s'opposerent avec beaucoup de generosité à Acace Patriarche de Constantinople que son ambition avoit revolté contre l'Eglise, en prenant le parti de l'heressarque Eutichés vers l'an 484, mais dans le siècle suivant ils ne furent pas si sidelles. Ils donnerent dans les questions du tems qui agitoient alors tout l'Orient & qui avoient si fort échaussé les esprits: de sorte que sous préte et de defendre la foi Catholique, ils s'engagerent dans les sentimens de l'impie Nestorius, L'Empereur Justinien zelé desenseur de la foi Catholitome I.

242 Histoire des Ordres Religieux,

Moinzs que les fit condamner à Constantinople. Ils crurent qu'ils se roient mieux traités à Rome, où ils envoierent deux de leurs Moines vers le Pape Jean II. sçavoir Cirus & Eulogius pour defendre leur opinion, & mesme en obtenir l'approbation du saint Siège. Leur erreur consistoit à nier qu'une des Personnes de la Trinité eust souffert en sa chair, & que la sainte Vierge sust proprement & veritablement la Mere de Dieu.

L'Empereur de son costé envoia à Rome Hypotius Evesque d'Ephese, & Démétrius de Philippes, pour consulter le saint Siège sur ces questions, & pour lui exposersa Foi & celle de l'Eglise d'Orient dont il demandoit l'approbation. La Lettre de l'Empereur est datée de l'an 533. & le Pape, après l'avoir reçue & écouté ses Ambassadeurs, approuva la Confession de l'Empereur contenue dans sa Lettre, comme aussi l'Edit qu'il avoit fait touchant ce qu'on devoit croire sur cesopinions, & qu'il avoit fait publier avant le départ de ses Ambassadeurs. Comme ces Moines Acémetes persistoient toûjours dans leurs erreurs, il les excommunia; & dans une autre Lettre que le mesme Pape escrivit l'année suivante aux Senareurs Avienus, Liberius & quelques-autres, où il leur expose lesquestions qui lui avoient esté proposées par l'Empereur, & qu'ilapprouve comme très-Carholiques; il les avertit en mesme tems qu'ils ne doivent pas communiquer avec ces Moines Acémetes qui estoient de sentiment contraire. Cet Ordre a esté entierement aboli dans la suite. Il y avoit aussi des Religieuses du mesmeInstitut, & il en restoit encore un Monastere à Constantinople lorsque les Turcs s'emparerent de cette ville. Leur habillement aussi-bien que celui des Religieux, estoit d'une étasfe verte, & ils avoient sur la poitrine une double croix rouge. C'est ainsi que les a representés Schoonebeck; & le P. Bonannia fait graver seulement l'habillement des Religieuses ausquelles il ne donne point de croix. Je ne sçai si c'est de ces Acémetes ou Studites, qu'Abraham Bruin, Josse Ammanus & Michel Colyn ont voulu parler lorsqu'ils ont donné, il y a près de cent quarante ans, l'habillement d'un Religieux de l'Ordre de Constantinople, semblable à celui des Religieux Acémetes que Schoonebeck a gravé; car ils n'ont point dit quel estoit cet Ordre de Constantinople. Adriens Damman dans les Commentaires qu'il a faits sur les figures d'Abraham Bruin, dit que ces Religieux avoient des man-



Moine Armenien ou Barthelemite

PREMIERE PARTIE, CHAP. XXX.

teaux rouges, qu'ils portoient sur ces manteaux une double BARTHEcroix jaune, & que quelques-uns pretendent que cette croix DE GENestoit bleuë & le manteau verd. Ces Religieux de l'Ordre de NES.
Constantinople pourroient bien estre les Religieux Hospitaliers de l'Ordre de saint Samson de Constantinople, qui surent unis aux Chevaliers de l'Ordre de saint Jean de Jerusalem par le Pape Clement V. l'an 1308. car la pratique des Ordres Hospitaliers a toûjours esté de se distinguer les uns des
autres par des croix différentes. Ainsi on ne peut pas assurer se
cet habillement estoit veritablement celui des Acémetes, ou
celui des Hospitaliers de l'Ordre de saint Samson, qui avoient
les uns & les autres des Maisons à Constantinople.

Baronius, Annal. Eccles. Tom. 6. & 7. Natal. Alexand. Hist. Eccles. Tom. 5. Sacul. 6. Fleury, Histoire Eccles. Tom. 6. Bulteau, Hist. Monast. d'Orient. Bonanni, Catalog. Ord. Relig. Part. 2. Schoonebeck, Hist. des Ord. Relig. & les Figures d'Abraham

Bruin, de Josse Ammanus, & de Michel Colyn.

### CHAPITRE XXX.

Des Moines Armeniens ou Barthelemites de Gennes, comme aussi des Religieux Armeniens appellez les Freres Unis de saint Gregoire l'Illuminateur.

Barthelemites, comme quelques- uns les appellent, aïent suivi la Regle de saint Augustin & les Constitutions de l'Ordre de saint Dominique, aussi-bien que les Freres Unis de saint Gregoire l'Illuminateur, qui estoient d'autres Armeniens qui furent convertis par le P. Dominique de Boulogne; nous les joignons neanmoins dans cette premiere partie à ceux qui ont pris leur origine en Orient; puisqu'en effet ils en sont sortis, & qu'ils ont esté long-tems de l'Ordre de saint Basile. Nous suivons en cela le Pape Urbain VIII. qui dans une Bulle de l'an 1640. qualisse les Armeniens de Gennes, de Moines Armeniens de l'Ordre de saint Basile; & Creszenzi parlant du P. Estienne Palma, qui a esté quatre sois General de cette Congregation, lui donne le Titre de glorieux Restaurateur de la grandeur de l'Ordre de saint Basile.

Hhij

Histoire des Ordres Religieux,

BARTHE-LEMITES DE GEN-MES.

Quelques-uns ont confondu les Moines Armeniens de Gennes avec les Freres Unis de saint Gregoire l'Illuminateur, & n'en ont sait qu'un seul Ordre, comme le P. Galano dans sa Conciliation de l'Eglise Armenienne avec la Latine, semble le temoigner en disant, que les Freres Unis avoient un Monastere à Cassa dans la Chersonese qui appartenoit aux Genois, & que la memoire de ces Religieux estoit encore route recente à Gennes. Mais il est certain que c'estoit deux Ordres disserens, & que les Moines Armeniens de Gennes avoient un Monastere à Cassa, & non pas les Freres Unis,

comme nous verrons dans la suite.

L'an 1296, le Soudan d'Egypte, après la mort de Cassan Roi de Perse, passa de l'Egypte dans l'Armenie & y commit de grandes cruautés. Il persecuta les Moines de saint Basile qui demeuroient à Monte-Negro, plusieurs endurerent le martyre, & d'autres l'éviterent en prenant la fuite. Comme cette persecution dura pendant plusieurs années, il y en eut quelques-uns qui vinrent en Europe & aborderent à Gennes l'an-1307. sous la conduite d'un Pere Martin. Ils y furent bien recus, & on leur offrit un establissement en cette ville. Un nommé Albert Purpureio se declara Fondateur de leur nouveau Monastere, & Porchere spinola Archevesque de Gennes mit la premiere pierre de l'Eglise, qui fut bastie en l'honneur de la sainte Vierge & de saint Barthelemy, & les fondemens en furent jettés l'an 1308. Quelques autres Religieux d'Armenie aïant appris leur establissement à Gennes, les vinrent trouver, & apporterent avec eux des Livres pour officier selon leur Rit, ce que le Pape Clement V. leur accorda par une Bulle adressée au Pere Martin & aux autres Religieux qui demeuroient auparavant au Monastere de Monte-Negro de l'Ordre de saint Basile dans l'Armenie : Dilectis filiu Martino & aliu Fratribus dudum in Monasterio de Montanea-Nigra, Ordinis sancti Basilii in partibus Armenia constitutis.

Ils obtinrent un second establissement à Parme l'an 1318, un autre à Sienne, & ensuite à Pise, à Florence, à Civita-Vecchia, à Rome, à Forli, à Faenza & à Ancone. Ils obéissoient au P. Martin qu'ils regardoient comme General en Italie, quoi qu'ils promissent obéissance, dans leur Profession, à leurs Superieurs d'Orient. Mais après la mort de ce Pere Martin, ils

PREMIERE PARTIE, CHAP. XXX.

245

commencerent à se relâcher, & pour lors il y eut plusieurs Berther abus qui se glisserent parmi eux. Ils changerent dans la suite DE GEN leur habillement, qui consistoit en une robe tannée & un MES.

Scapulaire noir, en celui des Freres Convers de l'Ordre de S.

Dominique, c'est-à-dire, en une Tunique blanche, avec un Scapulaire noir, aussi-bien que la Chape & le Capuce. Ils se conformerent à l'Eglise Romaine pour l'Office Divin, ils ce-lebrerent la Messe à la façon des Dominicains dont ils prirent les Constitutions, & quitterent la Regle de saint Basile pour suivre celle de saint Augustin, ce qui fut consirmé par le Pape Innocent VI. l'an 1356, qui leur accorda la permission d'élire un General. Ils tinrent leur premier Chapitre à Gennes la mesme année, dans lequel ils élurent pour General le P.

Antoine de Pise.

Schoonebeck, qui le plus souvent n'est pas exact à raporter sidellement les années des establissemens des Ordres Religieux, dit, en suivant Silvestre Maurolic, que ce sut sous le Pontisicat d'Innocent III. que ce changement se sit, n'aïant pas sait reslexion que ce Pape estoit mort cent trentesix ans auparavant en 1216. & que c'est une saute d'impression qui se trouve dans Maurolic, lequel avouë que ces Religieux vinrent d'Orient en Italie sous le Pontisicat de Clement V. qui ne sut Pape que l'an 1307. Je suis surpris que le P. Bonanni de la Compagnie de Jesus ait aussi dit, que Silvestre Maurolic assure qu'Innocent III. prescrivit des Constitutions à ces Religieux, & qu'il ne se soit pas apperçu de l'erreur.

La mesme année que ces Barthelemites de Gennes sirent ce changement, & qu'ils prirent l'habillement des Freres Convers de l'Ordre de saint Dominique, les Freres Unis de saint Gregoire l'Illuminateur qui le portoient aussi, le quitterent, aïant esté incorporés entierement dans l'Ordre de saint Dominique, & leur Ordre aïant esté par ce moïen supprimé, dont voici l'origine.

Vers l'an 1328. le P. Dominique de Boulogne Religieux de l'Ordre de saint Dominique, aïant esté envoié en Armenie par le Pape Jean XXII. qui le sacra Evesque de Maraga, ne convertit pas moins de Schismatiques par sa vie exemplaire, que par ses predications. Il sit bâtir un Monastere en sorme Ermitage au sommet d'une haute Montagne avec des Cel-H h iii

Digitized by Google

BARTHE-LEMITES DE GEN. NIS. lules separées les unes des autres, où il demeuroit avec ses Compagnons l'esté; & pendant l'hyver ils demeuroient dans d'autres Cellules qu'ils avoient creusées dans des Rochers au pied de cette Montagne, & qui s'y voïent encore à present

Il y avoit dans le mesme tems un celebre Wartabied en Armenie nommé Isaac, qui estoit Superieur d'un Monastere auprès d'Erivan, & qui avoit honoré de la dignité de Wartabied plus de trois cens soixante & dix de ses Disciples, dont quelques-uns gouvernoient d'autres Monasteres, & les autres estoient dispersés dans l'Armenie pour enseigner le peuple. Entre ces Disciples il y en avoit un qui estoit en grande estime, qui se nommoit Jean de Cherna & estoit Superieur d'un Monastere proche de Cherna, village dont un de ses Oncles nommé Georges, estoit Seigneur. Le Wartabied Isaac envoïa ce Wartabied Jean vers le Pere Dominique, pour sçavoir quelle estoit la Dostrine qu'il enseignoit. Ce Wartabied fut si touché de la vie exemplaire que le Pere Dominique & ses Compagnons menoient dans la Solitude dont nous venons de parler, & ses discours firent tant d'impression sur son esprit, qu'il resolut de renoncer à ses erreurs, & de reconnoistre l'autorité du Pape. Il persuada la mesme chose au Wartabied Isaac, & l'an 1330. il adressa des Lettres circulaires à tous les Prelats & les Wartabieds des environs, pour les exhorter de s'assembler en un certain lieu, où le Pere Dominique devoit leur prescher les verités de l'Eglise Latine. Ils y vinrent & renoncerent tous au Schisme & à l'erreur, reconnoissant le Pape comme Souverain Chef de l'Eglise Universelle, & à leur exemple une bonne partie du peuple fit la mesme chose.

Le Prince Georges, Seigneur de Cherna, sut le premier à faire paroistre son zele pour la Religion Catholique, aïant fait bastir de sond en comble une Eglise proche le Couvent de Cherna, qui sut achevée en moins d'un mois. Son Neveu le Wartabied Jean, voïant que l'Ordre de saint Basile estoit entierement déchû en Armenie, & presque entierement anneanti, voulut d'abord le reformer, & le remettre dans son premier lustre; il crut neanmoins qu'il estoit plus à propos d'establir un Ordre nouveau dont la sin sust de conserver la Foi Catholique que les Armeniens venoient d'embrasser, & de l'étendre de plus en plus: c'est pourquoi il institua un

PREMIERE PARTIE, CHAP. XXX.

Ordre auquel on donna le nom des Freres Unis de saint Gre-BARTHEgoire l'Illuminateur, à cause que ce Saint avoit esté l'Apostre LEMITES
de l'Armenie; & comme ils avoient esté convertis par les Religieux de l'Ordre de S. Dominique, ils prirent leurs Constitutions avec la Regle de S. Augustin, changeant leurs habits de
Moines Armeniens, en celui des Freres Convers de l'Ordre
de S. Dominique, ce qui sut consirmé par le Pape Jean XXII.
Ils sirent profession de la Regle de saint Augustin entre les
mains du P. Jean Canus Evesque de Testis, Compagnon du
P. Dominique, ajoutant un quatrième Vœu d'obéir en toutes choses au Pape, & ils élurent pour Superieur le Warta-

bied Iean de Cherna.

Cet Ordre s'estendit beaucoup, non seulement dans l'Armenie, mais aussi dans la Georgie. Mais les Turcs & les Perses s'estant emparés de ces Roïaumes, les Freres Unis se renfermerent dans la seule Province de Naksivan dans la grande Armenie, où il y a encore aujourd'hui douze villages Catholiques. L'an 1356. ces Freres Unis voiant qu'ils avoient presque les mesmes Observances que les Dominicains, estant reduits dans une grande pauvreté, à cause de la domination des Infidelles sous laquelle ils estoient tombés, & apprehendant que leur pauvreté n'augmentast dans la suite, ils envoierent à Rome les PP. Thomas & Eleuthere, qui estoient deux freres, pour obtenir du Pape Innocent VI. qu'il leur fust permis, sous le bon plaisir du General de l'Ordre de faint Dominique, de passer dans cet Ordre, & d'estre soumis en toutes choses à ce General, ce que le Pape leur accorda, & l'Ordre des Freres Unis fut éteint par ce moien, aïant depuis ce tems-là composé une Province de l'Ordre de saint Dominique, qu'on appelle la Province de Naksivan, & qui est la trente-quatrième de cet Ordre. Le P. Eleuthere en fur le premier Provincial, & son frere le P. Thomas fut Archevelque de la melme Province.

Les Armeniens de Gennes ont subsisté plus long-tems. Outre les Maisons dont nous avons dé ja parlé, ils en eurent encore à Milan, à Naples, à Perouse, à Eugubio, à Ferrare, à Boulogne, à Pistoye, à Padouë, à Rimini, à Pescaro, à Viterbe, & en d'autres lieux, & ils passerent mesme jusqu'à Cassa dans la Chersonese Taurique qui appartenoit aux Gemois, Bonisace IX, leur désendit de passer à d'autres Ordres, 248 Histoire des Ordres Religieux,

BARTHE-LEMITES DE GEN-NES. excepté celui des Chartreux, & les fit participants de tous les Privileges de l'Ordre de saint Dominique, tant de ceux qui lui avoient esté accordés jusqu'alors, que de ceux qu'il pourroit obtenir dans la suite, ce qui fut consirmé par les Papes Innocent VIII. & Paul III. & le Pape Urbain VIII. leur donna pour Protecteur le Cardinal Durazzo l'an 1640. Mais Innocent X. voïant qu'ils n'estoient pas plus de quarante dans quatre ou cinq Maisons qui leur restoient, qu'ils avoient beaucoup de peine à s'accorder ensemble, & qu'ils menoient une vie peu reguliere; il les supprima l'an 1650, leur permertant de pouvoir passer dans un autre Ordre, & leur assignant à chacun quarante escus, sur leurs biens qui furent consisqués.

Autrefois les Generaux de cet Ordre estoient perpetuels, mais Sixte IV. les rendit Triennaux l'an 1474. Le P. Estienne Palma a exercé cette Charge quatre sois, & a esté pendant trente ans Vicaire General. Les PP. Cherubin Cerbelloni de Gennes, & Paul Costa de Milan, ont esté les plus fameux Predicateurs de leur tems, & ont rempli les meilleures Chaires d'Italie. Ils ont aussi eu quelques Escrivains, comme Peregrino Scoti, Jean-Baptiste Pori, Jerôme Cavalieri, Jean-Baptiste Ladriani, & Gregoire Bitio qui a fait l'Histoire de cet

Ordre.

C'est dans l'Eglise de leur Monastere de Gennes, que l'on conserve l'Image qu'on pretend que Norre-Seigneur Jesus-Christ envoïa au Roi Abgar, comme il paroist par les Bulles de Sixte IV. Julles II. Pie IV. Paul V. Gregoire XV. & Urbain VIII. Augustin Calcagnigni, Chanoine, Penitencier, & Historiographe de Gennes, a donné l'histoire de cette sainte

Image.

Voyez pour les Armeniens de Gennes, Gregorio Bitio, Relacione del principio & stato della Relig. de Fr. di S. Basil. de gli Armen. in Italia. Silvest. Maurol, Mar. Ocean. de gli Relig. lib. 5. Paul Morigia, Hist. des Relig. liv. 1. chap. 36. Gio Pietr. Creszenzi, Presid. Rom. Tamb. de fur. Abb. Tom. 2. disp. 24. quest. 3. Bonanni, Catalog. Ord. Relig. Part 1. & Schoonebeck, Hist. des Religieux: & pour les Freres Unis, Clement Galano, Conciliatio Eccles. Armena cum Romana, part. 1. cap. 30.

CHAPITR E



GrandMaître de l'Ordre de Constantin

53.

Coog

## CHAPITRE XXXI.

ORDRE MILITAI\* RE DE ( CONSTAM

Des Chevaliers de l'Ordre de Constantin, appellés aussi Dorés, Angeliques, & de S. Georges.

🖣 Омм e il y a des Ordres Monastiques qui ont cru se faire A honneur en allant chercher une autiquité fort éloignée; Il 10 trouve aussi des Ordres militaires qui ont pareillement fait remonter leur origine le plus haut qu'ils ont pû, pour tascher d'avoir par quelque antiquité chimerique, la préséance audessures. Tel est l'Ordre Imperial des Chevaliers de Constantin, appellés aussi Angeliques, Dorés, & desaint Georges, que l'Abbé Giustiniani, qui se qualifie Chevalier & Grand-Croix de cet Ordre, prétend estre le plus ancien des Ordres Militaires, dans l'Histoire des mesmes Ordres qu'il donna au public en 1692. & qui fut imprimée à Venise en deux volumes in folio. Mais il est inutile de chercher l'origine des Ordres Militaires avant le douziémessécles & c'est au sujet de l'Ordre dont pous parlons, & dont l'on prétend que l'Empereur Constantin le Grand a esté le fondateur, que le P. Papebroch dit, que ceux là trompent, ou le voulant bien sont trompés, qui portés par un desir de flaterie vont chercher l'origine des Ordres Militaires avant le douzième siècle: fallunt aut volentes falluntur Apud B!.
adulatorio studio placendi abrepti, quicumque militarium Religio-tom. 3. Aprinum principia, ante seculum duodecimum requirunt. Il ajoute que lis. p. 155. la pierre de Marbre que l'on prétend qui fut trouvée à Rome & qui represente le grand Constantin assis sur un Throsne, & donnant le collier de cet Ordre à un grand nombre de Chevaliers, est une pure fiction: que les figures qui y sont representées ne sont que l'ouvrage d'un Sculpteur moderne: & que tous ceux qui ont connoissance des anciennes inscriptions Romaines en conviendront, par celle qui est gravée sur ce marbre, & qui est en ces termes: Constantinus Maximus Imperator, ' postquam mundatus à lepra per medium baptismatis, Milites sive Equites deaurates creat in tutelam Christiani nominis

Si l'on vouloit cependant ajouter foi à ce que dit Bissy Biss, FFSE. dans son Histoire des Comtes de Poitou, il y auroit eu un Ordre de Poitou. Militaire dés le neuvième siècle; caril prétend que Guillaume

Tome I.

le Pieux Duc d'Aquitaine & Comte d'Auvergne, qui succeda à Guerin son frere l'an 887. avoit fondé vingt-cinq Chevaliers Constan- dans l'Eglise de S. Julien de Brionde en Auvergne, pour faire la guerre aux Normands, lesquels Chevaliers furent changés dans la suite en Chanoines. Il ajoute qu'il a eu en main le titre de cette fondation; mais il ne l'a point produit parmi ce grand nombre d'autres titres qu'il a rapportés pour servir de preuves à son Histoire; ce qui auroit été néanmoins fort necessaire pour que l'on pust ajouter soi à ce qu'il a avancé de ces prétendus Chevaliers. Cela n'a pas empêché Justel de citer cet Auteur son d'Au- dans son Histoire de la Maison d'Auvergne, & de dire après

vergne p.13. lui, que ce Guillaume Duc d'Aquitaine a esté le premier des Princes Chrestiens qui ait institué une Milice ou Societé de Chevaliers pour la defense & l'exaltation de la foi chrestienne; & que c'est peut-estre pour cette raison, & à cause des grands biens qu'il fit à l'Eglise, qu'il est appellé par S Odillon en la vie de S. Mayeul: Christianissimus Aquitanorum Princeps. Il raporte néanmoins parmi les preuves de son Histoire, un

1611. p. 125 acte qui prouve au contraire que l'an 898. auquel temps quelques uns pretendent que l'institution de ces pretendus Chevaliers fut faite par ce Prince, il y avoit déja des Chanoines dans l'Eglise de S. Julien de Brioude, & qu'il en étoit même Abbé, suivant la coustume de ces temps là, que les plus grands Seigneurs, & même des femmes mariées, jouissoient des revenus des Abbayes comme de leur patrimoine. Voicy cet acte: Willelmus Comes, Marchio, atque dux, cedo Ecclesia S. Juliani qui requiescit in Vico Brivatensi, vbi ego dono Regio abbatiali videor fungi officio: ut ipse locus tutior sit in omnibus, Prapositumque, nomine Helfredum, ad custodiendam Canonicam vitam, cum canonicis sub nobis constitutis habere videar. Domino cum vxore mea Ingelberga, res proprietatis nostra, videlicet, curtem nostram indominicatam, qua dicitur Maceriaca &c. Ainsi l'on ne peut tirer aucun avantage de ce que Bisly & d'autres après lui ont avancé, qu'il y a eu dés le neuvième siécle des Chevaliers institués par Guillaume le Pieux Duc d'Aquitaine dans l'Eglise de Brioude.

Pour prouver l'antiquité de celui de Constantin, l'on apporte des Lettres du Pape saint Leon de l'an 456. adressées, à ce que l'on pretend, à l'Empereur Marcien, par lesquelles il confirme cer Ordre sous la regle de saint Basile, & d'autres Lettres



Chevalier Grand-croix de l'ordre de Constantin

54.



Chevalier de justice de l'ordrede Constantin 55.

PREMIERE PARTIE, CHAP. XXXI. de l'Empereur Leon I. de l'an 489. il est vray qu'elles se trou-RE DE vent dans les archives de la Cour de Rome dont Coriolan qui Constanest l'un de ceux qui rapportent celles de saint Leon dans toute TIN. leur teneur, dit les avoir tirées: Ha littera de sumpta sunt ex archivis Romana Curia & ex registris Vloa scriptoris. Mais elles n'en sont pas moins suposées pour cela, & ce ne fut que l'an 1533, que l'on les deposa dans ces archives, avec quelques autres titres & prvileges prétendus de cet Ordre, qui furent imprimés à Plaifance l'an 1575, par les soins du Docteur François Maluezzo. C'est ce que nous apprenons du Comre Majolino Bisacciani Chancelier du même Ordre, dans le discours qui est au commencement des Statuts de cet Ordre imprimés à Trente en 1624. & qui le furent aussi à Rome la même année, par ordre du Grand-Maistre Dom Marin Caracciolo Prince d'Avellino, qui avoit tenu cette même année un Chapitre de l'Ordre à Avellino dans le Royaume de Naples, où ces Statuts avoient esté dressés, & qui n'estoient autres que ceux qui avoient esté ordonnés par l'Empereur Haac Ange Comnene l'an 1190. & que l'on y renouvella.

Cet Empereur, que l'Abbé Giustiniani appelle le Resormateur de cet Ordre, pourroit bien en avoir été lui-même l'Instituteur, & lui avoir donné le nom de Constantin, par rapport à l'Empereur Constantin dont les Comnenes pretendent estre les descendans. Il pourroit aussi lui avoir donné celui d'Angelique, à cause du nom d'Ange qu'il portoit lui même, & ensin celui de saint Georges, à cause qu'il le mit sous la protection de ce S. Martyr. Et comme la Regle de saint Basile estoit la seule qui aust cours en Orient, il peut encore les avoir soumis à cette Regle. Voila, ce me semble, toute l'Antiquité la plus raisonna-

ble que l'on puisse accorder à cet Ordre.

Il y a lieu de s'estonner de ce que l'Abbé Giustiniani ne parle point de ce Grand-Maistre Caracciolo. Seroit-il possible que cet Auteur, Chevalier & Grand-Croix de l'Ordre de Constantin, n'ait point eu connoissance de ce Grand-Maistre, non plus que de deux Editions des Statuts du même Ordre, à la teste desquelles l'on y voit son nom, & qui furent imprimées par ses ordres, l'une à Rome, & l'autre à Trente en 1624? Si ce Grand-Maistre estoit un intrus, il semble que l'Abbé Giustiniani devoit rapporter de quelle maniere il avoit usurpé la Grande-Maistrise; & s'il étoit legitime, il ne devoit pas l'ob-

ORDRE
MILITAIRE DE
CONSTANTIN.

HISTOIRE DES ORDRES RELIGIEUX,

mettre dans la Chronologie des Grands-Maistres. Peut-estro' que l'Abbé Giustiniani, par quelque liaison d'amitié avec la Maison, des Commenes, ou par quelqu'autre raison qui nous est inconnuë, n'a pas voulu faire connoistre l'estat où cette Maison, qui avoit autre fois possedé l'Empire d'Orient, se vit reduite lorsque les Insidelles s'en emparerent, & qui l'obligea de chercher sa subsistance auprès des Princes Chrestiens.

Cette Mailon fut comme ensevelie sous les ruines de cet Empire, à peine en resta-c'il quelques rejettons; qui, bien loin de faire subsister l'Ordre de Constantin, dont la Grande-Maistrise estoit hereditaire dans cette Maison, avoient plus besoin eux mêmes de subsistance. Il y en eut une parcie qui alla à Venise, & l'autre à Rome, cherchant de la pieté des Princes dequoi s'entretenir. Le Comte André Comnene qui demeuroit à Rome vers le milieu du seiziéme siécle, & auquel le Pape avoit assigné une pension de cent écus d'or par mois, en estant mal paié, luy estant deu jusqu'à 28000. ducats d'arrerages, & n'aïant pas d'ailleurs de quoi subsister, recevoir de l'argent de toutes mains pour faire des Chevaliers, & entr'autres, il donna la croix de l'Ordre de Constantin à deux fripons, dont l'un se nommoit Georges de Cephalonie, & l'autre Nicolas d'Alessio, qui tous deux se diloient de la Maison de Comnene ; ce qui fit que le Comte André comme Grand-Maistre de l'Ordre, leur accorda beaucoup de privileges, en vertu desquels ils pretendirent aussi dans la suito avoir droit de créer des Chevaliers. Mais le Grand-Maistre Pierre Comnene Prince de Cilicie, pere de Jean André & neveu du Comte André, s'y opposa. Il y eut à ce sujet un procès à Rome en 1591. & par la Sentence qui tut renduë la même année par Prosper Farinacei Vicaire dans les causes criminelles de Camille Borghese Auditeur de la Chambre Apostolique, confirmée l'an 1594, par Pompée Malella Vicaire au Criminel de François Aldobrandin Commissaire en cette affaire, nommé par le Pape Clement VIII. ce Georges de Cephalonie fut condamné aux Galeres à perpetuité pour avoir fait des Chevaliers de cet Ordre, ce droit appartenant à la Maison des Comnenes. Cette Sentence fut executée, & il demeura aux galeres jusqu'en l'an 1597, qu'il en fut retiré à cause de son grand âge; mais on luy sit desenses sous peine de la vie de créer à l'avenir des Chevaliers. Quant à ce Nicolas d'Alessio, il futseulement banni par sentence de la même année 1597,



Chevalier Ecclesiastique de l'Ordre de Constantin. 56.



Prestre d'obedience de l'ordre de Constantin

Ce Grand-Maistre Pierre Comnene, qui prenoit aussi le MILITAItitre de Prince de Cilicie & de Macedoine, aïant eu de l'em- RE DE ploi dans les Armées de quelques Princes, commit pour gou-Constant verner l'Ordre, Dom Vincent Leofante Caracciolo Grand Prieur de Constantinople, qui fit imprimer les Statuts de l'Ordrel'an 1583, lesquels avoient déja esté imprimés à Ravennes en 181. Il passa ensuite en Espagne, où on lui disputa sa qualité de Grand-Prieur de cet Ordre, & on lui saisse tous ses titres & ses privileges; mais ils lui furent rendus par ordre du Roi l'an 1588. Plusieurs Chevaliers du même Ordre furent aussi inquietés dans ce Roïaume au sujet des Benefices qu'ils possedoient; & l'affaire aïant esté portée à Rome, la Congregation du Concile par un Decret de l'an 1596, declara qu'ils pouvoient posseder

des Benefices sans avoir dispense de Rome.

On inquiera encore dans la suite le Grand-Maistre Jean André Flave Comnene Prince de Macedoine sur la qualité de Grand-Maistre: il fut cité à Rome, où il obtint une Sentence en sa faveur; & aïant voulu faire imprimer quelque chose concernant cet Ordre en 1603. on s'y opposa encore; mais il eut recours au Pape qui lui en accorda la permission. Enfin ce Grand-Maistre ceda la Grande-Maistrise le 20. Juillet 1623! à Marin Caracciolo Prince d'Avellino, Grand Chancelier du Roiaume de Naples, Chevalier de la Toison d'or, & de l'Ordre de Constantin, & Grand-Prieur de Constantinople, que l'onsit descendre aussi de la Maison des Comnenes, pour jouir par lui & ses descendans de legitime mariage, de cette Grande-Maistrise; & en cas qu'il mourust sans enfans masses, ceux de la Maison de Caracciolo qui heriteroient de la Principauté d'Avellino; & en cas que les enfans masses vinssent à manquer, les maris des filles qui possederoient la Principauté d'Avellino, quoiqu'ils ne fussent pas de la Maison de Caracciolo.

Cette cession sur confirmée au mois de Mai 1624 par André, Pierre, & Jean Comnene, entans de Jean André Flave. Le Pape Urbain VIII. avoit déja reconnu pour Grand-Maistre le Prince d'Avellino, par un Bref du 23. Novembre 1623. & André Ange Flave Comnene voulant inquieter à ce sujet le nouveau Grand-Maistre, il fut encore maintenu en cette qualité par une Sentence contradictoire du 10. Juillet 1624. rendué par Dominique Spinola Protonotaire Apostolique & Auditeur de Rote, Juge ordinaire de la Cour Romaine, laquelle Sentence fur

Pi iii

Histoire des Ordres Religieux, confirmée par le Cardinal Hippolyte Aldobrandin. Ce sont tous faits dont l'Abbé Giustiniani n'a point parlé, & dont on trouve CONSTAN les Actes imprimés à la fin des Statuts de l'Ordre de l'Edition de Trente. Cet auteur au contraire parle du Grand - Maistre Jean André Flave Comnene, comme s'il n'avoit point quité la Grande-Maistrile; car dans la Chronologie des Grands-Maistres, il lui donne quarante-deux ans de Gouvernement qui doivent avoir commencé l'an 1592. & dans le corps de l'Histoire, il dit qu'il obtint pour son Ordre l'an 1630, des Privileges du Pape Urbain VIII. & de l'Empereur Ferdinand II. Ce sont des difficultés qui seront peut-estre eclaircies lorsque l'Histoire de cer Ordre paroistra, & à laquelle l'Abbé Giustiniani dit que l'on travailloit.

> Cet Abbé, pour faire plus d'honneur à son Ordre, y fait entrer tous les Souverains de l'Europe, & dit que l'Empereur Frederic I. Henry son fils, Philippes II. Roi de France, Casimir Roi de Pologne, Alphonse II. Roi d'Aragon, Dom Sanche Roi de Navarre, Alphonse IX. Roi de Castille, & plusieurs autres que j'obmets & qu'il nomme, se sont crus honorés de porter la Croix de cet Ord re. Il a aussi produit, selon lui, un grand nombre de Martyrs, comme saint Demetrius, saint Procope, S. Hippolyte, saint Mercure, saint Martin, & d'autres qui repandirent leur sang à la prise de Jerusalem, Il ajoute que l'Empereur Charles V. voulut estre Chef de cet Ordre en Allemagne, en mettant dans son estendart la croix de Constantin, aussi bien que Dom Jean d'Autriche dans la fameuse bataille de Lepante. Il ajoute encore que l'Electeur de Bavierre, Ferdinand Marie, se declara Protecteur de cet Ordre l'an 1667. que la Republique de Venise confirma l'an 1671. au Grand-Maistre Ange Marie Comnene tous les Privileges dont ses Ancettres avoient joui: que l'Empereur Leopold premie raccorda aussi la mesme année sa protection à cet Ordre, aussi bien que le Pape Clement X. que le Roi de Pologne Jean Sobieski confirma aussi les Privileges de cet Ordre; & que le Pape Innocent XI. lui donna pour Protecteurs les Cardinaux Cavalieri & Astalli.

> Selon les Statuts de cet Ordre, le Grand-Maistre doit avoir des Vicaires Generaux par tout le monde; car selon les apparences on a cru qu'il devoir faire un grand progrès, Celui d'Italie doit faire sa residence à Ravennes, celui d'Alle-



Frere Servant de l'ordre de Constantin



59.

magne à Cologne, celui de France à Paris, celui d'Espagne Oxore à Valence, celui de Flandres à Anvers, celui d'Angleterre à MILITATE Londres, &c. Tous les trois mois le Conseil doit s'assembler Constant à Constantinople, où doivent assister tous les Grands-Croix, TIN. les Provinciaux & les Prieurs de la Ville. Il y a plusieurs grands Prieurés, comme celui de Misitra, celui de la Bossine, celui de Capadoce, celui d'Antioche, celui de Natolie, celui de Constantinople, celui de Jerusalem, & celui de Napoli de Barbarie, avec seize Prieurés & vingt Bailliages, tous situés en Orient, & dont les Chevaliers ne retirent pas apparemment de grands emoluments. Ils doivent faire preuve de Noblesse de quatre races; & ils s'obligent par leurs Vœux d'estre fidelles à leurs Princes & au Grand-Maistre de l'Ordre, d'obeïr aux Commandemens de l'Eglise, de defendre les veuves & les orphelins, de suivre l'étendart de la Milice Constantinienne de saint Georges, sous la Regle de saint Basile, de garder les Statuts de cet Ordre, d'assister aux Conseils Generaux

& Provinciaux, de porter toûjours la Croix de l'Ordre, d'estre humbles autant qu'il leur sera possible, de garder la chasteté conjugale, d'exercer la charité, ensin de laisser en mourant quelque chose à l'Ordre; & dès lors ils s'obligent, en cas qu'ils meurent sans faire testament, de lui laisser cent écus d'or, pour lesquels ils obligent & hypothequent tous

leurs biens.

PREMIERE PARTIE, CHAP. XXXI.

L'habillement du Grand-Maistre quand il paroit en public dans les Ceremonies, ou qu'il assiste au Conseil de cet Ordre, qui est composé de cinquante Conseillers ou Senateurs, qui sont autant de Chevaliers Grands-Croix, consiste en un pourpoint & un haut-de-chausse rouges, aussi-bien que les bas & les souliers, & par dessus une veste de toile d'argent descendant jusqu'aux genoux, & aïant des manches assez larges. Cette veste est ceinte d'un ceinturon de velours rouge, auquel est attachée l'épée, & dessus cette veste il porte un grand manteau traisnant à terre de velours bleu doublé de toile d'argent, & attaché au cou avec deux cordons tissus d'or & de soie rouge, descendant jusqu'à terre. A costé du manteau est la Croix de l'Ordre, rouge, orlée d'or, terminée aux quatre coins en fleurs de lis, sur lesquels sont ces quatre lettres I. H. S. V. qui veulent dire: In hoc signo vinces. Le nom de Jesus-Christ exprimé par ces deux autres lettres Grec-

ques X & P. est au milieu, & à costé ces deux autres lettres A & Ω. Le grand Collier qu'il porte fur le manteau est com-Constant posé du mesme monogramme X.& P. dans quinze ovales d'or emaillés de bleu: celui du milieu, auquel pend un S. Georges d'or à cheval & terrassant un dragon, est plus grand que les autres, & est entouré d'une guirlande, dont la moitié est de feuilles de chesne, & l'autre moitié de feuilles d'olivier. Le bonnet de ce Grand-Maistre est à la Macedoine de la hauteur d'un palme, & de velours cramoisi, doublé de satin blanc: il est retroussé en quatre endroits avec le mesme monogramme X.& P. en broderie d'or, & orné d'une plume d'autruche noire.

> Les Grands-Croix, qui sont au nombre de cinquante, ont un pourpoint & un haut-de-chausse bleus, & par dessus une yeste blanche descendant jusqu'aux genoux. Leurs bas & leurs souliers sont blancs aussi, le ceinturon de velours rouge; & le manteau, qui n'est pas si long que celui du Grand-Maistre, & à costé duquel est la Croix de l'Ordre, est de damas bleu doublé de blanc. Ils ont droit aussi de porter le grand Collier, & leur bonnet orné de plumes blanches est de satin bleu, aïant aux quatre costés le monogramme X. & P. en broderie d'or.

> Les Chevaliers de Justice ont le mesme habillement, excepté que le manteau est d'armoisin bleu ondé, & qu'ils ne peuvent pas porter le grand Collier. Ils ont seulement au cou une petite chaisne d'or d'où pend la Croix de l'Ordre emaillée de rouge. Les Chevaliers Ecclesiastiques, qui sont Nobles aussi, ont un grand manteau bleu & un bonnet quarré de velours de la meime couleur avec le monogramme X.&P.auxquatre costés. Les Prestres d'obedience ou Chapelains ont dans les ceremonies un surplis de taffetas bleu avec des franges tout autour, & à costé la croix de velours rouge; mais bors les ceremonies ilsportent au cou une croix d'or, & sur le manteau une croix de laine rouge orlée d'un cordon de laine jaune. Quant aux Freres servans ils ont seulement une écharpe bleuë de taffetas qui passe depuis l'épaule droite jusqu'à la hanche gauche avec une demie croix au milieu, à laquelle il manque le croison d'enhaut; & lorsque les Chevaliers sont à la guerre & combatrent pour la Foi, ils doivent porter une supra-veste en forme de scapulaire de drap blanc, aiant au milieu une croix rouge. Les



Chanoine Séculier,

102. de la Congregation de Saint Georges, in Algha.



Ancien habillement des Chevaliers de l'ordre de s'Earare, 60. dans le Quinzième siècle.

PREMIERE PARTIE, CHAP. XXXII.

Les Souverains Pontifes avoient accordé à perpetuité la Grande-Maistrise de cetOrdre à la Maison des Comnenes; mais L'ERS DE André Ange Flave Comnene, Prince de Macedoine, le der- DE S. LAnier qui restoit de cette Maison, après avoir gouverné l'Ordre ZARE, pendant plusieurs années, ceda l'an 1699, la Grande-Maistrise au Duc de Parme, François Farnele, pour lui & les successeurs à perpetuité, ce que le Pape Innocent XII. a confirmé la mesme année par un Bref du 29. Octobre, & depuis ce temslà le nouveau Grand-Maistre a fait quelques changemens aux Statuts.

Bernard. Giustiniani, Hist. Chronolog. de gli Ord. Militari Tom.1. Joseph Michieli y Marquez, Tesoro militar. de Cavalleria. Francesco Maluezzi, Privileg. Ord. S. Georg. Majolino Bisaccioni, Statuti & Privileg. della Sacra Relig. Constantiniana. Les mesmes Statuts imprimés à Ravennes & à Rome. Philip. Bonanni, Catalog.Ord. Militarium. Dom Apolin. d'Agresta, Vit. di S. Bafilio & Bolland. Tom. 3. Aprilis die 23. pag. 155.

## CHAPITRE XXXII.

Des Chevaliers Hospitaliers de l'Ordre de saint Lazare de Jerusalem.

Uo I QUE l'Ordre Militaire de saint Lazare ait esté Loumis à la Regle de saint Augustin, & qu'il soit encore toumis en Savoye à celle de faint Benoist; neanmoins comme il y a plusieurs Historiens qui rapportent son origine à saint Basile, dont les Chevaliers de cet Ordre (à ce qu'ils pretendent ) ont suivi la Regle pendant plusieurs siécles; nous ne pouvons pas nous empescher d'en parler en cet endroit, en attendant que nous en parlions encore en traitant de l'origine des Ordres Militaires de Notre-Dame du Mont-Carmel & de saint Maurice, ausquels il a esté uni dans la suite. Mais si nous en parlons presentement, ce ne sera pas pour lui accorder une origine si éloignée, que de Belloy a renduë encore plus chimerique en la faisant remonter jusqu'à l'an 72. de Jesus-Christ, ajoutant que cet Ordre avoit d'a- De Be'loy, bord esté institué pour la desense des Chrestiens persecutés de Chevaaprès la mort de Jesus-Christ, par les Scribes, les Pharissens, lerie, chaples Saducéens & les Romains.

Tome I.

Gregor. Nanzian. ()/Al. 20.

Il est certain que saint Basile sit bâtir un Hospital magniss. que dans l'un des fauxbourgs de Césarée, qui peut avoir esté DE S. LA- commence vers l'an 370, ou 371. & que saint Gregoire de Næzianze, après en avoir fait la description, compare à une Ville. Quoiqu'on y recust indifferentment toutes sortes de personnes, à qui la foiblesse & les incommodités rendoient necessaire le secours des autres, & mesme pour recevoir les Etrangers qui' passoient par Celarées il n'y a pas de doute neanmoins qu'ilne fust specialement establi pour y recevoir les lepreux; puisque le mesme saint Gregoire de Nazianze dit aussi, que l'on ne voyoit plus dans Cesarée ce triste & miserable spectacle des lepreux, qui avoient esté interdits de la conversation de leurs proches & du commerce de tous les hommes, & dont l'abord causoit auparavant plus d'horreur que de pitié.

Theodorer.

C'est ce qui est confirmé par Theodorer, qui remarque 116 4. cap. que saint Basile prenoit d'eux un soin tout particulier, & que l'Empereur Valens, tout Arien qu'il estoit, donna aux pauvres lepreux, dont ce Saint avoit soin, les plus belles Terres qu'il eust en ces quartiers. Ceux qui presendent que l'Ordre de saint Lazare tire son origine de cet Hôspital, disent que le zele de saint Basile sur imité par plusieurs Villes, qui à son exemple bâtirent aussi des Hospitaux; & que comme les lepreux estoient fort communs en ce tems-là, & pouvoient communiquer leur maladie par la frequentation, les Hospiraux qu'on leur destina furent nommés Leproseries & Maladeries sous le titre de saint Lazare, & que ceux qui eurent soin de ces Hospitaux embrasserent la Regle de saint Basile, & formerent un Institut different de son Ordre sous le nom de saint Lazare, qui fut approuvé par le Pape saint Damase.

M. Maimbourg dans fon Histoire des Croisades, confond Historia les Chevaliers de saint Lazare avec ceux de saint Jean de Je-Contrades, rusalem appellés communément de Malte : ou du moins il semble infinuer que ceux-ci ont pris leur origine des Chevaliers de saint Lazare; car il dit que les Chevaliers de saint Lazare sont les plus anciens Hospitaliers qui s'establirent à Jerufalem: que lorsque les Princes Chrestiens conquirent la Terresainte, il y avoit à Jerusalem des Hospitaliers, dont les uns recevoient les Pelerins, & les autres avoient soin des malades, & particulierement des lepreux : que ceux qui recevoient les Pelerins, n'ont commencé que long-tems après les Hospita-



Ancien Babillement des Chevaliers de l'ordre de S. La rare, dans le Seixième Siècle.

Premiere partie, Chap. XXXII. liers de saint Lazare: que ce qui y donna lieu, sur que cer-CHIVA-

tains Marchands d'Amalphi au Roïaume de Naples qui trafi- L'ORDRE quoient dans la Syrie, aïant obtenu d'un Caliphe d'Egypte la DE S. LApermission de bâtir un Monastere proche le saint Sepulcre, ZARE. ils y ajoûterent un Hospital avec un Oratoire dedié en l'honneur de saint Jean l'Aumosnier, pour y recevoir les Pelerins & les pauvres malades, & qu'alors il s'y fit une Communauté, qui,outre ceux qui s'employoient auparavant à traiter les malades & les lepreux, comprenoit aussi ceux qui estoient destinés particulierement au service des Pelerins, & que les uns & les autres s'appelloient indifferemment Hospitaliers. Il ajoute qu'ils vécurent long-tems dans cet exercice de charité sous un Superieur que l'on appelloir Maistre de l'Hospital, jusqu'à ce qu'après la conqueste de la Palestine par les Princes Croisés, ils prirent les armes, non seulement pour la défense des pauvres Pelerins; mais aussi pour servir les Rois de Jerusalem, ausquels ils furent d'un grand secours dans toutes les guerres. Pour lors, dit-il, ils partagerent leur Communauté en trois estats differens, dont le premier fut celui des Chevaliers qui alloient à la guerre, le second des Freres servans qui avoient soin des malades & des Pelerins, & le troisième estoit celui des Ecclesiastiques & des Chapelains qui leur administroient les Sacremens, & cette Compagnie fut érigée en Ordre Militaire, que le Pape Paschal II. confirma.

Il parle ensuite de l'institution des autres Ordres Militaires du faint Sepulcre, des Templiers & de Notre-Dame des Allemands ou Teutonique, & revenant à celui de faint Lazare, il dir. Mais pendant que ces Ordres Militaires commençoient « ainsi presqu'en mesme tems à s'establir peu à peu dans Jeru-« salem, celui des Hospitaliers anciens & modernes que l'on « peut dire avoir esté le modelle des autres, faisoit de grands " progrès dans la Palestine, & s'attiroit beaucoup de conside- " ration par les grands services qu'il rendoit en paix & en guer- « re. C'est pourquoi le nombre des Pelerins, aussi-bien que ce-« lui des Soldats & des Gentilshommes qui entrerent dans cet " Ordre, croissant tous les jours, le B. Gerard Tung Provençal « de l'Isle de Martigues, qui estoit Maistre des Hospitaliers." lorsque Jerusalem fut prise sur les Sarrasins, bâtit environ l'an « 1112. un troisième Hospital sous le nom de saint Jean Baptiste, « & y logea ses nouveaux Chevaliers, qui commencerent peu «

Kk ij

CHEVA- » de tems après à former le dessein de suivre une conduite & L'ORDRE" une forme de vie, plus severe encore & plus parfaite; que celle DE S LA-» de leurs anciens Confreres. En effet, comme après la mort de " Gerard on élut, à la pluralité des voix, Frere Boyant Roger, » pour Grand-Maistre des Hospitaliers, les nouveaux Cheva-» liers de ce troisième Hospital de saint Jean Baptiste, persistant » dans leur premiere resolution de mener une vie plus parfaite, » & d'ajoûter comme les Chevaliers du Temple à leurs autres " Vœux, celui de chasteté, se separerent des anciens Hospita-" liers, & choisirent pour leur Chef, Frere Raymond du Puy " Gentilhomme de Dauphiné. . . . . . Quant aux anciens Cheva+ » liers qui furent ainsi separés des nouveaux, avec lesquels ils " ne faisoient auparavant qu'un seul Ordre, sous un mesme " Grand-Maistre, ils retinrent leur ancien nom de saint La-"zare.

Il paroist par ce discours de M. Maimbourg que l'Hospital de saint Jean Baptiste estoit different de celui de saint Jean l'Aumoinier, qui avoit esté bâti proche le Monastere que ces Marchands d'Amalphi avoient fait construire aux environs du saint Sepulcre, & que l'on nommoit de sainte Marie de la Latine. Cependant Guillaume de Tyr, auquel on doit ajoûter foi, témoigne que de son tems, & lorsqu'il escrivoit son Histoire en 1183. ce Monastere s'appelloit encore de la Latine: & quoniam viri Latini erant, qui lecum fundaverant, & qui religionem conservabant, id circo ab ea die usque in pra-Tyr 116.18. sens, locus ille Monasterium de Latina dicitur. Il ne distingue point l'Hospital de saint Jean l'Aumosnier d'avec celui de saint Jean Baptiste, que M. Maimbourg dit que le B. Gerard sie bâtir, il ne parle que d'un seul, dont l'Eglise avoit esté dediée à faint Jean l'Aumosnier: Erexerunt etiam in eodem loco altare in honore B. Joannis Eleymos. C'est dans cet Hospital qu'il dit que le B. Gerard mourut après y avoir servi les pauvres pendant un tems considerable sous les ordres de l'Abbé & des Religieux du Monastere de la Latine, & que Raymond lui succeda: Et in Xenodochio similiter repertus est quidam Gerardus, vir probata conversationis, qui pauperibus in eodem loco tempore hostilitatis de mandato Abbatis & Monachorum, multò tempore devote serviebat : cui postea successit Raymundus iste de quo nobis sermo in presenti. Il se plaint ensuite que ce Raymond & ses Hospitaliers qui n'avoient eu que de foibles com-

6.5. & 6.

PREMIERE PARTIE, CHAP. XXXII.

261
mencemens, se voïant extremement riches, s'estoient d'a-Chevabord soustraits de la Jurisdiction de l'Abbé du Monastere de LIERS DE
la Latine, & avoient obtenu des Bulles du Pape, qui les exem- DE S. LAtoit aussi de celle du Patriarche de Jerusalem: Sic ergo de 2ARE.

tam modico incrementum habentes, pradicta domus fratres, prius
à jurisdictione se substraxerunt Abbatu: deinde multiplicatus in
immensum divitius, per Ecclessam Romanam à manu & potestate
Domini Patriarcha sunt emancipati. Ce n'est uniquement que
des Chevaliers de saint Jean de Jerusalem dont cet Auteur
parle, d'où l'on doit conclure que c'est sans aucun fondement que M. Maimbourg qui cite mesme Guillaume de Tyr,
a avancé que les Chevaliers de saint Jean de Jerusalem &
ceux de saint Lazare, avoient esté unis, & n'avoient fait pendant un tems qu'un mesme Ordre.

Il est vrai que le Grand-Maistre Raymond du Puy, de l'Orde de saint Jean de Jerusalem, changea le titre de son Hospital qui avoit esté dedié à saint Jean l'Aumosnier en celui de saint Jean-Baptiste, qu'il prit pour Protecteur de son Ordre, aïant voulu imiter la penitence de ce Precurseur du Sauveur du monde, & l'aïant proposé pour modelle à ces Chevaliers. C'est peut-estre ce qui a donné lieu à M. Maimbourg, de croire qu'il avoit basti à Jerusalem un troisséme Hospital sous ce nom, comptant apparemment pour le premier de ceux qui estoient en cette ville, celui de saint Jean l'Aumosnier proche le Monastere de sainte Marie de la Latine, & pour le second celui que les Allemands avoient fait bastir sous le Titre de Notre-Dame des Allemands ou des Teutons.

Quant à ce Frere Boyant Roger, que le mesme Auteur ditaqu'on élut à la pluralité des voix pour Grand-Maistre des Hospitaliers après la mort du B. Gerard; je ne sçai si les Chevaliers de saint Lazare le mettent au nombre de leurs Grands-Maistres; mais quoique Bosio dans son Histoire de l'Ordre des Chevaliers de saint Jean de Jerusalem, ait dit que ce Fre-re Boyant Roger sur élu pour Grand-Maistre de cet Ordro après la mort du B. Gerard, il ne se trouve pas neanmoins au nombre des Grands-Maistres, dont le Commandeur Naberat Geronim, nous a donné un abbregé des Vies dans les Privileges de cet Vis. de Ordre qu'il a recueillis. Le Commandeur Maruli dans les Grands. Vies des mesmes Grands-Maistres, mais plus amples que celles Maest. di Maistres.

que Naberat avoit données, n'y met point aussi ce Boyant L'ORDRE Roger. Il avoue bien qu'il en est fait mention dans une do-DE S LA- nation de l'an 1120, que fit à l'Ordre de saint Jean de Jerusalem Otton Comte d'Abruzze, où il declare avoir fait ce Roger Gouverneur de l'Hospital de saint Jean de Jerusalem; mais le Commandeur Maruli pretend que l'on ne doit pas conclurre de là, que ce Roger air esté Recteur ou Preser de l'Hospital, qui sont des titres qui ne conviennent qu'à un Superieur & non pas celui de Gouverneur, & qu'il se peut faire qu'il ait esté establi Gouverneur de l'Hospital en l'absence de Raymond du Puy qui succeda à Gerard: d'autant plus qu'il n'y a aucun Titre dans la Chancellerie de l'Ordre où il soit parlé de ce Roger en qualité de Superieur ou de Maistre.

D'ailleurs s'il estoit vrai que les Chevaliers de saint Jean de Jerusalem & de saint Lazare, ne se fussent separés qu'après l'élection de ce Frere Boyant Roger, il s'ensuivroit que cette separation n'auroit esté faite qu'après l'an 1120, puisqu'il est fait mention de ce Roger en qualité de Gouverneur de l'Hospital de saint Jean de Jerusalem dans la donation du Comte d'Abruzze dont nous avons parlé, ce qui est contraire aux pretentions de M.de Guenegaud ci-devant Chancelier de l'Ordre de saint Lazare, qui dans un de ses Factums contre Monsieur le Marquis de Dangeau Grand-Maistre de cet Ordre, s'est déja declaré en faveur de l'union des deux Ordres de saint Jean & de saint Lazare de Jerusalem, & dit qu'ils furent separés dans le onziéme siécle. Peut-estre que Monsieur de Guenegaud dans l'Histoire de son Ordre qu'il promet de donner au public, & qui n'a rien épargné pour recouvrer les Titres de cet Ordre, apportera des témoignages plus convaincans que ceux que M. Maimbourg a donnés, pour prouver l'Union de ces deux Ordres de saint Jean & de faint Lazare de Jerusalem.

En attendant les esclaircissemens que nous donnera cette Histoire de Monsieur de Guenegaud, ce que l'on peut dire de plus certain touchant les Chevaliers de saint Lazare, c'est qu'ils ont commencé d'abord par exercer la charité envers les pauvres lepreux dans des Hospitaux destinez pour les recevoir, qu'ils prenoient le nom d'Hospitaliers, & que dans la suite, à l'exemple des autres Hospitaliers, il y en eut une partie qui prit les armes pour le service des Princes Chrestiens

PREMIERE PARTIE, CHAP. XXXII. qui conquirent la Terre Sainte, sans abandonner pour cela CHEVAL l'Hospitalité, ce qui ne peut estre arrivé que dans le douzié- L'ORDRE me siécle.

Ils recevoient mesme dans seur Ordre des sepreux, apparemment pour avoir soin des autres lepreux, qui se retiroient volontairement dans leurs Holpitaux, ou que l'on obligeoit par force d'y entrer; & ce qui est remarquable, c'est qu'ils ne pouvoient élire pour Grand-Maistre qu'un Chevalier lepreux de l'Hospital de Jerusalem, ce qui a duré jusque sous le Pontificat d'Innocent IV. c'est-à-dire vers l'an 1253, qu'aiant esté obligés d'abandonner la Syrie, ils s'adresserent à ce Pontife, & lui remontrerent qu'aïant toûjours élu pour leur Grand-Maistre depuis leur Institution, un Chevalier lepreux, ils se trouvoient dans l'impossibilité d'en élire un; parce que les Infidelles avoient tué tous les Chevaliers lepreux de leur Hospital de Jerusalem. C'est pourquoi ils priesent ce Pontife deleur permettre d'élire à l'avenir pour Grand-Maistre un Chevalier qui ne fust pas attaqué du mal de Lepre, & qui fust en bonne santé, & le Pape les renvoïa à l'Evesque de Frescati, pour qu'il leur accordast cette permission après avoir examiné si cela se pouvoit faire selon Dieu. C'est ce qui est rapporté par le Pape Pie IV. dans sa Bulle de l'an 1565, si estendue & si favorable à l'Ordre de saint Lazare, par laquelle il renouvelle tous les privileges & toutes les graces que ses Predecesseurs lui ont accordées, & lui en donne de nouvelles. Voici comme il parle de l'élection que les Chevaliers de cet Ordre devoient faire d'un Grand-Maistre lepreux: Et Inno-Eull. Rom, centius IV. per eum accepto, quod licet de antiqua, approbata, & Conf. 25. Entenus pacifice observata Consuetudine obtentum esset, ut miles Pii 4 5. 42 leprosus domâs sancti Lazari Hyerosolimitani in esus Magistrum assumeretur: Verum quia fere omnes Milites leprost dicta domûs ab inimicis sidei miserabiliter interfecti fuerant, & hujusmodi consuetudo nequibat commode observari: Id circo tanc Episcopo Tusculano per quasdam commiscrat, at si sibi secundum Deum visum foret expedire, Fratribus ipsis licentiam, aliquem Militem sanum, & Fratribus prædictæ domês sancti Lazari in ejus Magistrum (nonobstante consuceudine hujusmodi) de catero eligendi authoritate Apostolica concederet.

Les Chevaliers qui n'estoient point lepreux, & qui estoient en estat de porter les armes, rendirent de signalés services aux-

Histoire des Ordres Religieux, Princes Chrestiens dans la Palestine, ce qui obligea les Rois Baudouin II. Fouques, Amaury III. & IV. & les Reines Me-DE S. LA- lisinde & Theodore, à prendre leur Ordre sous leur protection, & à faire beaucoup de bien aux Maisons qu'ils avoient dans la Syrie. Ils reçurent aussi plusieurs Privileges des Souverains Pontifes, & estant passés en Europe, les Princes leur donnerent de riches possessions. Clement IV. ordonna sous peine d'excommunication à tous les Prelats de l'Eglise, que sorsque les Chevaliers de saint Lazare s'adresseroient à eux pour obliger les lepreux de se retirer dans leurs Hospitaux, ils eussent à donner main-forte à ces Chevaliers, & à contraindre les lepreux de se retirer chez eux avec leurs biens meubles & immeubles. Alexandre IV. par une Bulle de l'an 1255, leur permit de suivre la Regle de saint Augustin qu'ils assuroient avoir suivie jusqu'alors, comme il est marqué dans la Bulle de ce Pontife, où il n'est point fait mention de la Regle de saint Basile, ce qui fait voir que c'est sans raison que quelques-uns disent qu'ils ont autrefois suivi la Regle de saint Basile. Le mesme Pape les mit sous la protection du saint Siége l'an 1257. & confirma les Donations que l'Empereur Frideric II. leur avoit faites dans la Sicile, la Poüille, la Calabre & quelques autres Provinces. Henry Roi d'Angleterre, Duc d'Anjou & de Normandie, Thibaut Comte de Blois & plusieurs autres augmenterent leurs revenus.

Mais de tous les Princes Chrestiens il n'y en a point dont ces Chevaliers aïent reçu de plus grands bienfaits que des Rois de France; car aïant esté chassés de la Terre-Sainte l'an 1253. ils suivirent le Roi saint Louis, qui, en reconnoissance. des services qu'ils lui avoient rendus en Orient, confirma les Donations que ses Predecesseurs leur avoient faites, les mit en possession de plusieurs Maisons, Commanderies & Hospitaux que ce Prince fonda, & leur accorda plusieurs Privileges. Pour lors ils establirent le Chef de leur Ordre à Boigny près d'Orleans, qui leur avoit esté donné dès l'an 1154, par Louis VII. dit le Jeune, & le Grand-Maistre prit le Titre de Grand-Maistre de l'Ordre de saint Lazare, tant deçà, que delà les Mers, sa jurisdiction s'estendant, non seulement sur les Chevaliers qui estoient en France, mais mesme sur tous les Estrangers. C'est pourquoi Jean de Couras, qui avoit esté pourveu de cette Charge l'an 1342, par Philippes de Valois, donna

pouvoir-

PREMIERE PARTIE, CHAP. XXXII.

pouvoir l'an 1354. à Frere Jean Hallidei Ecossois, de gouverner en son nom, tant au Spirituel qu'au Temporel, tout ce l'Ordre
qui appartenoit à l'Ordre en Angleterre & en Ecosse, à la de la charge de faire tenir par chacun an à la grande Commanderie de Boigny trente Marcs sterlins d'argent. Le Roi Charles V. surnommé le Sage, aïant pourvû de la Grande Maistrise l'an 1377. Jacques de Beynes, ce Grand-Maistre donna à
Frere Dominique de Saint Roy, la Commanderie de Seringon en Hongrie, & l'establit son Vicaire General dans tout
ce Roïaume, avec obligation de se trouver aux Chapitres
Generaux à Boigny, & d'y apporter quatre marcs d'argent
sin. L'on trouve un F. P. Potier dit Constans, Prestre de cet
Ordre, Commandeur de la Lande-Daron, mort en 1450, qui

prenoit la qualité de Vicaire General du Grand-Maistre G. Desmares. Le Grande-Maistrise sut encore donnée par Charles VII. à Pierre Ruaux l'an 1441. & par Louis XI. à Jean Cornu l'an 1481.

Mais comme les lepreux estoient rares, & que l'on voïoir peu de personnes attaquées de cette maladie, il semble que ces Chevaliers Hospitaliers, qui d'ailleurs s'estoient beaucoup relâchés de leur premier Institut, principalement ceux d'Italie, estoient devenus inutiles: c'est ce qui obligea le Pape Innocent VIII. de supprimer leur Ordre & de l'unir avec tous les biens qui lui appartenoient à l'Ordre de saint Jean de Jerusalem, par une Bulle de l'an 1490. Mais cette Bulle ne sut point reçuë en France, où il y a toûjours eu des Grands-Maistres de l'Ordre de saint Lazare de Jerusalem, qui ont reçu des Chevaliers ausquels ils ont conferé les Commanderies qui en dépendent, & ont toûjours esté maintenus dans ce droit. Le Grand-Prieur d'Aquitaine de l'Ordre de saint Jean de Jerusalem aïant pourveu un de ses Chevaliers de la Commanderie de saint Thomas de Fontenay appartenant à l'Ordre de saint Lazare, le Grand-Maistre de cet Ordre & ses Chevaliers s'y opposerent. Il y eut à ce sujet procès au Parlement de Paris, qui fut decidé l'an 1547, en faveur du Grand-Maistre de l'Ordre de saint Lazare, qui fut maintenu dans le droit de conferer toutes les Commanderies de son Ordre à ses Chevaliers, & les Chevaliers de saint Jean de Jerusalem furent deboutés de leurs pretentions. Le Roi Louis XII. donna la Grande-Maistrise à Aignan de Mareüil. Son frere,

Tome. I.

Histoire des Ordres Religieux,

Claude de Mareuil, en fut aussi pourveu par François I. & L'ORDRE Henry II. y nomma Jean de Conty, qui assembla un Chapitre DE S. LA. general à Boigny, où il donna à bail emphitheorique pour deux cens vingt Florins par an, tous les biens appartenans. à l'Ordre au territoire de Sussano dans la Province de la Poüille, à un Chevalier de Calabre qui estoit present. Le mesme Roi pourveut de la Grande-Maistrise après la mort de Jean de Conty, Jean de Levi qui assembla aussi le Chapitre General à Boigny l'an 1558. où il se trouva un grand nombre de Chevaliers de toutes les parties de l'Europe. Michel de Seurre fut encore fait Grand-Maistre par le Roi François II.

& François Salviati par Charles IX.

S'il est vrai ce que dit le P. Toussaint de saint Luc, dans son Abbregé Historique de l'Institution de l'Ordre de saint Lazare, que le Grand-Maistre Salviati sit Chevalier de cet Ordre Jeannot de Castillon, & Octave Fregose, à la recommandation du Pape Pie IV. & de la Reine de France Catherine de Medicis, ce Pontife auroit reconnu le Grand-Maistre de l'Ordre de saint Lazare en France; quoique cet Ordre eust esté supprimé par Innocent VIII. Mais ce que le Pere Toussaint ajoûte ensuite, me rend cette reception à l'Ordre de Jeannot de Castillon, à la recommandation du Pape Pie IV. fort suspecte; car il dit encore que le Grand-Maistre Salviari donna à ce Jeannor de Castillon l'administration du grand Hospital de saint Lazare de Capouë, l'establissant son Vicaire General & Grand-Maistre de l'Ordre en Italie. Le Titre de Grand-Maistre donné par un Grand-Maistre à son Vicaire General, Commissaire ou Delegué, n'a jamais esté en pratique dans aucun Ordre. Les Grands-Maistres ou Generaux qui some Chefs d'Ordre, peuvent bien donner à leurs Vicaires ou Commiliaires leur autorité & leur pouvoir; mais ils ne leur donnent jamais les Titres qui ne conviennent qu'à leurs propres personnes comme Chefs. L'intention du Pere Toussaint a esté d'insinuer par ce moien, que Jeannot de Castillon, nommé Grand-Maistre de l'Ordre de saint Lazare dans la Bulle de Pie IV. de l'an 1565, dont nous avons parlé, n'estoit que le Vicaire General du Grand-Maistre de cet Ordre en France; mais s'il n'avoit esté que Vicaire general du Grand-Maistre de France, comment ce Pontife dans cet te Bulle si ample & si estenduë, auroit-il pû oublier le Grand-

PREMIERE PARTIE, CHAP. XXXII. Maistre de France dont il ne fait aucune mention, voulant au CHEVAcontraire qu'après la mort du Grand-Maistre Jeannor de LIARS DE Castillon & de ses Successeurs, ou sur leur demission volon-DES. Lataire, les Chevaliers procedailent à l'élection d'un autre zare Grand-Maistre en tel lieu que bon leur sembleroit. Jeannot de Castillon ne se pretendoit pas seulement Grand-Maistre de l'Ordre de saint Lazare en Italie, mais il se disoit Grand-Maistre decet Ordre par tout le monde. C'est ce qu'on lit à la fin des Privileges de cet Ordre qui furent imprimés à Rome l'an 1566, chez Antoine Blade, Imprimeur de la Chambre Apostolique, où il y a : Auspicies Illustrissimi & Reverendissimi Jeannotti Castillionei Mediolanensis, Religionis & Militia sancti Lazari Hierosolymitani per totum Orbem Generalu Magistri , Vincentius Merenda in lucem edidit. Ainsi il est plus vrai de dire que ce Jeannot de Castillon qui estoit Commandeur de l'Hospital de Capouë, avoit usurpé le Titre de Grand-Maistre, qui n'appartenoit qu'au Commandeur de la Maison de Boigny en France, dont François Salviati estoit pour lors pourveu, cette Commanderie estant annexée à la dignité de Grand-Maistre.

Mais il n'estoir pas le premier qui avoir usurpé ce Titre. Il y avoit eu avant lui Mutio de Azzia, qui se disoit aussi Grand-Maistre General de l'Hospital de saint Lazare de Jerusalem, comme il paroist par une autre Bulle du mesme Pie IV. de l'an 1761. où ce Pontife lui donne ce Titre: Dilecto Filio Mu- Privilez. tio de Azzia Magistro Generali Hospitalis sancti Lazari Hieroso-Ord. S. L. lymitani Ordinis sancti Augustini. L'on trouve encore en 1539. 28. un Pyrrhus-Louis Caraffa, qui prenoit le Titre de Maistre ou Commandeur General de saint Lazare de Jerusalem, dans l'une & l'autre Sicile decà & delà le Phar, ce qui fait voir que eeux-là se sont trompés, qui ont escrit que Pie IV. avoit restabli l'Ordre de faint Lazare, qui avoit esté supprimé par Innocent VIII. & qu'il en avoit accordé la Grande-Maistrise à Jeannot de Castillon par sa Bulle de l'an 1565, puisqu'outre les Grands-Maistres Caraffa & d'Azzia qui avoient precedé de Castillon, celui-ci estoit déja Grand-Maistre lorsque Pie IV. lui accorda cette Bulle si ample & si favorable 🔩 à œt Ordre l'an 1565, pour s'en convaincre il n'y a qu'à lire cette Bulle, où parlant de Jeannot de Castillon, il dit : Nos igitur volentes dilectum Filium Jeannottum Castillioneum mo-

Digitized by Google

dernum hospitalis & militia pradictum Magnum Magistrum ; L'ORDRE ejusque successores Magnos ipsius hospitalis Magistros pro tem-DE S. La-pore existentes, ac hospitale & militiam hujusmodi corumque Conventum etiam amplioribus quam quispiam nostrorum pradecessorum pradictorum eos prosequuti fuerint, favoribus & gratiis prosequi. Cet Hospital & Couvent dont parle ce Pape, estoit l'Hospital & Couvent de saint Lazare de Jerusalem qui estoit Chef de l'Ordre, avant que les Chevaliers eussent esté obligés d'abandonner la Terre-Sainte, & ce n'est point ce l'ape qui transfera ce Chef d'Ordre à l'Hospital de Capouë, comme ont escrit aussi plusieurs Auteurs. Voici comme ce Pontife s'en explique dans la mesme Bulle : Motu proprio non ad feannotti aut Priorum , Praceptorum , Militum , Fratrum , vel personarum seu aliorum, pro eu nobis super hoc oblata petitionis instantiam, sed mera liberalitate, & ex certa scientia nostra, ac de Apostolica porestatis plenitudine, institutionem & erectionem hospitalis & militia hujusmodi, ejusque translationem olim ad Praceptoriam, vel Domum Capuanam pradictam factam .....approbamus, confirmamus.

C'estoit le Pape Leon X. qui avoit reconnu l'Hospital de Capouë pour Chef de l'Ordre; puisqu'à la priere de l'Empereur Charles V. il avoit rendu à l'Ordre de saint Lazare les Hospitaux de saint Jean de Palerme & de sainte Agathe de · Messine, & les avoit soumis, comme au Chef, au Commandeur de l'Hospital de Capouë, à qui il donne le Titre de Grand-Maistre, comme il est encore marqué dans la Bulle de Pie IV. Il paroist donc par cette Bulle, que ce fut Leon X. qui restablit l'Ordre de saint Lazare, & que Pie IV. le remit dans tous les droits, & luy accorda de nouveaux Privileges.

Pie V. par une autre Bulle de l'an 1567. revoqua quelquesuns des Privileges que son Predecesseur avoit accordés,& en modera quelques autres. Mais après la mort de Jeannot de Castillon qui arriva à Verceil l'an 1972. Gregoire XIII. unit l'Ordre de saint Lazare à celui de saint Maurice & en accorda la Grande-Maistrise à Emmanuel Philibert Duc de Savoye, lous pretexte que cette Grande-Maistrise estoit vacante: ac praterea cernentes militiam hospitalis S. Lazari Hierosolymitani sub Regula sancti Augustini jampridem Magistri regimine destitutum. C'est ainsi que le Pape parle dans la Bulle d'union de ces deux Ordres. Cependant François Salviati estoit Grand-Maistre en



Ancien habillement supposé d'un Chevalier de l'ordre de s.t. avare

Premiere Partie, Chap. XXXII. France de l'Ordre de saint Lazare; ainsi l'on peut dire que le Chiva-Pape ne fist cette union que sur un faux exposé: en effet le LIERS DE Grand-Maistre Salviati fit des protestations & des oppositions DE S. LA. à la qualité que le Duc de Sayoye prenoit de Grand-Maistre ZARE. de l'Ordre de saint Lazare, & aux Bulles du Pape Gregoire XIII. il fit assembler le Chapitre General à Boigny l'an 1578. & les Chevaliers de France se maintinrent toujours dans la possession des Commanderies qu'ils avoient en ce Roïaume. Après la mort de ce Grand-Maistre le Roi Henri III. donna la Grande-Maistrise à Aimar de Chattes. Jean de Gayan lui succeda, & sur la demission volontaire qu'il donna de cette Charge à Henry IV. l'an 1604, ce Prince en pourveut Philbert de Nerestang qui fut aussi premier Grand-Maistre de l'Ordre de Notre-Dame de Mont-Carmel, auquel l'Ordre de S. Lazare fut aussi uni en France, comme nous dirons dans la suite de cette Histoire.

Cette succession de Grands-Maistres de l'Ordre de S. Lazare en France depuis que le Pape Innocent VIII. supprima cet Ordre en Italie l'an 1490. fait voir que c'est à tort que le Pere Bonanni de la Compagnie de Jesus dans son catalogue des Ordres Mitaires qu'il donna au public l'an 1712. dit, qu'après la suppression de cet Ordre, sa memoire sut obscurcie peu à peu en France sic paulatim ejus sodalitii memoria tum apud Gallos, tum apud Italos est obscurata; puisqu'il a toujours subsisté en France, où il n'a rien diminué de son ancienne splendeur, qui bien loin de

s'obscurcir a même augmenté.

Ces Chevaliers faisoient autre-fois des vœux solemnels. Il y avoit mesme desReligieuses de cet Ordre, & il en reste encore un Monastere en Suisse. Le P. Bonanni a donné l'habillement d'un deces Chevaliers, tel que nous l'avons fait graver; mais cet habillement est supposé, & n'a esté dessiné apparemment que sur une simple idée. Les Chevaliers de S. Lazare n'ont commencé à porter la croix à huit pointes qu'a la fin du quinziéme siécle ou au commencement du seizième, & cette croix a toujours esté verce, à la différence de celle des Chevaliers de S. Jeande Jerusalem qui est blanche. Le plus ancien monument qui puisse faire connoistre quel estoit le veritable habitlement de ces anciens Chevaliers, se trouve dans la Commanderie de Gratemont, où au pied d'une Image de saint Antoine en relief, posée sur une espece de colomne, l'on voit cinq Chevaliers de saint Lazare à genoux, armés de cuirasse, & un Chapelain du Ll iij

HISTOIRE DES ORDRES RELIGIEUX.

mesme Ordre, aïant tous un manteau long, sur lequel il y a un LIERS DE croix simple, seulement un peu patée aux extremités. Celle DE S. LA- qu'ils ont sur la poitrine est neanmoins différente en ce qu'elle est un peu plus longue par le pied qui se termine en pointe. Lon y lit que ce fut Pierre Potier Commandeur de cet Ordre qui fit faire cette Image, & comme elle a quelque chose de singulier, c'est peut-estre ce qui a obligé des curieux de la faire graver; car S. Antoine est au milieu des flammes, aïant à ses pieds plusieurs pourceaux dans le mesme seu, qui font des sauts en l'air; & ce Saint n'a point un Tau sur son habit comme les peintres le representent ordinairement, mais au lieu du Tau on lui a mis une couronne. J'ai veu deux differentes estampes de cette image,& une autre où est gravé le tombeau de ce F. Pierre Potier avec son Epitaphe qui fait voir que cette image a pû estre faite vers le milieu du quinzième siècle; puisque ce Commandeur mourut l'an 1450. voicy cette Epitaphe:

Ci-devant ce grand Autel git noble homme & Religieuse personne F.Pierre Potier dit Conflans, Frere Prestre en l'Ordre & Chevalerie saint Ladre de Jerusalem, Commandeur de ceans & de la Lande Daron, en son vivant vicquaire General de noble & puissant Seigneur F. G. Desmares Chevalier Grand-Maistre General de toute la susdite Ordre & Chevalerie deçà & de là la Mer, Commandeur de la Maison Conventuelle de Boigni prés Orleans, qui trepasa l'an

mil quatre cent L.

Il y a bien de l'apparence que ce ne fut qu'à la fin de ce siécle ou au commencement du seizième siècle, après que Leon X.eust restabli l'Ordre de saint Lazare en Italie, que les Chevaliers de cet Ordre prirent la croix à huit pointes comme la portoient les Chevaliers de Malthe; car dans les privileges de l'Ordre de saint Lazare imprimés à Rome, comme nous avons dit, en 1566. il y a une vignette, où l'on voit plusieuts Chevaliers aïant tous la barbe longue & recevant la croix de l'Ordre avec une epée, des mains d'un Pape, (peut-estre a-t-on voulu representer Leon X. qui restablit cet Ordre, ) & ces Chevaliers ont une robe noire à grandes manches avec la croix à huit pointes sur la poirine. Il y a aussi à la Bibliotheque du Roi une estampe de l'an 1525, qui represente les differents Ordres qui suivent la Regle de saint Augustin, où l'on trouve un Chevalier de saint Lazare avec une pareille robe; c'est pourquoi nous avons fait graver cet habillement & celui que portoient les mesmes Chevaliers



Chevalier supposé de l'Ordre de Frise.

PREMIÈRE PARTIE', CHAP. XXXIII.' 271
dans le quinzième fiécle, tel qu'il est representé au bas de l'ima-CHEVAge de saint Antoine dont nous avons parlé.

Voyez le P. Toussaint de saint Luc, Memoires en forme d'abbregé DE FRISE;

Historique de l'Ordre de Notre-Dame de Mont-Carmel & de saint Lazare de Jerusalem. Plusieurs Factums & Memoires concernant ces Ordre. Bullar. Rom. Tom. 2. & 3. Maimbourg, Hist. des Croisades. Bernard Giustiniani. Hist. Chronolog. de gli. Ordini Militari. De Belloy, de l'Origine de Chevalerie. Philipes Bonanni, Catalog. Ord. Milit. mum. 65. & Schoonebeck, Histoire des Ordres Militaires Tom. premier.

### CHAPITRE XXXIII.

# Des Chevaliers de Frise ou de la Couronne.

Voique Schoonebeck dans son Histoire des Ordress Militaires dise, qu'avant l'établissement de celui de saint Jacques de l'Epécen Espagne, il n'y avoit eu encore aucune societé Militaire qui consacrast ses biens & sa vie à combatre contre les Infidelles pour le bien de la Chrestienté, il ne laisse pas neanmoins de nous en donner d'autres qu'il prétend avoir esté institués plusieurs centaines d'années avant celui de saint Jacques de l'Epée, tel est entr'autres l'Ordre de Frise ou de la Couronne dont il fait remonter l'origine jusqu'en l'an-802 après Mennens, Michieli, Giustiniani & quelques autres qui disent, que ce fut Charlemagne qui en fut le Fondateur, & que ce Prince donna aux Chevaliers, pour marque de cet Ordre, une Couronne qu'ils devoient porter sur un habit blanc avec cette devile: Coranabitur legitime sertans. Quelques-uns disent que ce fut pour recompenser les Frisons qui lui avoient esté d'un grand secours dans la guerre qu'il eut contre les Saxons. D'autres prétendent que ce fut quand il eust défait les Lombards, & qu'il eut fait prisonnier leur Roi Didier. Giustiniani rapporte, après Hanconius Historien de Frise, un prétendu Privilege que ce Prince accorda à Rome à ces nouveaux Chevaliers l'an 802. & il ajoute avec d'autres, qu'il leur donna la Regle de saint Bafile. Mais outre que nous ne reconnoissons point d'Ordre Militaire avant le douzième fiécle, quelle apparence y a-t-il que Charlemagne eust donné à ces Chevaliers la Regle

Histoire des Ordres Religieux, zires pr de saint Basile, lui qui estoit si zelé pour faire observer celle de Saint Benoist & qui n'en reconnoissoit point d'autre dans ses Etats : ainsi je regarde cet Ordre comme supposé. Ces Auteurs ajoutent que les Chevaliers de Frise faisoient vœu d'obeir à leur Prince, & de défendre la Religion Chrêtienne aux depens de leur sang. La principale ceremonie qu'on observoir à leur. reception, selon ces Ecrivains, estoit de leur attacher le baudrier & de leur metre l'épée au costé, on leur donnoit un souflet qui fut changé depuis en un baiser, & à l'accolade; & on ne recevoit personne qu'il n'eust servi cinq ans l'Empereur à ses frais. Mais cet Ordre, comme nous avons dit, est supposé: & je ne sçai sur quoi fondé Schoonebeck dit, que les Rois de France, s'en attribuent toujours la dignité de Grands-Maistres; quoique le pouvoir de faire des Chevaliers appartienne, dit-il, aux Empereurs, comme estant attaché à la Couronne Imperiale; car nous ne voïons pas que les Rois de France ni les Empereurs, aient creé de ces sortes de Chevaliers; & ains l'Abbé Giustiniani pouvoit se dispenser de donner une suite chronologique des Grands-Maistres de cet Ordre prétendu, depuis Charlemagne jusqu'au Roi de France Louis XIV. &

> l'Empereur Leopold I. Mennenius, Delicie Equest. ord. L'Abbé Giustiniani, Hist. di tuti gli. Ord. militari. And. Mendo, De Ord. Milit. Herman & Schoonebeck dans leurs hist. des Ord. Milis. & Joseph Michieli Teroso. Milit.di Caval.

#### X X X I V.CHAPITRE

Des Chevaliers de l'Ordre Militaire de saint Cosme & de saint Damien, ou des Martyrs dans la Palestine.

NOMME ce ne fust que l'an 1096, que les Princes Chresriens se liguerent pour la premiere Croisade, afin de retirer des mains des Infidelles les saints lieux qu'ils occupoient dans la Palestine: il n'y a pas d'apparence de croire ce qu'on nous veut persuader de l'Ordre de S. Cosme & de S. Damien, qui selon plusieurs Ecrivains commença l'an 1030. L'air de la Palestine (à ce qu'ils disent) qui estoit malsein, causa beaucoup de Maladies parmi les Chrestiens qui y estoient accouru



Chevalier supposé de l'Ordre de S. Cosme, 64. et de s. Damien, dans la Palestine.

PREMIERE PARTIE, CHAP. XXXIV. 273
de toutes parts pour tascher de retirer des mains des Insidelles S. Cosme
les Saints lieux dont ils s'estoient emparés, & donna lieu à quel- ET DE S.

ques personnes charitables vers l'an 1030. de bastir un Hospital DAMIEN.

à Jerusalem & dans d'autres Villes, sous l'invocation des saints
Martyrs Cosme & Damien, qui durant leur vie avoient exercé la Medecine. Tous les malades, les pauvres, & les Esclaves qu'on rachetoit, y estoient indifferemment reçus, & la charité de ceux qui avoient soin de ces Hopitaux, n'estoit pas seulement bornée à secourir les malades, elle s'estendoit encore sur tous les Necessiteux, les Veuves, & les Orphelins, auxquels on fournissoit des alimens, des vestemens & de l'argent; & on prenoit encore le soin de faire enterrer les morts qu'on

trouvoit abandonnés.

Ces Hopitaliers s'emploïoient aussi avec beaucoup d'ardeur au rachat des Chrestiens qui avoient eu le malheur de tomber entre les mains des Infidelles, ce qui fit que peu de temps après leur institution ; ils furent elevés à la dignité des Chevaliers comme les autres Hospitaliers. Le Pape Jean XX. en confirmant leur Institut leur ordonna de suivre la Regle de S. Basile, & leur donna pour marque de leur dignité un Manteau blanc sur lequel il y avoir une Croix rouge au milieu de laquelle il y avoit un cercle qui renfermoit les images des saints Martyrs qu'ils avoient pris pour Patrons. Ils s'acquirent beaucoup de reputation dans les combats où ils se trouverent; mais lorsque la Palestine fut contrainte pour la derniere fois de Iubir le joug des Infidelles, cet Ordre s'esteignit entierement. Voilà ce que l'on a escrit de cet Ordre, & que nous ne pouvons pascroire, le regardant comme supposé. Giustiniani cite pour garent de ce qu'il avance Mennenius; mais cet Auteur ne parle que des Religieux de la penitence des Martyrs, qui sont des Chanoines Reguliers dont nous parlerons en leur lieu, & l'on a confondu, sans doute, ces prétendus Chevaliers avec les Chanoines Reguliers de la penitence des Martyrs, qui portent une Croix rouge fur un habit blanc.

Andr. Mendo. De Ord. Milit. Joseph Michieli. Tesor. Milit. di Caval. Bernard Giustiniani, Hist. di tutti gli Ord. Milit. Herman

& Schoonebeck. dans leurs hist des Ordres Militaires.

Digitized by Google.

ORDRE
DE SAINTE
CATHERINE DU
MONTSINAÏ.

#### CHAPITRE XXXV.

# Des Chevaliers de l'Ordre de sainte Catherine au Mont Sinai.

A maniere miraculeule dont Dieu se servit pour manisfester aux hommes les merites de sainte Catherine, en tailant après son martyre, transporter son corps par les Anges sur la montagne de Sinai, où il avoit autrefois donné la loi à son peuple, sit que plusieurs personnes se rendoient de tous les endroits du monde sur cette sainte Montagne pour rendre leur culte aux Reliques de cette illustre Martyre. Mais comme les courses des Turcs incommodoient fort les Pelerins, il y eut plusieurs Seigneurs Chrestiens qui instituerent un Ordre Militaire pour la sureté des Voiageurs; & comme il n'y avoit que œux qui venoient visiter le Tombeau de sainte Catherine qui pouvoient estre reçus dans cer Ordre, on lui donna le nom de cette Sainte. Les Chevaliers reçurent pour marque de leur dignité, une rouë à demie rompuë, avec une épée teinre de sang, & selon quelques uns, une rouë à six rais traversée d'une épée qu'ils portoient sur des manteaux blancs. Ils s'obligerent à garder le corps de cette Sainte, de rendre les chemins seurs pour les Voïageurs, de détendre l'Eglise, d'obeir en toutes choses à leurs Superieurs, & suivoient la Regle de saint Basile.

Il y a quelques Auteurs qui ont pretendu que cette institution n'avoit esté faite que l'an 1067. & d'autres la mettent l'an 1063. mais elle ne peut avoir esté faite plustost que dans le douziéme siècle. Il y en a aussi qui pretendent que la principale obligation de ces Chevaliers estoit de pourvoir à la sureté des chemins pour les Voïageurs qui visitoient le saint Sepulcre de Notre-Seigneur; mais puisqu'ils portoient le nom de sainte Catherine, & qu'ils estoient creés Chevaliers sur le Tombeau de cette Sainte, de la mesme maniere que les Chevaliers du saint Sepulcre, dont nous parlerons en un autre lieu, en traitant des Congregations & des Ordres Militaires qui suivent la Regle de saint Augustin; il y a bien de l'apparence que ces Chevaliers de sainte Catherine avoient d'abord esté establis pour la sureté des Pelerins qui alloient visiter le Tombeau



Chevalier de l'Ordre de Sainte Catherine, 65. du Mont Sinaï.

PREMIERE PARTIE, CHAP. XXXV.

de sainte Catherine. Presentement ces Chevaliers (supposé qu'on en sasse encore) sont sort inutiles, & les Pelerins n'en CATHERIretirent aucun secours, non plus que des Chevaliers du saint NE DU
Sepulcre. Favin se trompe, lorsqu'il dit que les Chevaliers Montde sainte Catherine portoient pardessus la croix de Jerusalem,
les marques du martyre de cette Sainte, sçavoir une rouë
percée, à six raïes de gueules, cloüés d'argent, comme il l'a
fait graver dans son Theatred'honneur & de Chevalerie, sur
une pareille qui lui avoit esté donnée par M. Daubray Secretaire du Roi, Baron de Bruyeres, & Prevost des Marchands à
Paris, qui estoit Chevalier du S. Sepulcre & de Ste Catherine;
car M. Daubray portoit ainsi la croix, à cause qu'il estoit Chevalier de ces deux Ordres; mais ceux qui estoient seulement
Chevaliers de l'Ordre de sainte Catherine, portoient la
rouë seule, ou entiere, ou brisée, traversée d'une épée.

Schoonebeck s'est aussi trompé, lorsqu'il dit que les Religieux de saint François ont le pouvoir de faire des Chevaliers desainte Catherine, & que c'est par cette raison que sur le Mont Sinaï, ils joignent la croix de Jerusalem, ou du saint Sepulcre à la rouë de sainte Catherine, en quoi cet Auteur a peut-estre suivi l'opinion de Favin. Mais s'il estoit vrai que les Religieux de saint François qui ont la garde du saint Sepulcre, eussent le pouvoir de faire des Chevaliers de sainte Catherine, le P. Quaresmo qui estoit Religieux de saint François, qui avoit esté Gardien de leur Couvent à Jerusalem, & Commissaire Apostolique en Terre-Sainte, n'auroit pas manqué d'attribuer ce droit à son Ordre; mais bien loin de l'avoir fait, il dit au contraire qu'on voit peu de ces Cheyaliers; soir que cer Ordre soir peu connu à present, ou que l'on aille rarement en Pelerinage au Mont Sinaï, ou enfin à cause que les Grecs qui demeurent sur cette montagne, & qui ont pouvoir de conferer cet Ordre, estant Schismatiques, il n'y a aucun Catholique qui veüille recevoir de leurs mains le Sacrement de l'Eucharistie qu'on est obligé de recevoir avant que d'estre fait Chevalier. Que si ces Schismatiques le donnent aux Grecs, c'est ce qui n'a pas esté connu au P. Quarelmo, & que j'ignore aussi. Ainsi on peut dire que cet Ordre est entierement aboli, & nous ne voïons point qu'il ait esté approuvé par aucun Souverain Pontife.

Francisc. Quaresmo, Elucid. Terra sancta T.I. lib.2. cap.62.

M m ij

### CHAPITRE XXXVI.

Des Chevaliers de l'Ordre de Chypre ou du Silence, appellés aussi de l'Epée.

Y UY DE LUZIGNAN aïant épousé Sybile, fille aisnée I d'Amaury, Roi de Jerusalem, & veuve de Guillaume Marquis de Montferrat surnommé Longue-épée, devint par ce mariage Roi de Jerusalem : mais aïant perdu l'an 1187cette sainte Ville qui fut prise par Saladin, presque toute la Terre-Sainte tomba sous la domination des Infidelles. Richard premier Roi d'Angleterre s'estant embarqué l'an 1191. pour combattre les Sarasins & recouvrer la Terre-Sainte, fut jetté par la tempeste sur les costes de Chypre, où loin de trouver un asile, il y trouva au contraire un ennemi en la personne d'Isaac Comnene, homme cruel & abandonné à toutes sortes de crimes, qui s'estoit emparé de cette Isle; & qui au lieu de soulager les gens de Richard, battus de la mer; les maltraita au contraire, & les pilla, ce qui attira la colere de Richard, qui pour s'en venger, se rendit maistre de cette Isle où il sit un riche butin & emmena prisonniers Isaac & sa femme qu'il fit lier tous deux avec des chaisnes d'or. Richard aïant eu le commandement de l'armée des Croisés, sit des actions de valeur surprenantes, & se seroit rendu maistre de la ville de Jerusalem, si la jalousie d'Hugues de Bourgogne n'eut pas arresté ses progrés. Son dessein estoit de se former un grand Roïaume en ce païs-là ; & afin que personne ne pust lui disputer le titre de Roi de Jerusalem, il l'acheta de Guy de Luzignan, lui donnant en échange l'Isle de Chypre. Ce dernier prit le titre de Roi de Chypre que ses descendans ontconservé jusqu'en l'an 1473. & à peine eut-il pris possession de son Roïaume l'an 1192, qu'il institua un Ordre Militaire pour s'opposer aux descentes & aux irruptions que les Infidelles pouvoient faire dans cettelsse, esperant que les Chevaliers de



Chevalier de l'ordre du Silence, ou de Chypre

PREMIERE PARTIE, CHAP. XXXVI. 277
Cet Ordre n'auroient pas moins de valeur & de courage que Ordre de ceux des Ordres Militaires de la Palestine establis pour la dé-OU DU fense des Saints lieux, & qui avoient fait des actions heroïques Silence. dont il avoit esté lui-mesme témoin.

Il donna à ces Chevaliers pour marque de leur Ordre un collier composé de laqs d'amour de soïe blanche, entrelassés des lettres R. & S. en or; & au bout de ce collier pendoit sur l'estomac une medaille d'or dans laquelle il y avoit une épée nuë, dont la lame estoit d'argent, & la garde d'or, avec cette devise tout au tour: Securitas Regni, pour monstrer à ces Chevaliers, qu'après Dieu, il assuroit la conservation de son nouveau Roïaume sur leur valeur & leur sidelité, & c'est pour ce stijet, que, selon quelques Auteurs, il donna à cet Ordre le

nom de l'Epée.

Il y en a neanmoins qui tiennent que cet Ordre fut appellé du Silence, ce qui est signissé, disent-ils, par les lettres S. & que les R. marquent qu'il estoit Roïal, ce que l'on peut entendre ainsi: Regium Silentium. Mennenius pretend que ces S. significient: Secretum Societatis, & l'Abbé Giustiniani qui a fait graver les differens colliers de cet Ordre, dit qu'à Venise chés le Procurateur Jean Baptiste Cornaro Piscopia, il y a un ancien monument où l'on voit deux écus, le premier des Rois de Chypre de la Maison de Luzignan, & l'autre de la famille des Cornaro qui est parti d'or & d'azur avec une épée entortillée d'un cartouche où sont escrites ces paroles: Pour loyanté maintenir. Il ajoûte sur le témoignage de plusieurs Auteurs, que Pierre de Luzignan Roi de Chypre, allant trouver le Pape Urbain V. l'an 1363. logea à Venise chez Frederic Cornaro, & que non seulement il l'honora de cet Ordre, mais qu'il le rendit hereditaire à ses descendans, voulant qu'ils en portailent les marques à leurs armes.

Quoiqu'il en soit, Guy de Luzignan, après avoir institué cet Ordre, le confera à son frere Amaury Connestable de ce Roïaume, qui fut son successeur, & à trois cens Gentilshommes la pluspart François, qu'il avoit amenés avec lui en quittant la Palestine. La ceremonie se sit dans l'Eglise de sainte Sophie Cathedrale de Nicosie, le jour de l'Ascension de Notre-Seigneur. Ce Prince les exhorta tous d'estre fort unis ensemble, & de lui estre sidelles, & les Chevaliers sirent vœus d'emploïer cette épée qu'ils reçurent, pour la défense de la

Mm iij.

JOYE.

HISTOIRE DES ORDRES RELIGIEUX, foi, le soûtien de l'Eglise, le service du Roi, l'appui de la Jus-DE MONT-tice, la protection des pauvres, & la tranquilliré publique. Cet Ordre, que quelques-uns mettent aussi sous la Regle de S. Basile, sur fort illustre pendant que la Maison de Luzignanposseda ce Roïaume; mais il fut aboli après que Catherine Cornaro veuve de Jacques de Luzignan eust cedé ce Roïaume aux Venitiens qui en ont esté ses maistres jusqu'en l'an 1571. que les Turcs s'en emparerent,

Mennenius, Delicia equest. Ordin. Favin, Theat. & Honn. & de Chevaler. Bernard. Giustiniani, Hist. di tutti gli Ord. Milit. Herman & Schoonebeck, dans leurs Hist. des Ord. Milis.

## CHAPITRE XXXVII.

Des Chevaliers de l'Ordre de Mont-Joye, appellés aussi de Monfrac & de Truxillo.

PRE's que Godefroy de Boüillon eust conquis la Terre-Sainte, on bâtit aux environs de Jerusalem deux villes, dont la premiere qui n'en estoit pas fort éloignée, estoit située sur le sommet d'une montagne, d'où les Pelerins qui venoient visiter les Saints lieux, pouvoient découvrir cette Sainte Cité. L'autre en estoit éloignée d'environ deux lieuës, & estoit aussi située sus une montagne proche deBethleem & de la Tour d'Ader, ou du lieu où l'Ange annonça aux Pasteurs la naissance du Sauveur du monde, d'où les Pelerins qui alloient à Bethleem pouvoient aussi découvrir cette ville; & ces deux nouvelles villes furent appellées Mont-Joye, peut-estre à cause de l'allegresse & de la joie que faisoient paroistre les Pelerins en découvrant de ces montagnes les Saints lieux où Jesus-Christ avoit pris naissance, & avoit répandu son sang precieux pour notre Redemption.

Il se forma dans le mesme tems un Ordre Militaire pour la défense de ces Saints lieux & des Pelerins qui les venoient visiter; & comme ces deux villes avoient le nom de Mont-joye, & que les Chevaliers y establirent leur premiere demeure, ils en prirent le nom. Alexandre III. approuva cet Ordre l'an 1180. à ce que l'on pretend, & donna aux Chevaliers la Regle de S. Basile. Ils portoient sur un habit blanc, une estoile rouge



Chevalier de l'ordre de Mont-joye

PREMIERE PARTIE, CHAP. XXXVII. 279
à cinq rais, & il y a quelques Escrivains qui leur donnent une Ordre croix rouge semblable à celle des Templiers. Schoonebeck DE MONT-qui est de ce nombre, se contredit lorsque parlant de ces derniers, il dit, qu'ils portoient une croix rouge pour marque de leur Ordre, & qu'en parlant des Chevaliers de Truxillo, il dit aussi, que tirant leur origine des Chevaliers de Mont-joye lorsqu'ils surent chassés de la Palestine, ils avoient la marque

de cet Ordre qui estoit une estoile à cinq rais.

Les Infidelles s'estant ensin emparés de la Terre-Sainte, les Chevaliers de Mont-joye, aussi-bien que les autres, surent contraints de se retirer en Europe; & asin de trouver un lieu qui leur sust commode pour y faire leur demeure, ils parcoururent plusieurs Provinces, & s'arresterent ensin dans la Castille & dans le Roïaume de Valence, où les Princes qui avoient connu leur valeur leur sitent de grands dons. Alsonse IX. leur aïant donné le Chasteau de Montsrac, ils changerent de nom dans la Castille, en prenant celui de Montsrac; mais à Valence & dans les autres lieux où ils s'estoient establis, ils furent toûjours appellés de Mont-joye. Ensin l'an 1221, le Roi Ferdinand surnominé le Saint, voïant que cet Ordre estoit beaucoup décheu de sa premiere splendeur, l'incorpora & l'unit à celui de Calatrava.

Il y a plusieurs Auteurs qui parlent des Chevaliers de Truxillo comme d'un Ordre separé de celui de Mont-joye, & qui disent la mesme chose de celui de Montfrac; mais comme il y en a d'autres qui n'en font qu'un, nous les joignons aussi ensemble. Les Chevaliers de Truxillo tiroient seur origine de ceux de Mont-joye, & ont esté ainsi appellés à cause que le Roi Alfonse IX. leur donna aussi dans la Castille la ville & le païs de Truxillo avec Santa-Croce, Albana, Cabagna, & Zaferello. Ces Places avoient esté conquises sur les Maures, mais ces Infidelles les aïant reprises peu de rems après, & les Chevaliers de Truxillo n'aïant plus de retraite; furent incorporés dans l'Ordre d'Alcantara. Quoique nous aions mis celui de Mont-joye sous la Regle de saint Basile en suivant l'opinion la plus commune, il y en a néanmoins quelques-uns qui le mettent sous celle de saint Augustin, & d'autres qui prétendent qu'il fut soumis à l'Ordre de Cisteaux.

Mennenius, Delicia equest. Ordin. Chrysost. Henriquez, Menolog. Cistert. Francisc. Quaresmo, Elucid. Terra sancta T.1.

280 HISTOIRE DES ORDRES RELIGIEUX, Ordrede lib. 2. c. 56. Mendo, de Ordinibus Milit. Franc. Rades, Chron. de Calatrava, c. 18. Herman & Schoonebeck, dans leurs Hist. des Ord. Milit.

### CHAPITRE XXXVIII,

# Des Chevaliers de l'Ordre de saint Blaise.

Ou s les Auteurs qui ont parlé de cet Ordre, n'ont point marqué l'année de son Institution, & disent seulement que ce fut à peu près dans le mesme tems que celui des Templiers fut establi à Jerusalem. Les Rois d'Armenie. qu'on pretend en avoir esté les Instituteurs, lui donnerent le nom de saint Blaise, qui avoit esté Evesque de Sebaste en Armenie, y avoit souffert le martyre & estoit Patron du Roïaume. Il y avoit dans cet Ordre des Chevaliers Ecclesiastiques & des Laïques. L'emploi de ces derniers estoit de s'opposer par la force des armes aux Heretiques qui publicient leurs pernicieux Dogmes dans l'Armenie; & les Ecclesiastiques estoient destinés pour faire le Service Divin & prescher l'Evangile, afin de maintenir les peuples dans la Foi, & dans les pratiques de la Religion Catholique. Ces Ecclesiastiques estoient de veritables Religieux, qui comme Moise, elevoient leurs mains vers le Ciel, pendant que les autres combattoient & faisoient la guerre aux Ennemis de Jesus-Christ. La marque de cet Ordre estoit une Croix rouge au milieu de laquelle estoit l'Image de saint Blaise, qu'ils portoient sur une robe de laine blanche toute simple, & sans aucun ornement; & dans le serment de fidelité qu'ils promettaient à leur Prince, ils s'obligeoient de travailler à l'augmentation de la Religion Chrestienne, & de défendre l'Église Romaine contre les Heretiques. Ces Chevaliers suivoient la Regle de saint Basile.

Mennenius, Delicia equest. Ord. Mendo, de Ord. Milit. Bernard. Giustiniani, Hist. di tutti gli Ord. Milit. Herman & Schoonsbook den leure Vist des Ord. Milit.

Schoonebeck, dans leurs Hist, des Ord. Milit.

CHAPITR E



Chevalier de l'Ordre de Saint Blaise.



Chevalier de l'ordre de S. Gerion

Ordke di S.G. Reon.

### CHAPITRE XXXIX.

# Des Chevaliers de l'Ordre de saint Gereon.

Uo 1 QUE nous aïons mis sous la Regle de saint Ba-L'file les Ordres Militaires dont nous avons parlé dans les Chapitres precedens, nous n'olons pas neanmoins assurer, qu'ils aïent veritablement suivi cette Regle, ou qu'ils y aïent esté soumis, excepté celui de Constantin. Il y a si long-tems qu'ils nesublistent plus, & il en est resté si peu de memoire, que nous nous en sommes rapporté à la bonne foi des Escrivains qui ont parlé de ces Ordres. Nous n'avons pas mesme voulu les suivre en mettant quantité d'autres Ordres sons la mesme Regle. Si nous avons mis dans cette premiere Partie ceux dont nous avons déja parlé, c'est qu'ils ont esté institués en Orient, ou establis pour la défense des Saints Lieux de la Palestine; & c'est pour la mesme raison que nous y joignons aussi les Chevaliers de S. Gereon dont on ne connoist point l'origine. Mennenius parle de cet Ordre sur le témoignage d'un Voïageur, Jean de Hoevel, qui dicavoir vû dans la Palestine des Chevaliers de saint Gereon qui portoient une Croix Patriarchale, de la mesme maniere que celle qui est dans les Armes du Roïaume de Hongrie. Il y a des Auteurs qui attribuent l'Institution de cet Ordre à l'Empereur Frederic Barberousse, d'autres à Frederic II. Les uns leur donnent pour marque de cet Ordre une Croix Patriarchale d'argent posée fur trois montagnes de sinople en champ de gueules, d'autres pretendent qu'ils avoient sur un habit blanc une Croix noire en broderie sur trois montagnes de sinople, & d'autres leur donnent encore une autre Croix differente. Ainsi on ne peut rien dire de certain touchant cet Ordre, que Favin, sans aucun fondement, pretend avoir esté soumis à la Regle de faint Augustin.

Il y a bien de l'apparence que ces Chevaliers de saint Gereon estoient les mesmes que ceux de Hongrie, que le Pere Melchior Inchosser de la Compagnie de Jesus, dans les Annales Ecclesiastiques de ce Rosaume, dit que l'on appelloit Porte-Croix, à cause qu'ils portoient pour marque de leur Ordre une Croix semblable à celle que l'on voit dans les Ar-

Tome I. N n

22 Histoire des Ordres Religieux,

MES.

mes du mesme Rosaume, qui est une Croix Patriarchale posée sur trois montagnes. Cet Auteur leur donne pour Fondateur saint Estienne premier Roi de Hongrie, qui, à ce qu'il pretend, instituta ces Chevaliers en memoire de la Croix que le Pape lui envosa, avec permission de la faire porter devant lui, à cause que ce Prince avoit travaillé avec tant de zele à establir la Religion Chrestienne dans ses Estats, qu'il a esté consideré comme l'Apostre de Hongrie. Mais comme les Ordres Militaires n'ont commencé que dans le douzième siécle; il se peut faire que saint Estienne asant reçu du Pape Silvestre II. l'an 1000. la Couronne de Hongrie, avec une Croix qu'il pouvoit saire porter devant sui, il establit des. Ossiciers pour porter cette Croix, ausquels. pour ce sujet, l'on donna le nom de Porte-Croix, & que dans la suite l'on en ait formé un Ordre Militaire qui ne subsiste plus.

Mennenius, Delicie Equest. Ord. Favin, Theatre d'honneur & de Cheval. Tom. 2. Schoonebeck, Hist. des Ord. Milit. &

Melchior Inchoffer, Annal. Eccles. Regni Hung. T. 1.

### CHAPITRE XL.

Des Religieux de l'Ordre de Notre-Dame du Mont-Garmel, appellés communément les Carmes.

L y a déja long-tems que les Carmes sont en dispute avec plusieurs Escrivains touchant leur antiquité & leur origine; mais cette dispute n'a jamais esté si échaussée qu'elle le fut sur la fin du dernier siècle, entre les Religieux de cet Ordre & les Jesuites de Flandres; car elle a donné lieu aux uns & aux autres de mettre au jour plusieurs escrits, & de presenter des suppliques aux Papes Innocent XI. & Innocent XII. & au Roi d'Espagne Charles II. tendantes de la part des Carmes, à ce qu'on imposast silence à tous ceux qui leur disputent leur antiquité, qu'ils font monter au tems du Prophete Elie, qu'ils regardent comme leur Patriarche & leur Fondateur.

Ce qui donna lieu à ce different, furent les trois Volumes du mois de Mars, de la continuation des Actes des Saints du P. Bollandus Jesuite, decedé l'an 1665, que les PP. Hinsche-

Ancien habillement des Carmes, 70. tel qu'il est representé dans le Cloiftre des Carmes de la Place Mautert, à Paris

PREMIERE PARTIE, CHAP. X L.

283
mius & Papebroch ses Confreres, & qui lui avoient esté associés dans ce travail, donnerent au public l'an 1668. où au six massi de ce mois ils avoient inseré la Vie de saint Cyrile, & au vingt-neus celle du B. Berthold, aïant donné à celui-ci le titre de premier General de l'Ordre des Carmes, & à saint

\*Cyrile celui de troisiéme General. Quoique ces sçavans Jesuites n'eussent en cela suivi que le sentiment de Jean le Gros, l'un des Generaux de cet Ordre, & de Jean Paleonydor Religieux du mesme Ordre: qu'ils eussent cité un Traité de l'origine & progrès de cet Ordre, attribué au mesme saint Cyrile, dont il y a un exemplaire de l'an 1446, dans la Bibliotheque du College de Navarre à Paris, que le P. Daniel de la Vierge Marie a inseré dans sa Vigne du Carmel: & qu'ils eussent aussi rapporté le sentiment des sçavans Cardinaux Baronius & Bellarmin, qui ne mettent l'origine des Carmes que l'an 1180, ou 1181, sous le Pontificat d'Alexandre III. les Religieux de cet Ordre en Flandres en furent neanmoins fort scandalisés; & l'on vit paroistre de leur part dès l'année suivante un gros Ouvrage, composé par le P. François de Bonne-Esperance Exprovincial de Flandres lous ce Titre: Historico Theologicum Armamentarium proferens omnis generis scuta, sive sacra Scriptura, Summorum Pontisicum, sanctorum Patrum, Geographorum, & Doctorum tam antiquorum quam recentiorum, authoritates, traditiones & rationess quibus amicorum dissidentium tela, sive argumenta in Ordinis Carmelitarum antiquitatem, originem, & ab Elia sub tribus essentialibus votis in Monte-Carmelo hareditariam successionem & hucusque legitime non interruptam, vibrata, enervantur. L'Arsenal Historique-Theologique, qui fournit des Boucliers de toutes especes ou des autorités, des traditions & des raisons de la sainte Escriture, des Souverains Pontifes, des Saints Peres, des Geographes & des Docteurs tant Anciens que Modernes, avec lesquels les traits que les amis discordans lancent contre l'antiquité des Carmes, leur origine, & la succession bereditaire du Prophete Elie, sous les trois Vœux essentiels, & qui n'a point esté inserrompue jusqu'à present, sont affoiblis.

Les Carmes se doutant bien que les Jesuites ne demeureroient pas dans le silence, & que dans les autres Tomes qui devoient suivre le mois de Mars, ils pourroient leur repondre; le P. Mathieu Orlandi, pour lors General des Carmes,

Nnij

ORDAN & depuis Evesque de Cephalu, escrivit l'an 1671. aux Continuateurs de Bollandus, pour les prier que lorsqu'ils parleroient du B. Albert Patriarche de Jerusalem, & de la Regle qu'il avoit donnée aux Carmes, ils consultassent le Pere Daniel de la Vierge Marie historiographe de leur Ordre; & que quand ils citeroient l'autorité du Cardinal Baronius, ils ne le fissent pas si nuëment qu'ils avoient fait dans le mois de Mars, mais qu'ils modifiassent un peu les paroles de cet Annaliste par quelques Commentaires. C'est neanmoins ce qu'avoient déja fait les Continuateurs de Bollandus qui avoient consulté le Pere Daniel de la Vierge Marie sur ce qu'ils avoient dit de saint Berthold, & qu'il avoit approuvé.

Ils donnerent l'an 1675, trois Volumes du mois d'Avril, mais les Carmes ne furent pas peu surpris lorsqu'au huitiéme de ce mois, dans la vie du B. Albert, Patriarche de Jerusalem, leur Legislateur, ils y virent que le Pere Papebroch, qui s'en estoit declaré l'Auteur, y avoit non seulement avancé que la tradition de l'Ordre des Carmes, qui regardoit le Prophete Elie comme son Fondateur, souffroit beaucoup de difficulté, par les contradictions que l'on y trouvoit depuis Elie jusqu'à Jesus-Christ, & depuis Jesus-Christ jusqu'au B. Berthold; & qu'il falloit des preuves solides pour la soustenir; mais qu'il pretendoit en avoir trouvé une convaincante, que cet Ordre n'avoit commencé que dans le douzième. siécle, apportant pour la justifier le temoignage de Jean Phocas temoin oculaire, qui dans sa relation d'un voïage qu'il. fit dans la Terre-Sainte l'an 1185, dit, en parlant du Mont-Carmel, qu'on y voïoit la caverne ou grotte d'Elie; qu'il. y avoit quelques années qu'un certain Moine revestu de la dignité de Prestre, venerable par ces cheveux blancs & natif de Calabre, estant venu sur cette montagne, aprés une revelation qu'il eut du Prophete Elie, fit un petit retranchement autour d'un lieu où l'on voioit encore les vestiges d'un. Monastere; & qu'y aïant bâti une tour & une petite Eglise, il demeuroit dans cette enceinte avec dix Religieux qui s'eftoient joints à lui. Ce Phocas avoit d'abord servi dans l'armée de l'Empereur Emmanuel Comnene. Il quitta ensuite le parti des armes, & s'estant fait Moine, il visita les Saints. Lieux l'an 1185. & escrivit la relation de son voïage. Leon. Allatius natif de la Ville de Chio, y trouva un manuscrit de.



Ancien habillement des Carmes, tel qu'il est représenté dans un tableau de l'an 1609 au Convent 71. d'Anvers.

ce voiage qu'il crust estre l'autographe, & dont il envoia ORDRE une traduction à Amsterdam à Berthold Nihuse son ami, MES. qui le fit imprimer en 1653. On le trouve à la teste des Opuscules d'Allatius, & les Continuateurs de Bollandus l'ont mis au commencement du second Tome du mois de Mai. Comme il avoit d'abord esté impriméen Hollande, il parut suspect aux Carmes, qui lui opposerent un autre voïage fait en Terre-Sainte par un faint Antonin Martyr. Mais les mesmes Continuateurs de Bollandus pretendent que ce voïage rempli de fables, qu'ils ont mis aussi au commencement du second Tome du mois de Mai, n'a esté inventé que par un Escrivain du douziéme siécle.

Si les Carmes furent surpris que ces Continuateurs de Bollandus, aprés la priere qu'ils leur avoient faite, avoient eu si peu d'égard dans le premier Tome d'Avril, à la tradition de leur Ordre, dont le Pere Papebroch n'avoit fait remonter l'origine que jusqu'au douzième siècle sils ne le furent pas moins, lorsque dans le second Tome du mesme mois, ils virent que le Pere Papebroch leur disputoit d'anciens Couvents qu'ils pretendoient leur avoir appartenu avant le douziéme siècle, & qu'ils regardoient comme faux & supposés, lestitres sur lesquels ils appuioient leur pretention. C'est ce qui obligea encore le Pere François de Bonne-Esperance de donner un second Volume de son Arsenal Historique-Chronologique; & comme il n'avoit donné le premier que pour exciver les Continuateurs de Bollandus à lui repondre par un traité particulier, & qu'ils ne l'avoient pas fait, les Approbateurs de cet Arfenal, Religieux Carmes, attribuerent la victoire, au · Pere François de Bonne-Esperance.

Ce Pere mourut l'an 1677. & sa mort fut suivie l'année suivante par celle du Pere Daniel de la Vierge Marie, qui avoit esté aussi l'un des adversaires des Continuateurs de Bollandus, & qui avoit attaqué en particulier le Pere Papebroch, contre lequel il avoit compose un traité sous le titre de Propugnaculum Carmelitana historia; mais en combattant le Pere Papebroch, il l'avoir fait d'une maniere honneste, tello qu'elle se pratique entre gens sçavans. Le different ne fue pas neanmoins terminé par la mort de ces deux adversaires des Bollandistes, & nonobstant le second Arsenal du Pero François de Bonne-Esperance, ils demeurerent dans le silen»

Nn iii.

MES.

ORDER ce jusques en l'an 1680, qu'ils donnerent les trois premiers Tomes du mois de May. Les Carmes dans le cours de l'impression de ces trois Volumes, sachant qu'on y devoit parler ' de saint Ange Martyr, de leur Ordre, demanderent au Pere Papebroch communication de cette Vie, afin de l'examiner paravant que ces trois Tomes fussent publiés. Il fit d'abord difficulté de la leur montrer; mais enfin voulant les contenter, il l'envoïa à Rome à son General pour la faire voir à celuy des Carmes. Cet examen traîna si fort en longeur, que les trois premiers Tomes de May, furent achevés avant que l'on eust reponse de Rome. Le Libraire s'ennuiant de ne les point debiter, & le Pere Papebroch estant pressé de partir pour aller en Westphalie, consentir enfin que le Libraire exposast en vente ces trois Tomes du mois de May. Mais à peine fut-il parti, que le General des Jesuites envoia ordre de retrancher de ces Volumes la Vie de saint Ange, comme il en estoit convenu avec le General des Carmes. Le Pere Hinschenius en donna aussi-tost avis au Pere Papebroch, qui à son retour auroit satisfait les Carmes, s'il n'y avoit déja eu plusieurs exemplaires de debités, & si ceux qui en vouloient acheter, & mesme des Carmes, n'avoient declaré qu'ils ne vouloient point prendre ces trois Tomes, si la Vie de saint Ange en estoit retranchée. On avoit sçu ce qui s'estoit passé à Rome, & l'ordre que le General des Jesuites avoit donné; c'est ce qui excitoit davantage la curiosité & l'envie que l'onavoit de voir cette Vie. Le Pere Papebroch consentit donc que ces Volumes fussent debités tels qu'ils estoient, & s'excusa auprés de son General qui recut ses excuses. Mais il s'attira en mesme-tems de nouveaux adversaires, tant à cause : qu'il avoit regardé comme apochryphe tout ce que l'on disoit de saint Ange; que par ce qu'au commencement de la Vie du B. Louis Rabata, Religieux du mesme Ordre, il avoit donné une espece d'Apologie pour justifier sa conduite à l'égard des Carmes, & ce qu'il avoit avancé contre leur antiquité; qu'il y lançoit des traits contre les boucliers du second Arsenal du Pere François de Bonne-Esperance, qui n'estoient pas à l'épreuve de ses coups; & qu'au commencement du troisième Tome, dans l'Histoire des Patriarches de Jerusalem, il avoit encore refuté les pretentions des Carmes. Mais ils crurent avoir assez lieu de s'en venger sur le



72. Ancien habillement des Carmes, Tel qu'il extreprésenté dans un tableau de leur convent de Cologne, de l'an 1522.

PREMIERE PARTIE, CHAP. XL. champ, en luy opposant un Ouvrage qui estoit sous la presse Ordre denvis neuf ans & dont le Pere Daniel de la Vierge Marie Des Cakdepuis neuf ans, & dont le Pere Daniel de la Vierge Marie, MES. mort, comme nous avons dit, dés l'an 1678. estoit l'Auteur, & qu'ils publierent la mesme année 1680. Il estoit en quatre Volumes in fol. & avoit pour titre: Speculum Carmelitanum sive Historia Eliani Ordinis FF. B. M. V. de Monte Carmelo, in qua à Sancto Propheta Elia origo, per filios Prophetarum propagatio, per Essenos, Eremitas, & Monachos diffusio & continuata successio, exponuntur; Sanctorum acta aliaque proponuntur; contra impugnatores Propugnacala & armamentaria, &c. per admodum R. Patrem Danielem à Virgine Maria : Le Miroir du Carmel, ou Histoire de l'Ordre d'Elie, des Freres de Nostre Dame du Mont-Carmel, dans laquelle l'on montre son origine par le Prophete Elie, sa propagation par les enfans des Prophetes, son étendue & sa succession sans interruption par les Esseniens, les Ermites & les Moines, & c. Ceux qui avoient eu soin de l'impression de cer Ouvrage, depuis la mort du Pere Daniel, n'avoient pas gardé la mesme moderation que luy, & y avoient ajoûté beaucoupde choses contre le Pere Papebroch & ses Confreres, où il paroissoit beaucoup d'aigreur.

Mais quoique les Peres Hinschenius & Jeanning eussent eur part aux Volumes des Actes des Saints des mois de Mars, d'Avril & Mai qui avoient déja paru, & que le Pere Baert travaillast aussi à ceux du mois de Mai, qui furent imprimés dans la suite; neanmoins on rendit responsable le Pere Papebroch seul, de tout ce qui estoit dans ces Actes des Saints, & de toutes les critiques de ses associés & de leurs Commentaires. On vit pour lors un grand nombre de Libelles contre le Pere Papebroch, tous également injurieux; & sans parler de ceux qui avoient pour titre : Suada Harpocratis. Preco Marianus Legis Evangelica. Amicla Jesuitica. Papale Jesuiticum & non Papale Tesuiticum, & plusieurs autres; aussi-bien que des Lettres anonimes, des Pasquinades, & des vers Satiriques que l'on voioit courir de tous coltés contre ce sçavant Jesuite; on publia en 1683. celui-ci. Novus Ismaël cujus manus contra omnes, & omnium manus contra eum, sive P. Daniel Papebrochius Jesuita omnes oppugnans, orbi expositus per Domnum: Camum. Le nouvel Ismaël qui attaque tous, & est attaqué par tous, ou le Pere Daniel Papebroch Jesuite attaquant tout le monde, exposé à l'Univers par Dom Inste Came. On s'y plaint que 288 HISTOIRE DES ORDRES RELIGIEUX.

le Pere Papebroch a pris à tâche de décrier les Ordres de saint Benoist, de sant Augustin, de saint François, des Minimes, & principalement celui des Carmes. Ces derniers se plaignent sur tout, de ce qu'il a remarqué que c'estoit pour se divertir, que le Pere Bollandus avoit fait saint Jacques l'Ermite, qui vivoit dans le sixième siècle, de l'Ordre des Carmes. Ce livre estoit sous un nom supposé, mais le Pere Valentin de saint Amand Historiographe de l'Ordre des Carmes, voulut bien que quatre autres parussent sous son nom. Le premier avoit pour titre: Prodromus Carmelitanus, sive R. P. Danielis Papebrochii fesuita, acta Sanctorum colligentis, erga Elianum Ordinem sinceritas velitatim & remissive discussa, è majori opere Elias Heroicus inscripto, excerpta, zelo & studio R. P. Valentini à sancto Amando ejus dem Ordinis Historiographiante hac sacra Theologia professoris. Le Prodrome du Carmel ou la sincerité du R.P. Daniel Papebroch, recueillant les Actes des S.S.envers l'Ordre d'Elie, examinée avec mederation; tiré d'un plus grand Ouvrage, qui a pour titre, l'Heroique Elie, par le zele 🔗 les soins du R. P. Valentin, &c. Le second estoit intitulé: Heroica Carmeli Regula, à sanctissimo Propheta Elia, vita & exemplo tradita, ab Hyerosolymitanus Joanne & Alberto conscripta, ab cujusdam mustei scriptoris vilipendius vindicata per R. P. Valentinum, &c. La Regle beroique du Carmel donnée par le tressaint Prophete Elie sur sa vie & ses exemples, escrite par les Patriarches de Jerusalem, Jean & Albert, & vengée du mepris qu'elle a receue d'un escrivain lâche. Le trossième estoit : La pomme de discorde ou l'origine du differend entre le P.Papebroch, son progrés & son fruit : Pomum discordia, sive dissidii inter Patrem Papebrochium origo, progressus & fructus. Enfin le quatriéme avoit pour titre : Harpocrates Jesuiticus P. Danielem Papebrochium Jesuitam, salutaris silentii, debitaque Palinodia monens.

Toutes ces choses se passoient en Flandres, & les Carmes de France estoient trop raisonnables pour entrer dans ces querelles. Mais Messieurs Wion d'Herouval & du Cange, si celebres parmi les Sçavans de leur tems, & dont la memoire sera toûjours en grande veneration, s'y trouverent meslés malgrés eux. Monsieur d'Herouval avoit envoié à Monsieur du Cange des vers que le Pere Jagher Benedictin de saint Lambert en Styrie, avoit saits en saveur du Pere Papebroch,



Ancien habillement des Carmes, tel qu'il est représenté dans un tableau du Prophete Elie, qui est au Maître-73. Autel de l'Ancienne Cathedrale de Salamanque.

broch, au sujer de son differend avec les Carmes. Monsieur Order du Cange luy escrivit au mois de Septembre 1683: pour l'en DES CART remercier. Il luy marquoit dans sa Lettre qu'il ne croï sit pas que le Pere Papebroch deust repondre aux Libelles que l'on faisoit contre lui, & qu'il devoit negliger ces sortes d'invectives. Il faisoit l'Eloge du travail immense des Actes des Saints; & aprés avoir parlé des pretentions des Carmes au sujet de leur antiquité, il disoit à Monsseur d'Herouval, que ces Peres devoient plustost s'attacher à la verité, que non pas aller chercher des origines fabuleuses, comme faisoient les Grecs & les Romains, lorsqu'ils travailloient à l'Histoire de leurs Villes & de leurs Provinces.

Cette Lettre de Monsieur du Cange aïant esté divulguée, l'on y fit une reponse l'année suivante; l'on supposa que c'eszoit Monsieur d'Herouval qui y repondoit, le nom de Monsieur du Cange estoit designé sous le titre de Conseiller N. & l'on feignit que cette reponse estoit imprimée à Rome chez la Roche à l'enseigne de la Verité, quoi qu'effectivement elle eust esté imprimée à Liege. Il n'estoit pas necessaire que Monsieur d'Herouval se justifiast, & la desavouast, le style taisoit assez connoistre qu'elle n'estoit point de lui; il estoit trop ami de Monsieur du Cange, & ce qu'on y disoit contre lui ne pouvoit lui convenir, estant un des plus sçavants hommes de son tems. L'Auteur de cette reponse y a joint une Protestation, où il dit, qu'il auroit bien voulu se dispenser de repondre à cette Lettre, que le scandale qu'elle a causé ne lui permet pas de dissimuler ses sentimens, mais qu'il le fera avec toute la moderation possible. L'on peut juger de cette moderation, par ce qu'il ajoûte ensuite: Après tout, quelque ridicule que soit le Conseiller N. qui a si mal escrit, & quelqu'indigne qu'il soit de ma reponse, je veux la lui faire, non parce qu'il le souhaite, (cette complaisance lui donneroit trop de satisfaction) mais parce que je ne le crou pas de moindre condition que l'ane deBalaan à qui ce Prophete voulut bien repondre. J'espere neanmoins que le Conseiller deviendra raisonnable, à moins de cela, je ne vois rien de plus juste que de le mener tout droit à l'étable, & de lui dire comme Daniel à Nabuchodonosor, vostre demeure sera avec les bestes. Monsseur d'Herouval qui avoit meprisé cette mechante piece, donna neanmoins au mois de Decembre 1683. un certificat pardevant Notaires à Paris Tome L

Oanu qu'il n'y avoit eu aucune part, ni directement, ni indirecte DES CAR- ment, & l'envoïa au Pere Papebroch, ce qui mit dans la confusion ceux qui avoient abusé du nom de Monsseur d'Herouval. Cela n'empescha pas neanmoins que l'année suivante les Carmes ne donnassent sous le nom emprunté de Pierre Fischer Francon, un Libel intitule: Tesuiticum nihil Patri Papebrochio Jesuita, super ipsius cum Carmelitis quoad ordinis illius historiam, Controversia, Carmeliticis scriptis convicto & ad filentium redacto, demonstratum. Le neant fesuitique dans la Controverse du Pere Papebroch avec les Carmes, sur l'Histoire de Seur Ordre, convaincu par les escrits des Carmes, reduit à garder le silence : où ils insererent la reponse supposée de Monsieur d'Herouval à la Lettre de Monsieur du Cange avec

quelques autres Libelles qui avoient déja paru.

Comme on avoit rendu le Pere Papebroch responsable de tout ce qui estoit dans les Actes des Saints, quoi que ses Confreres associés à ce grand Ouvrage, y eussent aussi travaillé; on luy en demanda compte en 1688, par le nonveau Libelle qui parut sous ce titre: Debita Papebrochiana, sive Palinodia Santate & cantanda à Patre Daniele Papebrochio. Computo primo per D. J. S. Les debtes de Papebroch, ou les Palinodies que le Pere Papebroch a déja chantées, & qu'il chantera. Premier compte arresté par D. J.S. Il en parut un autre à peu prés dans le mesme tems, sous le titre de Papebrochius fesuita historicuo Conjecturalis Bombardisans in actis Sanctorum S. Lucam & sanctor Patres, S. Thomam, summos Pontifices, Gardinales, antiquas indulgentias & Bullas, Breviaria & veteres fundationes Monasticas, restinctus à Domino Christiano del Maré. Le sem du Pere Papebroch fesuite, Historien Conjectural bombardant dans les Actes des Saints, saint Luc, les Saints Peres, saint Thomas, les souverains Pontifes, les Cardinaux, les anciennes indulgences & les Bulles, les Breviaires & les anciennes fondations des Convents, esteint par Dom Chrestien del Maré.

Il falloit bien que Monsieur de Launoy qui avoit escrit contre la Bulle sabbatine, le scapulaire, & la vision du B. Simon Stok parust aussi sur le Theatre. Les Carmes l'y firent monter la mesme année en donnant cet autre Libelle : Epistola informatoria ad Societatem Jesu, super erroribus Papebrochianis, five Hercules Commodianus Foannes Launoyus, repulfus ab admodum Reverendo Patro Theophilo Rainaudo ejustem SociePREMIERE PARTIE, CHAP. XL.

Aatis redivious inPatrePapebrochiano Jesuita, commenta propria ti- Onone sulo actorum Sanctorum evulgante. Lettre d'information adressée us. à la Societé de Jesus, touchant les erreurs de Papebroch, ou l'Hercules Commodien, Jean de Launoy, revivant dans le Pere Papebroch fesuite, repousse par le Pere Theophile Raynaud de la mesme Societé, &c. Cette Lettre est divisée en deux parties: on trouve dans la premiere un discours (fraternel, dit-on,) adressé à l'Ordre de la Societé de Jesus; mais qui est bien rempli de fiel & de bile; & dans la seconde partie il y a un aurre discours adressé au Pere Papebroch, que l'on represente comme un Hercule Commodien & sur lequel on fait tomber tous les coups que son confrere a portés à Monsieur de Launoy. Ce discours est fort satyrique, & est suivi de seize demandes & reponies, dont voici quelques-unes.

Quis Launoyus ? Papebrochius procellosus & musca advolans

ad exulcerata.

An Launoyus Breviarii Romani impugnator?Papebrochius Breviarii dilacerator furentissimus.

Num Launoyus mendax ? Papebrochius mendax mendacissimus. An Launoyus, garrulus, inquietus, turbidus? Papebrochius instar femine garrulus, instar Ismaëlis turbidus.

Num Launoyus ignorans? Papebrochius stupidissimus & igno-

Vanti (limus.

Le Pere Papebroch & ses Confreres meprisant tous ces Libelles, avoient gardé un grand silence, & travaillant plus utilement pour le public, ils donnerent la mesme année les deux derniers Tomes du mois de Mai, qui avec deux autres qu'ils avoient donnés en 1685. le Propyleum du mesme mois, qui contient l'Histoire Chronologique des Papes, & les trois premiers Tomes qui avoient paru dès l'an 1680. faisoient en tout huit Volumes du mois de Mai. Ils eurent à la verité une petite alarme la mesme année, lorsqu'ils virent que le Pere Sebastien de saint Paul, Provincial des Carmes de Flandres, qui avoit escrit en faveur de son Ordre, avoit mis au commencement de son Ouvrage une supplique adressée au Pape Innocent XI. par laquelle il prioit ce Pontife de terminer leur differend avec les Jesuites. Comme il avoit allegué beaucoup de choses contraires à la verité, les Jesuites se crurent obligés de prevenir les Prelats de la Cour de Rome; & le Pere Jeanning l'un des affociés du Pere Papebroch ré-Ooij

HISTOIRE DES ORDRES RELIGIEUX,

DRORE Des Car-Mes. pondit aux faits allegués dans la Supplique, pour justifier la conduite des Continuateurs de Bollandus. Mais cette Supplique ne fut point presentée pour lors, elle avoit esté imprimée à Francfort sans marquer l'année de l'impression, asin que quand on trouveroit l'occasion de la presenter au Pape, elle parust toujours nouvelle. Elle sut mesme reimprimée à Venise quelque tems après, & en mesme tems proscrite par la Republique, ce qui rassura le P. Papebroch & ses Confreres.

Mais l'an 1690. les Carmes voiant que tout ce qu'ils avoient escrit contre le Pere Papebroch, n'avoit pas pû l'obliger à se retracter de ce qu'il avoit avancé contre l'antiquité de leur Ordre, changerent de batterie; & au lieu qu'auparavant ils avoient seulement défendu leur cause; ils devinrent les accusateurs & les denonciateurs du Pere Papebroch qu'ils citerent au Tribunal du Pape Innocent XII. l'accusant que les quatorze volumes des Actes des Saints à la teste desquels son non se trouvoit, & qui comprenoient les mois de Mars, Avril & Mai, estoient remplis d'erreurs. Le Pape en renvoïa l'examen à la Congregation de l'Index; mais les Carmes croïant qu'ils auroient plus de credit en Espagne, y denoncerent aussi ces Livres à l'Inquisition de ce Roïaume, l'an 1691. & pendant que l'on travailloit à cette affaire, le Pere Sebastien de saint Paul donna en 1693, un gros volume des erreurs dont il accusoit le Pere Papebroch, sous le titre d'Expositio errorum quos P. Daniel Papebrochius Soc. Fesu suis in notu ad acta Sanctorum commisit, orc.

Le Pere Sebastien de saint Paul pretendoit en avoir trouvé deux mille, dont les principales estoient: d'avoir avancé qu'il ne paroissoit pas que Notre-Seigneur Jesus - Christ eust fait profession de la pauvreté evangelique avant qu'il l'eust enfeignée: d'avoir suivi le sentiment du PereAlexandre Dominicain, dont les Livres ont esté condamnés par l'Eglise, en regardant comme supposés les Actes de saint Silvestre, & comme sable le Baptesme de l'Empereur Constantin par ce Pontise: d'avoir esté de l'opinion de Luther, en assurant que la donation du mesme Empereur est une piece supposée: d'avoir douté que la sainte face de Notre-Seigneur Jesus-Christ cust esté imprimée sur lemouchoir de sainte Veronique, & d'avoir mesme douté aussi qu'il y eust une Sainte de ce nom a de soustenir que saint Pierre n'a esté que quinze ans à Ro-

PREMIERE PARTIE, CHAP. XL.

me: d'avoir ravi à l'Eglise d'Anvers l'honneur d'avoir le Pre- Ordre puce de Jesus-Christ: d'avoir aussi suivi le sentiment du Pere DES CAR-Alexandre, qui pretend que Jesus-Christ a vescu trente sept ans: d'avoir nié avec le mesme Historien & les Heretiques, que le droit que les Electeurs de l'Empire ont d'elire un Empereur, leur ait esté donné par le saint Siege: d'avoir encore soutenu avec le mesme Pere Alexandre, que le Pape Nicolas premier s'estoit trompé en recevant & approuvant les Actes du Concile de Sinuesse: d'avoir dit avec ses Heretiques, que les Actes de ce Concile estoient faux & supposés: d'avoir dit aussi avec Monsieur de Launoy, qu'il ne falloit point ajouster foy à la Bulle Sabbatine de Jean XXII. d'avoir donné des louanges à Monsieur de Launoy, au Pere Alexandre, à Monsieur de Marca, au Chevalier Marsham, à Gerard Vossius, à Claude Saumaise, & autres Scavans, dont il avoit suivi les sentiments: de n'avoir pas mis dans son Propylaum du mois de Mai, l'année de l'impression: d'avoir nié contre l'autorité de l'Ecriture-Sainte, que le Mont-Carmel fust anciennement un lieu de devotion : d'avoir regardé comme fable tout ce que l'on dit du Prophete Elie,& qui n'est point marqué dans la Sainte-Ecriture : d'avoir nié que les Carmes eussent eu ce Prophete pour Fondateur : d'avoir nié que les Carmes eussent assisté aux Conciles qui se sont tenus depuis l'an 448. & d'avoir nié aussi que ces Peres eussent eu des Couvents en Europe avant le quatorzième sié-

L'affaire alla plus viste en Espagne qu'à Rome, & l'on fur estonné d'y voir paroistre le 14. de Novembre 1659. un Decret de l'Inquisition, portant condamnation des quatorze volumes des Actes des Saints des mois de Mars, Avril & Mai; parce qu'ils contenoient plusieurs propositions erronées, Heretiques, sentant l'heresie, perilleuses dans la foi, scandaleufes, impies, offensants les oreilles pieuses, schismatiques, seditieuses, temeraires, presomptueuses, offensants plusieurs Souverains Pontifes, le faint Siege, la facrée Congregation des Rites, le Breviaire, & le Martyrologe Romain, meprifants l'excellence de quelques Saints & plusieurs Escrivains, peu respectueuses à l'égard de plusieurs saints Peres, & de de trés graves Auteurs; & parce qu'ils contenoient aussi des propositions offensants l'Estat Religieux, plusieurs Ordres,

specialement celui des Carmes, & plusieurs Escrivains de dif-

DES CAR- ferentes Nations, principalement d'Espagne, &c.

Ce Decret fut un coup de foudre pour le Pere Papebroch & ses Confreres; neanmoins ils se rassurerent, lorsqu'ils virent que tous les Sçavans de l'Europe s'interesserent dans la défense de l'Ouvrage que l'Inquisition d'Espagne venoit de comdanner. L'Empereur Leopold I. plusieurs Princes & Prelats d'Allemagne, escrivirent en leur faveur au Pape Innocent XII. & au Roi d'Espagne; & les Jesuites aïant presenté une Requeste au Grand Inquisiteur de ce Roïaume pour estre escoutés dans leurs défenses, & que leur Ouvrage fust de nouveau examiné, ils obtinrent ce qu'ils demandoient, l'Inquisition affant donné un autre Decret le 3. Aoust 1696. par lequel il estoit permis aux Peres Papebroch, Jeanningh & Baert, de repondre aux Censures qui avoient esté portées contre leur Ouvrage, & qu'on leur donneroit une copie des propositions qui avoient esté denoncées & censurées. C'est ce qui obligea le Pere Papebroch de repondre article par article à toutes les erreurs dont le Pere Sebastien de saint Paul l'avoit accusé. Cette reponse contient trois volumes in quarto, dont le premier parut en 1696. le second en 1698. & le troisième en 1699. Les Carmes escrivirent de leur costé pour justifier le Decret de l'Inquisition d'Espagne, ils denoncerent mesme à ce Tribunal, la Lettre de l'Empereur Leopoldau Roi d'Espagne, comme heretique & schismatique, la pretendant supposée, & presenterent divers escrits au Pape & au Roi d'Espagne.

Il y a de l'apparence que l'Inquisition de ce Rosaume n'avoit pas encore sini la reveuë de ce procès l'an 1707. puisqu'asant fait un Index des Livres désendus, dont la publication se sit cette année à Madrid avec beaucoup de ceremonie, les Actes des Saints, des Continuateurs de Bollandus, ne se trouvent point dans cet Index: Ils eurent un meilleur sort à Rome où ils ne surent point sletris par la censure l'a il n'y a eu seusement que le Propylaum du mois de Mai qui contient l'Histoire Chronologique des Papes, qui y a esté condamné. L'Inquisition d'Espagne donna encore un autre Decret le 11. Juin 1697. par lequel elle désendit tous les Livres, concernant le differend des Jesuites avec les Carmess parmi ceux qui sont specifiés dans ce Decret, l'on y trou-

PREMIERE PARTIE, CHAP. XL. ve celui du Pere Sebastien de saint Paul, contenant l'exhi- Orden bition des Erreurs dont il accusoit le Pere Papebroch, & sa DES MES. Supplique au Pape Innocent XI. Dès l'année precedente Innocent XII. avoit fait défense à ces deux Ordres d'escrire l'un contre l'autre; mais le General des Carmes presenta une Supplique à ce Pontife, pour le prier de mettre sin à cette dispute, ordonnant qu'on ne parleroit plus de ces questions & qu'on laisseroit les Carmes dans leurs pretentions d'avoir en pour Fondateurs les Prophetes Elie & Elisée; puisqu'elles estoient fondées sur les Bulles des Souverains Pontifes, l'Office Divin, les Martyrologes & autres pareils titres. Le Pape renvoia la Supplique à la Congregation du Concile, qui fut d'avis que sa Sainteré, pour éviter le scandale que causoit cette dispute, imposeron silence sur la question de la primitive institution de l'Ordre des Carmes par les Prophete Elie & Elisée, & elle donna le 8. Mars 1698. le Decret suivant.

## DECRETUM CONGREGATIONIS CONCILII.

Um sanctissimus noster, non sine gravi animi sui molestia, nuper intellexerit, acres obortas suisse disputationes super primava institutione ordinis B. Maria de Monte Carmelo, illiusque successione à Prophetis Elia & Elisao, cum magno Christi sidelium scandalo, ob hujusmods minus necessarias contentiones, prasertim inter viros Religiosos, de rebus alioquin minimo ad sidei veritatem aut morum disciplinam pertinentibus, atque ob quam plures libros & libellos, acerbioristilo hine inde desuper conscriptos: adeoque serio perpendens, in quantam malorum segetem hujusmodi dissidiorum zizania succressere possint, nist sollicité ex agro Dominico evellantur; volensque opportunum remedium desuper adhibere, debitaque cum maturitate in hususmodi negotio procedere, illius examen Sacra Congregationi Conecilii sedulo discutiendum remisit.

Quo circa eadem Sacra Congregatio die 8. Martii 1698. prewia diligenti negotii discussione, ac re mature perpensa, censuit, si eidem sanctissmo D. N. placuerit, per ejus Litteras Apostolicas in forma Brevis, motu proprio, & excerta scientia expediendas, & de more in locis solitis promulgandas, imponi posse, ac debere perpetuum silentium super presata questione, de primava institutione, ac successono Ordinis Carmelitarum à Pro-

Ordre dss Carmes.

phetis Elia & Elisco; ac hujusmodi silentium perpetuo, servano dum esse à defensoribus utriusque sententia, nec non ab omnibus & quibuscumque aliis cujustibet gradus, status, conditionis, ordinis, societatis & instituti, etiam speciali & individuali nota dignis, tum in scriptis dissertationibus & libris inposterum typis edendis, tum in publicis disputationibus, ac Thesibus, sub pæna excommunicationis lata sententia à transgresoribus ipsa facto insurrenda.

Rursus censuit, libros, Theses, seu scripta quacumque, contra formam prafatarum Litterarum Apostolicarum inposterum edenda, co ipso, & absque alia declaratione, fore & ese prohibita, sub eisdem pænis contentis in regulis Indicis librorum prohibitorum; ca tamen adjecta declaratione, net per hujusmodi silentii impositionem, nullum majus pondus accedat uni vel alteri ex dictis sibi adversantibus opinionibus, sed maneat utraque in statu ac terminis quibus modo reperitur, donec aliter sedi Apostolicavisum suerit determinare.

En vertu de ce Decret, le Pape par un Bref du 20. Novembre de la mesme année, imposa silence perpetuel sur la question de la primitive Institution & succession de l'Ordre de Carmes par les Prophetes Elie & Elisée, défendant sous peine d'excommunication à ceux qui la soustiennent ou la combattent, de quelque estat & condition qu'ils soient, de l'agiter à l'avenir dans leurs escrits ou dans les disputes publiques. Voici la teneur du Bref.

## INNOCENTIUS PAPA XII

Ad perpetuam rei memoriam.

Rédemptoris, ac Domini Nostri Jesu-Christi qui Charitas est Deus pacis, vices licet immeriti gerentes in terris, Christi sidelium quorumcumque, potissimum vero divinis obsequiis sub suavi Religionis jugo mancipatorum, uberesque bonorum operum fructus adspirante superni favoris aura proferre jugiter satagentium quieti & religiosa tranquillitati, sublatis jurgiis, atque altercationibus, que fraterna Charitatis serenitatem obnubilare possent, quantum nobis ex alto conceditur, consulere, commisseque nobis à Domino potestatis partes desuper interponere studemus, sicut omnibus matura considerationis trutina perpensis

perpensissalubriter expedire in Domino arbitramur. Cum itaque, Order ficut non fine gravi animi nostri molestia accepimus, ex acribus MIS. super primava institutione Ordinis Fratrum'Brata Maria Virginis de Monte-Carmelo, illiusque successione à Prophetis Elia & Elisao dudum enatis contentionibus magnum Christi sidelium ejusmodi minus necessarias quastiones, utpote de rebus ad sidei veritatem, sen morum disciplinam minime pertinentibus, praser. tim inter Religiosos Viros, quos vota sua altissimos in sanctitate, & justitia, paceque fraterna reddere decet, summopere improbantium, scandalum obvenerit, illudque, ob quamplures libros ac libellos acerbiori stylo desuper hinc inde conscriptos in dies plurimum augeatur. Hince & quod Nos ex injuncto Nobis divinitus pastoralis solicitudinis munere serio considerantes, in quantam malorum segetem ejusmodi dissidiorum zizania successere possint, nisi provide ex agro Domini evellantur, ac proinde gravioribus perturbationibus, que premissorum occasione in dies oriri possent, omnem ansam pracidere, & opportunum jam exortis remedium adhibere cupientes, habita super iisdem pramissis cum venerabilibus Fratribus nostres S. R. E. Cardinalibus Concilii Tridentini Interpretibus, qui rem mature discusserunt, de illorum consilio, ac etiam motu proprio & ex certa scientia, ac matura deliberatione nostris, deque Apostolica potestatis plenitudine, super prafata quastione de primava institutione, ac successione Ordinis supradicti à Prophetis Elia & Elisao ; perpetuum silentium tenore prasentium imponimus ; illudque à defensoribus utriusque sententia, necnon ab omnibus & quibuscumque aliis cujustibet gradus, status, conditionis, Ordinis, Congregationis, Societatis & Instituti, etiam specifica, & individua mentione, & expressione dignis, tam in scriptis dissertationibus, & in libris inposterum edendis, quam in publicis disputationibus ac Thesibus, sub excommunicationis lata sententia pana per contrafacientes ipso facto incurrenda, perpetuò servandum esse decernimus & ordinamus. Praterea libros, Thefes seu scripta quacumque contra earumdem prasentium formam inposterum edenda, motu, scientia, deliberatione & potestatis plenitudine similibus, harum serie prohibemus sub pænis & censuris, in regulis Indicis librorum prohibitorum contentis, illaque eo ipso absque alia declaratione pro expresse probibitis habeti volumus, & mandamus. Non intendimus tamen per silentii hujusmodi impositionem uni, seu alteri ex dictis sibi adversantibus sententiis, ullum majus pondus ad-Tome I.

jungere, sed utramque manere volumus in statu, & terminis, MES. quibus de prasenti reperitur, dones aliter Nobis & Sedi Apostoliça visum fuerit determinare. Decernentes pariter easdem prasentes litteras semper firmas, validas & efficaces existere & fore, suosque plenarios, & integros effectus sortiri, & obtinere, ac abillis, ad quos spectat, & pro tempore quandocumque spectabit in omnibus, & per omnia plenissime & inviolabiliter observari, sieque, & non aliter per quoscumque Judices ordinarios, & delegatos, etiam causarum Palatii Apostolici Auditores, ac ejusdem S. R. E. Cardinales etiam de Latere Legatos, ac Sedis prafata Nuncios, aliosve quoslibet quacumque praeminentia, & potestate fungentes, & functuros; sublata eis, & corum cuilibet quavis aliter judicandi & interpretandi facultate & authoritate ubique judicari, & definiri debere; ac irritum & inane, si secus super his à quequam quavis authoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentare. Nonobstantibus Constitutionibus & Ordinationibus Apostolicis, ac quatenus opus sit, Ordinum, Congregationum, Societatum & Institutorum quorumcumque, aliisve quibusvis etiam juramente, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis Statutis & Constitutionibus; privilegiis quoque, Indultis, & Litteris Apostolicis, illis, eorumque Superioribus, & personis quibusvis, sub quibuscumque verborum tenoribus, & formis, ac cum quibu/vis etsem derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, & insolitis clausulis, irritanvibusque & alius Decretu, etiam motu, scientia, & potestatis plenitudine paribus, in genere, vel in specie, seu alias quomodolibet in contrarium pramissorum concessis, confirmatis, & innovatis. Quibus omnibus, & singulis, etiam si pro illorum sufficienti derogatione de illis, corumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa, & individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio, seu quavis alia expresso habenda, aut aliqua alia exquisita forma -adhoc servanda foret, illorum omnium, & singulorum tenores, ac si de verbo ad verbum exprimerentur, & insererentur, nibil penitus omisso, & forma in illis tradita observata, eisdem prasentibus pro expresses, & insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad pramissorum effectum hac vice dumtaxat specialiter, & expresse derogamus, caterisque contrariis quibuscumque. Aut si prafatis, vel aliis quibuslibet communiter, vel divisim ab eadem sit sede indultum, quod interdici, suspendi.

vel excommunicari non possint per Litteras Apostolicas non fa- Ordre des cientes plenam, & expressam, ac de verbo ad verbum de indulto CARMES. hujusmodimentionem. Volumus autem, ut prasentes Littera in valvis Ecclesia Lateranensis & Basilica Principis Apostolorum; nec non Cancellaria Apostotica, Curiaque Generalis in Monte Citatorio, & in acie campi Flora de urbe, ut moris est, publicentur & affigantur, sicque publicata & affixa omnes & singulos, quos illa concernunt, perinde arctent & afficiant, ac si unicuique corum nominatim, & personaliter intimata faissent; quodque earumdem prasentium transumptis seu exemplis, etiam impressis, manu alicujus Notarii publici subscriptis, & Sigillo alicujus persone in dignitate Ecclesiastica constitute munitis, eadem prorsus fides tam in judicio, quam extra illud, ubique adhibeatur, qua ipsis presentibus adhiberetur, si forent exhibita, vel ostensa. Dat. Roma apud sanctam Mariam Majorem sub Annulo Piscatoris die XX. Novembris M. DC, XCVIII. Pontificatus nostri anno octavo.

## J. F. Cardinalis Albanus.

L'on peut juger par les livres & les libelles dont nous avons ci-devant parlé, qu'il estoit à propos que le Pape en arrestast le cours par son autorité, à cause du scandale qu'ils causoient par les invectives dont ils estoient remplis, qui ne conviennent point à la charité Chrestienne dont les Religieux doivent l'exemple par leur Profession, & il auroit esté à souhaiter que le Pape en eust esté informé plustost pour y remedier, comme il fit par son Bref du 20. Novembre 1698. Je suis trop soumis aux Decisions des Souverains Pontifes pour agir contre leurs intentions. Ce Bref d'Innocent XII. m'imposant silence sur la question de la primitive Institution des Carmes par les Prophetes Elie & Elisée, m'empesche de rapporter les raisons que je pourrois avoir pour la combattre. Ainsi, si les Carmes ont eu ces Prophetes pour Fondateurs, je ne leur dispute pas cet honneur, & je les laisse dans les pretentions qu'ils ont depuis long-tems, qu'il y a eu une succession sans interruption de leur Ordre, depuis ces Prophetes jusqu'à present. Je consens mesme qu'ils fassent remonter leur antiquité jusqu'au tems d'Enoc, qui vivoit avant le Deluge; puisque quelques-unes des Bulles sur lesquelles ils se fondent pour prouver qu'ils sont enfans d'Elie & d'Elisée, principalement Pp ij

RIGLE DES celle du Pape Sixte IV. de l'an 1477. disent, qu'ils descen-Emmanuel dent des Prophetes Elie, Elisée & Enoch.... ac jugiter cateros Regularium Ordinum professores in sirmamento Catholica Fider & Compi- militantes, tanquam Religionis speculum & exemplar, speciali lat. Privi- charitate fulgentes, Sanctorumque Prophetarum Helia & Elisei leg. Aposto- & Enoch , necenon & aliorum fanctorum Patrum qui montem T.i.in Bul- anclum Carmeli, juxta Helia fontem inhabitarunt, successola 38. Sixti nem hereditariam tenentes. Il est vrai que les Carmes nient quo cet Enoch dont il est parlé dans ces Bulles, soit le mesme Enoch qui fut enlevé du commerce des hommes, comme dit l'Ecriture-Sainte au Chapitre 5. de la Genese, & ils disent que c'est un autre Enoch d'Amathim, Disciple de l'Evangeliste saint Marc. En effet, comme ils pretendent que dès leur premiere Institution, ils ont fait les trois Vœux essentiels de Religion, ils auroient beaucoup de peine à prouver une succession hereditaire sans interruption de leur Ordre, depuis Enoch fils de Jared & pere de Mathusalem, jusqu'à present; car l'Ecriture-Sainte ne dit point que Dieu commanda à Noé de faire entrer des Carmes dans l'Arche, & s'il y avoit eu quelqu'un des enfans de Noé qui eust esté Carme, il n'auroit pas pû avoir fait le Vœu de Chasteré; puisque tous les enfans de Noé entrerent dans l'Arche avec leurs femmes, & qu'après estre sortis de l'Arche ils eurent tous plusieurs enfans.

## CHAPITRE XLI.

De la Regle primitive des Carmes, & des changemens qui y ont esté faits par les Souverains Pontifes.

E Bref du Pape Innocent XII. que nous avons rapporté dans le Chapitre precedent, n'imposant silence que sur la primitive Institution & succession de l'Ordre des Carmes par les Prophetes Elie & Elisée, n'oste pas la liberté de disputer à ces Religieux leurs autres pretentions. S'ils trouvent une preuve de cette succession hereditaire en la personne de Jean II. quarante-quatriéme Patriarche de Jerusalem, que quelques Escrivains ne regardent que comme le quarante-deuxiéme Evesque de cette ville & le premier Patriarche; je n'ak



Ancien habillement des Carmes, tel qu'il est représenté dans l'Église de leur Convent de Sainte 74. Catherine, à Louvain.

PREMIERE PARTIE, CHAP. XLI. garde de rien alleguer de contraire, & de retrancher du Ca-Ricle 2015 talogue des Hommes Illustres de l'Ordre des Carmes, ce Pa- CARMES.

triarche; puisque ce seroit aller contre les intentions du Pape, qui a imposé silence sur cette matiere. Mais ils sont mal tondés lorsqu'ils lui attribuent le Livre de l'Institution des Moines, qu'ils pretendent avoir esté la Regle qu'ils ont suivie, jusqu'à ce que le Patriarche Albert leur en eust donné une autre. Car Jean ne monta sur la Chaire Episcopale de Jerusalem, qui n'estoit pas encore Patriarchale, que l'an 386. ou 387. & dans ce Livre qu'on lui attribuë, il y est parlé du Scapulaire que les Carmes n'ont porté qu'après que la sainte Vierge l'eust donné au B. Simon Stock, deux ans ayant la mort de ce Saint, qui arriva l'an 1285. & il y est aussi parlé du manteau blanc & du capuce qu'ils n'ont portés qu'en 1287. Ou 1288. sans parler des Fables dont ce Livre est rempli, qui l'onc fait regarder par tous les Sçavans comme un Ouvrage faux & supposé, dont l'Auteur ne peut avoir vescu que dans le douzième siécle. C'est à l'occasion de ce Livre supposé, que Pierre Wastel Carme Reformé d'Alost & Prieur d'Anyers, attribuë à ce mesme Patriarche plusieurs ouvrages, qui sont, ou sans nom d'Auteurs, ou faussement attribués à d'autres, qu'il a recueillis & fait imprimer à Bruxelles en deux volumes in folio l'an 1643. sous le nom d'œuvres de Jean de Jerusalem; mais quoique ce Carme (dit Monsieur du Pin) qui a pris la « peine de les ramasser, ait emploié un Volume entier pour « montrer que les Ouvrages contenus dans son premier Tome « estoient veritablement de Jean de Jerusalem; & qu'il ait tâ- " ché de les défendre de toutes sortes d'erreurs; on peut dire « neanmoins, qu'il n'a rien fait de ce qu'il promet dans son « Titre, & qu'il n'a rempli ce long & ennuïeux Traité que de « conjectures frivoles, de suppositions sans fondement, de « fausserés manifestes, ou de matieres qui ne conviennent nullement à son sujet : de sorte que tout ce grand Edifice manquant par le fondement, est bien-tost tombé en ruine, & est « devenu la risée de toutes les Personnes qui se messent de Lit-"

Les Carmes sont si peu d'accord entr'eux touchant leurs pretentions, que Jean le Grosde Toulouse, l'un de leurs Generaux vers l'an 1411. bien loin de croire que Jean, Patriar-

Du Pin, Biblioth. des Escrivains Eccles. 5. Siecle. p. 1. pag. 279. P p iii

REGER che de Jerusalem, eust escrit une Regle pour les Carmes & leur eust prescrit une maniere de vie, dit au contraire qu'il reçut celle de saint Basile qu'il sit observer aux Ermites du Mont-Carmel: Quintus fuit S. Joannes Eremita Montis Carmeli, qui Regulam Basilii recepit, quam Fratribus tradidit observandam. Il ajouste que ce Patriarche de Jerusalem sut elevé à cette dignité par le Pape Adrien I. l'an huitième de son Pontificat, à cause de la sainteté de sa vie : Istum Joannem propter ipsius Sanctitatem maximam, Adrianus Papa primus, natione Romanus, Pentificatus sui anno octavo, assumpsit in Patriarcham hyerosolymitana Ecclesia. Il regarde ce Patriarche de Jerusalem comme le quarante-quatriéme aprés l'Apostre saint Jacques: Iste Sanctus in Ecclesia sape dicta Hyeroselymitana fuit Episcopus XLIV. post B. Jacobum. C'est ainsi qu'il parle dans le Verger du Mont-Carmel. Mais dans la clef de ce Verger, il s'explique encore plus distinctement, & dit que les Ermites du Mont-Carmel aïant esté baptisés par les Apostres, se disperserent dans la mesme montagne, à Jerusalem, à Acre & en d'autres lieux de la Terre-Sainte; & que preschant par tout la Foi de Jesus-Christ, il arriva que Basile le Grand, qui estoit aussi Ermite, escrivit une Regle pour certains Ermites qui s'attacherent à lui : que quelques-uns de ceux qui demeuroient au Mont-Carmel, suivirent cette Regle: que dans la suite du tems le Pape Adrien I. l'an huitième de son Pontificat eleva sur le Siege Patriarchal de Jerusalem Frere Jean Ermite de la mesme Montagne du Carmel, à cause de la sainteté de sa vie : que ce Patriarche Jean donna à Frere Capraiseson disciple bien aimé, & aux autres Ermites du Mont-Carmel la Regle de saint Basile pour l'obsierver : qu'il ne leur en donna point d'autre plus grande; mais qu'ils vecurent selon cette Regle jusqu'en l'an 1023. Qui dictus F. Joannes Patriarcha F. Caprasio suo discipulo dilectissimo , ceterisque Eremitis Montis Carmeli dictam Regulam Basilii tradidit observandam; nullam tamen eis dedit majerem, sed juxta Regulam eis datam & bonam conscientiam quibus Deo famulabantur : & sic steterunt usque ad annum Domini MXXIII.

> C'est ce que l'on lit dans un ancien Manuscrit de ce Verger du Carmel qui est conservé dans la Biblio heque du Couvent des Carmes de Francfort, selon ce que dit le Pere

Papebroch. \* Mais dans le miroir du Carmel imprimé à Venise en 1507. où on a inseré ce Verger, on a retranché ce que DES CARle Pere le Gros avoit dit de l'élection que le Pape Adrien I. sit de ce Frere Jean Ermite du Carmel pour Patriarche de Jerusalem. Apparemment qu'on a veu que le tems où vivoit ce Pape ne pouvoit convenir avec celui auquel vivoit ce Patriarche de Jerusalem; car Adrien n'estant parvenu au Souverain Pontificat que l'an 772 il ne pouvoit avoir elevé ce Frere Jean à la dignité Patriarchale que l'an 780, puisque ce fut la huitième année de son Pontificat, & cependant ce mesme Patriarche estoit mort dès l'an 416. après avoir gouverné cette Eglise pendant près de trente six ans. Mais si les Carmes ont retranché cela, ils ont au moins laissé ce que le mesme le Gros avoit dit, que ce Patriarche Jean avoit donné la Regle de faint Basile aux Ermites du Mont-Carmel, & ont encore ajousté au Catalogue des Saints de cet Ordre, dont le Gros avoit parlé, saint Basile, saint Cyrille d'Alexandrie & faint Louis Roi de France; car le Gros avoit mis d'abord les Saints Prophetes Elie, Elisée, Jonas & Abdias; le cinquiéme Saint qui suivoit, estoit saint Jean de Jerusalem: Quintus fuit S. Joannes Eremita, le sixième estoit saint Berthold; & dans les Additions saint Basile est le cinquième, saint Cyrille d'Alexandrie le sixième, saint Jean de Jerusalem le septième, & le huitième faint Louis Roi de France. On s'estonnera sans doute de voir saint Louis au nombre des Saints de l'Ordre des Carmes; mais au moins on verra par ce que nous venons de dire, que les Carmes jusqu'à Jean le Gros, General de cet Ordre vers l'an 1411, croïoient que leurs Anciens avoient suivi la Regle de saint Basile, avant que le Patriarche Albert leur en eust donné une autre.

Cependant ils n'ont point eu pour Regle, ni celle de saint Basile, ni le Livre de l'Institution des Moines faussement attribué à Jean deuxième du nom & le XLIV. Evesque de Jerufalem, que quelques-uns, comme nous avons dit, croïent n'avoir esté que le XLII. & ils n'ont point eu d'autre Regle que celle que leur donna le Patriarche Albert, le douxiéme d'entre les Latins qui fut élevé à cette dignité l'an 1204. Ce fut Brocard Superieur des Ermites du Mont-Carmel, lequel avoir succedé à Berthold, qui la lui demanda.

<sup>\*</sup> Papebroch, Hist. Patriarch. Hyerosolymit. apud Boll. Att. SS, Tem. III. Mais.

voïant que le nombre de ses Ermites augmentoit. Le Patriarche Albert lui accorda ce qu'il demandoit, & escrivit une MES. Regle qu'il adressa à ce Brocard & aux Ermites qui vivoient fous son obéissance, & demeuroient auprès de la fontaine sur le Mont-Carmel: Albertus Dei gratia Hyerosolymitana Ecclesia vocatus Patriarcha, dilectis in Christo filiis Brocardo & cæterus Eremitis qui sub ejus obedientia juxta fontem in Monte Carmeli morantur, salutem in Domino.

Catalog.

Je m'estonne que le Pere Bonanni de la Compagnie de Jesus, ait suivi le sentiment de ceux qui ont cru que cette Reord. Relig. gle avoit esté donnée l'an 1171. par le Patriarche Albert; puisqu'en 1171. il n'y avoit point de Patriarche de Jerusalem de ce nom. Il est vrai que Laerce Cherubin, qui a inseré dans le Bullaire Romain cette Regle, l'a datée de l'an 1171. & que les Carmes on esté long-tems dans cette erreur, que quelques-uns ont voulu corriger par une autre erreur, en disant que ce fut l'an 1199, ce qui ne pouvoit pas non plus convenir au tems qu'Albert fut Patriarche de Jerusalem. Ils ont bien veu dans la suite que cette opinion ne pouvoit pas se soustenir comme le Pere Theodore Stratius, General de cet Ordre, l'avoua de bonne foi. La Congregation des Rites leur aïant permis de faire l'Office de faint Albert, comme ils avoient demandé, ils se trouverent embarassés sur ce qu'ils mettroient dans les Leçons de l'Office de ce Saint, qu'ils ne connoissoient pas bien, & la Congregation ne vouloit pas approuver ce qu'ils vouloient y inserer; c'est pourquoi le General Stratius escrivit sur cela à Aubert le Mire, Doïen de l'Eglise d'Anvers, pour avoir son avis & quelque eclaircissement sur ce Saint qu'ils ne connoissoient pas beaucoup, ne Hist. 24- scachant qui il estoit : Non bene constat que aut qualis persona triarch. Hye- st ille Albertus, quem colimus. Si nous disons, ajoûtoit-il, Boll. An. que cet Albert est celui qui nous a donné notre Regle, cela 58. 2011. 3. souffre de la difficulté; parce que la Regle nous a esté donnée l'an 1171. & dans ce tems-là il n'y avoit point de Patriarche de Jerusalem qui se nommast Albert; puisque celui qui porta ce nom ne fut elevé à cette dignité que l'an 1204. Si enim dixerimus istum Albertum fuisse qui nobis Regulam tradidit, premimur hac difficultate, quod Regula nostra tradita nobis est anno 1171. quo tempore nullus erat Albertus Hyerosolymitanus Patriarcha, quia iste inthronizatus suit anno 1204. Il

dit encore qu'en 1171. il ne pouvoit y avoir en Syrie qu'un Recle des Albert Evesque de Bethléem, qui vint avec Guillaume de Tyr CARMES. au Concile de Latran tenu sous Alexandre III. C'est pourquoi comme Aubert le Mire dans son origine de l'Ordre des Carmes, avoit dit que cet Evelque de Bethléem estoit le mesme que celui qui fut dans la suite Patriarche de Jerusalem, & que cela ne pouvoit s'accorder avec ce que l'on disoit, qu'Albert Patriarche de Jerusalem avoit esté premierément Evesque de Bobio & ensuite de Verceil; ce General prioit cet Auteur de chercher des moiens pour prouver qu'-Albert Evesque de Bethléem, & Albert Patriarche de Jerusalem, n'estoient qu'une mesme personne, ( ce qui estoit fort du goust des Carmes,) & pour faire valoir aussi son sentiment, que ce Patriarche de Jerusalem avoit esté pendant un tems de leur Ordre. Mais les Carmes ont esté obligés d'abandonner cette opinion qui ne pouvoit se soustenir, & de reconnoistre que leur Regle ne leur avoit esté donnée par le Patriarche Albert que l'an 1205, comme Lezana & quelques autres Escrivains de cet Ordre ont dit depuis. C'est neanmoins ce qui leur est encore contesté par le P. Papebroch, qui croit qu'elle ne leur a esté donnée que l'an 1209.

Elle contient seize Articles. Le premier traite de l'élection d'un Prieur & de l'obéissance qu'on lui doit rendre. Le deuxiéme parle des Cellules des Freres, qui doivent estre separées les unes des autres. Le troisséme leur défend de changer de Cellules sans permission. Le quatriéme prescrit l'endroit où doit estre située la Cellule du Prieur. Le cinquiéme leur ordonne de demeurer dans leurs Cellules, & d'y vaquer jour & nuit à la Priere & à l'Oraison, s'ils ne sont point legitimement occupés. Dans le sixième il est traité des Heures Canoniales que doivent reciter ceux qui sont destinés pour le Chœur; il y est aussi marqué ce que doivent dire ceux qui ne sçavent pas les Heures Canoniales, Par le septiéme il est défendu aux Freres d'avoir rien en propre. Le huitiéme ordonne de bastir un Oratoire au milieu des Cellules, où ils doivent tous s'assembler le matin pour entendre la Messe. Le neuvième parle de la tenuë des Chapitres Locaux & de la correction des Freres. Le dixième recommande l'observance du jeune, depuis la Feste de l'Exaltation de Sainte Croix jusqu'à Pasques, excepté les Dimanches; & l'abstinence de Tome. I.

. Right Das Car-Mas,

la viande en tout tems est ordonnée dans le onziéme. Le douziéme les exhorte à se revestir des armes spirituelles qui leur sont proposées. Le treizième les oblige au travail des mains. Le quatorzième leur impose un silence étroit, depuis Vespres jusqu'à Tierce du jour suivant. Le quinzième exhorte le Prieur à estre humble; & le seizième exhorte aussi les Re-

ligieux à respecter le Prieur.

Voilà ce que contient en substance la Regle primitive des Carmes, qui leur fut donnée par le Patriarche Albert. Nous avons veu ci-devant que pour prouver leur antiquité, quelques-uns de leurs Anciens avoient cru qu'ils avoient d'abord suivi la Regle de saint Basile, & que d'autres avoient supposé un Livre de l'Institution des Moines, qu'ils attribuoient à Jean II. quarante-quatriéme Evelque de Jerusalem, & qui leur avoit servi de Regle; mais ils ont encore pretendu depuis que celle qu'ils avoient reçuë du Patriarche Albert avoir esté tirée des escrits de S. Basile, & de ce Jean II. quarantequatrième Evelque de Jerulalem, comme il paroilt par le titre de cette Regle, qui se trouve à la fin de leurs Constitutions qui furent reveues dans le Chapitre General qui se tint à Rome l'an 1625. Regula ex Sancti Basilii & Joannis XLIV. Episcopi Hyerosolimitani scriptis, ab Alberto Patriarcha Hyerosolimitano extracta, & Fratribus Beatissime Dei Genitricis & Virginis Maria de Monte Carmelo data, ab Innocentio IV. confirmata, atque authoritate ejus dem per Hugonem tituli S. Sabina Presbyterum Cardinalem, & Guillelmum Auteradensem Episcopum declarata & mitigata, correcta & mitigata. Ils ne laissoient pasneanmoins de reconnoistre saint Basile pour leur Pere, entre les autres le Pere Didace Corria qui est de ce sentiment, appelle en plusieurs endroits saint Basile son Pere; il recommande entr'autres choses aux Freres & Sœurs du Tiers Ordre des Carmes, d'avoir des habits de drap vil & grossier comme leur Peresaint Basile l'ordonne. Finalmente U uestro habito sea di pano vil baxo y groffero y come dize il B. S. Basilio nuestro Padre .... y aviso à Unestras Charidades con nuestro Padre S. Bafilio \*. Cependant quand ils recurent leur Regle du Patriarche Albert, ils ne songeoient point encore ni à saint Basile, ni au Livre de l'Institution des Moines. Et lorsqu'on les

<sup>\*</sup> Did, Martinez Coria. Manual de las Beat. & Herman. Terceres del Manze



Tel qu'il unit représenté dans l'Eglise du Convent des Religieux Basiliens de Troina en Sicile, avant que les Carmes leur eussent intense procés au Sujet de l'habillem de ce Prophete.

PREMIERE PARTIE, CHAP. XLI. 307
inquieta quelque tems après la publication du Concile de La Reous este
tran tenu l'an 1215, sur ce qu'ils avoient une Regle qui estoit CARRES.

tran tenu l'an 1215. sur ce qu'ils avoient une Regle qui estoit CARMES. inconnuë en Europe, & qu'en cela ils alloient contre les Decrets de ce Concile, qui défendoit l'establissement de nouveaux Ordres Religieux sans le consentement du saint Siege; ils demanderent au Pape Honorius III. l'an 1224. l'approbation de la Regle qui leur avoit esté donnée par le Patriarche Albert; & pour l'obtenir, & en mesme tems s'exculer sur le retardement qu'ils avoient apporté à obeir aux Decrets du Concile, ils n'exposerent point l'antiquité de leur Ordre & une infinité de raisons qu'ils eussent pû alleguer pour lors, & dont ils se sont servi dans la suite : ils ne dirent point que leurs Anciensavoient eu pour Regle le Livre de l'Institution des Moines, parce qu'il n'estoit pas pour lors composé : ils ne parlerent point de la Regle de saint Basile : ils n'exposerent seulement, que ce qui est enoncé dans la Bulle d'Honnorius III. scavoir, qu'ils prioient le Pape de confirmer la Regle qui leur avoit esté donnée par le Patriarche Albert.

Ces pretentions que les Carmes ont euës, d'avoir suivi la Regle de saint Basile, & d'avoir eu pour Pere ce Patriarche des Moines d'Orient, ont donné lieu aux Basiliens de les regarder comme freres. Les Carmes vouloient bien reconnoistre cette alliance; mais ils pretendoient avoir le droit d'ainesse, ne regardant saint Basile que comme un des entans d'Elie, puisqu'ils l'ont mis au nombre des Saints de leur Ordre; mais ils n'ont pu s'accorder sur ce sujet; & les Carmes intenterent procès aux Basiliens l'an 1670, sur ce qu'ils avoient dans un de leurs Couvents un tableau representant le Prophete Elie qui n'estoit pas habillé en Carme. Roger premier Comte de Sicile sit bastir vers l'an 1080, une Eglise sous le citre du Prophete Elie, dans un lieu eloigné de cinq milles de Troyna en Sicile, dans le Diocese de Messine, en reconnoissance, à ce que l'on dit, de ce que de Propheto s'estoit apparu à lui, & avoit combatui en sa faveur contro les Sarazins, dont il demeura vainqueur; & il apoufta à cette Eglise un Monastere pour des Religieux de same Basile. Ce-Monastere menaçant nuine à cause des frequents tremblemens de terre, caulés par le Monta-Etna, qui n'en estoit pas éloigné; ils obtinrem l'an 167d. les permissions necessaires pour

Kiels » s'establir proche les murs de Troyna en un lieu où il y avoit déja une Eglise dediée à saint Silvestre Moine de leur Ordre, & emporterent avec eux une copie du tableau de saint Elie, titulaire de leur ancienne Eglise, dont ils n'avoient pu lever l'original qui estoit une peinture de plus de six cens ans consumée de vieillesse: ils firent mettre dans une Chapelle de leur nouvelle Eglise, cette copie qui representoit le Prophete Elie enveloppe dans un manteau rouge, avec une Tunique de peau descendant jusqu'aux genoux, aïant les pieds nuds, tenant à la main une épée, au haut de laquelle il y avoit une flâme, & aïant la teste couverte d'un bonnet rouge avec des galons d'or, comme on peut voir dans la figure que nous en donnons. Les Carmes n'eurent pas plustost veu ce tableau qu'ils en firent grand bruit. Ils se plaignirent d'abord aux Basiliens de l'injure qu'ils faisoient à leur Ordre d'avoir ainsi exposé en public l'image de leur Fondateur sans l'habit de Carme; & voïant qu'ils n'avoient aucun esgard à leurs plaintes, ils s'adresserent à l'Archevesque de Messine, & le prierent d'emploier son autorité pour faire oster ce tableau qui estoit si injurieux à l'honneur de l'Ordre du Carmel. Les Basiliens alleguoient qu'ils n'avoient rien innové,& qu'ils avoient seulement exposé à la devotion des Fidelles, une copie d'un tableau d'Elie, qui estoit depuis six cens ans dans leur ancienne Eglise, & qu'au reste ils ne souffriroient jamais que dans leur Eglise l'on vist le Prophete Elie habillé en Carme, ce qui pouvoit porter prejudice à l'antiquité de l'Ordre de saint Basile.

L'Archevesque de Messine aïant rejetté les demandes des Carmes, ils eurent recours à Rome à la Congregation des Rites, à laquelle ils presenterent une Supplique pour lui representer l'injure que les Basiliens avoient faite à leur Ordre d'exposer dans leur Eglise le Prophete Elie, leur Pere & leur Patriarche, avec un manteau & un bonnet rouges, comme si c'estoit un Bacha Turc; & joignirent à cette Supplique un dessein colorié de ce tableau. La Congregation des Rites voulant contenter en quelque façon les Carmes, ordonna qu'on osteroit ce tableau, & qu'on en mettroit un autre à la place representant le mesme Prophete; mais qu'on ne lui donneroit pas l'habit de Carme. La dissiculté sut de sçavoir quel habillement on lui donneroit. Les Carmes en donnerent de



76. Le Prophete Elie Tel qu'il est reprisenté dans l'Eglise du Convent de Religieux Basiliens de Troina en Sicile, de puis que le procen qu'ils ont eu avec les Carmes au sujet de l'habillem de ce Prophete, à si terminé.

PREMIERE PARTIE, CHAP. XLI.

plusieurs façons qu'ils presenterent à la Congregation, & qu'- REGLE DE ils appuioient par des autorités de l'Ecriture-Sainte. Ils fu- CARMES, rent neanmoins tous rejettés, & elle approuva celui qui lui fut presenté par les Religieux Basiliens, & qui consistoit en une Tunique de peau, une ceinture de cuir & un manteau de couleur de safrand : ils ne lui donnerent point de bonnet 3 mais ils avoient representé ce Prophete aïant la teste & les pieds nuds. La Congregation ordonna qu'il seroit ainsi peint & exposé dans l'Eglise des Basiliens,& termina ainsi ce procès le 16. Mars 1686. après dix années de contestations. Le Pere Papebroch. Papebroch dans sa Reponse au Pere Sebastien de saint Paul nesson/. ad n'a pas oublié de lui parler de ce procès, dont le recit lui P. Sebaft. à ayoit esté fait à Rome par le Pere Dom Pierre Menniti Pro- 16. num 32. cureur General des Religieux de l'Ordre de saint Basile,& qui est assez conforme à ce qui m'en a esté dit aussi, estant à Rome en 1699, par le ReverendPere Dom Apollinaire d'Agressa General decet Ordre.

Avant ce differend ils avoient renoncé à l'alliance avec les Basiliens: c'est pourquoi ils ont soin de retrancher du titre de leur Regle, dans toutes les Editions qu'ils en font, qu'elle a esté tirée des escrits de saint Basile. Elle fut premierement approuvée par le Pape Honorius III. l'an 1224. Mais après que les Carmes eurent passé en Europe, & qu'ils y eurent fondé des Couvents, ils trouverent qu'il y avoit dans cette Regle quelques articles qui avoient besoin d'estre corrigés & mitigés. Ils deputerent à cet effet deux Religieux vers le Pape Innocent IV. qui donna commission à Hugues Cardinal de sainte Sabine, surnommé de saint Cher, de l'Ordre de saint Dominique, & à Guillaume Evesque d'Antrada, Ville de Syrie appellée presentement Tortose, pour examiner cette Regle & faire telles corrections que bon leur sembleroit. Ces Commissaires jugerent à propos d'ajouster au premier article, où il est parlé de l'obéissance que les Freres doivent au Prieur, qu'ils garderoient aussi la chasteté, & n'auroient rien en propre. Comme il n'y estoit point parlé des lieux où devoient estre situés leurs Couvents, & que, comme ils estoient Ermites, il y en avoit qui croioient qu'ils ne pouvoient demeurer que dans des Solitudes: les Commissaires Apostoliques, pour lever tous scrupules, dirent qu'ils pouvoient avoir des Couvents dans des Solitudes & dans les autres lieux qui leur se-

Qq iii

REGLE DES roient offeres, pourveu que l'observance Reguliere y pust estre gardée. Le Parriarche Albert avoit défendu pour toûjours l'usage de la viande, excepté dans le tems des maladies & d'extreme debilité: les Commissaires osterent les mots de toujours & d'extreme; & afin que les Carmes ne fussent pas à charge à leurs hostes, ils ordonnerent que dans les voïages ils pourroient manger des herbages cuits avec la viande, & mesme manger de la viande estant sur mer. Ils prescrivirent le silence seule ment, depuis Complies jusqu'à Prime du jour suivant. Ils leur permirent aussi de manger dans un Refectoire commun, au lieu qu'auparavant ils devoient manger chacun separément dans leurs Cellules. Ils firent encore quelques Reglemens touchant l'Office divin, & leur accorderent la permission d'avoir des asnes ou des mulets, & de nourrir des animaux pour leur usage. Cette Regle avec ces corrections & mitigations, fut approuvée par Innocent IV. l'an 1247. & confirmée dans la suite par plusieurs Papes. Elle fut encore mitigée par Eugene IV. & Pie II. qui y firent aussi des changemens, comme nous dirons en son lieu. Ceux qui l'observent ainsi mitigée sont appellés Conventuels, & ceux qui suivent la Regle avec les changemens & les mitigations qui y ont esté faites par les Commissaires d'Innocent IV. sont appellés Observants. Les Carmes & lesCarmelites Dechaussés l'observent aussi. Et elle est regardée dans l'Ordre comme la premiere & la primitive : ainsi s'il estoit vray que Jean XLIV. Evesque de Jerusalem, eust donné une Regle aux Carmes, ou qu'ils eussent suivi celle de saint Basile, avant que d'avoir reçu celle du Patriarche Albert; il s'ensuivroit que les Carmes & les Carmelites Dechaussés, aussi-bien que les Observants, ne suivroient pas la Regle premiere & primitive de l'Ordre.

La Bulle d'Honorius I II. de l'an 1224. par laquelle il approuve la Regle des Carmes, est la premiere de celles que les Souverains Pontifes ont accordées en faveur de leur Ordre: Cependant ils pretendent en avoir de plus anciennes, silvera, o. & Silvera entre les autres, dit, que les Papes Estienne V. puscul. Var. qui vivoit l'an 816; Leon IV. l'an 847. Adrien II. l'an 868.

op. 2. refol. Sergius III. l'an 908. Jean XI. l'an 931. & Alexandre II. l'an 1061, ont accordé par leurs Bulles de grandes Indulgences à ceux qui visiteroient à certains jours de l'année les Eglises

des Carmes; lesquelles Bulles furent confirmées par le Pape REGLE DES Sixte IV. l'an 1477. Mais Silvera ne s'accorde pas en cela avec d'autres Escrivains de son Ordre, qui metteut Leon IV. à la teste des Papes qui ont accordé ces pretenduës Indulgences, qui le font suivre par Adrien II. & Estienne V. qui selon eux ne vivoir que l'an 892. & non pas l'an 816. & qui dans le denombrement des autres Papes, si favorables aux Carmes touchant ces Indulgences, y ont inferé Sirgilius III. & Sergius V. Et comme Silvera, entre les Auteurs qui ont fait mention de ces Bulles, cite Emmanuel Rodriguez, & qu'il Rodrig. y renvoie le Lecteur, on y peut voir dans une Bulle de Sixte Collett. a-IV. du sept des Kalendes d'Avril de l'an 1477. & du sixié-post-provileg. me de son Pontificat, que Rodriguez rapporte dans toute sa 2.1. p. 225. teneur, Sirgilius III. & Sergius V. au nombre des Papes qui ont accordé ces Indulgences. Il y a bien de l'apparence que le Pere Papebroch a lu la mesme chose dans cet Au-Papebroch. teur ou dans quelqu'autre; car en voulant combattre ces Indulgences, il cite les Bulles où il est parlé de ces Papes sup- .. aprilis pi posés, & dit que ce Sirgilius III. est inconnu dans le Catalo- 79 que des Papes, & qu'il espere que dans la suite, il y en aura quelqu'un qui prendra le nom de Sergius V. puilque l'an-1009. le quatriéme de ce nom tut elu pour Souverain Pontife, & que depuis ce tems-là il n'y en a point eu. Mais pour faire connoistre davantage l'erreur, dit ce Scavant Jesuite, il ne faut que faire attention au Sommaire de la Bulle de Leon IV. rapporté dans celle de Sixte IV. du sept des Kalendres d'Avril de l'an 1477, que ces trois mots : Leo Papa quartus, suffisent pour la convaincre de fausseté; puisque: toutes les Bulles des Papes, long-tems avant & après Leon-IV. commencent toutes par ces mots, N. Epi/copus servus servorum Dei, & que depuis ce Pape jusqu'à present, il ne s'en 1d. Relo ad trouve qu'une de Pelage II. où il ne prend point cette qua- P. Sebast. &

Le P. Papebroch remarque encore que dans toute la Vie de Leon IV. qui contient plus de vingt-einq pages, il y est Ibid num; parlé fort amplement de toutes les graces & privileges qu'il a 264 accordés aux Eglises, aux Monasteres, aux Oratoires, aux Autels, & aux Villes qui dépendoient de sa jurisdiction; mais qu'il n'y paroist pas la moindre apparence de quelque-

la supposition.

lité de serviteur des serviteurs de Dieu, & dont il fait voir aussi art. 140 m

REGLE DES Indulgence qui ait esté demandée à ce Pontife, ou qu'il ait CARMIS. accordée à ceux qui aidoient à la construction & reparation des Eglises, ou qui seroient presens à leurs Dedicaces. Qu'entre les autres Edifices qu'il sit faire pour l'embellissement de Rome, il sit bastir la Ville neuve qui fut appellée de son nom, Leonine, & qu'on appelle presentement se Bourg de saint Pierre; & que lorsqu'elle sur achevée, il ordonna que les Evesques, les Prestres, & les differens Ordres du Clergé de l'Eglise Romaine, après avoir chanté les Litanies & le Pseautier, feroient avec lui tout le tour des murailles de cette nouvelle Ville, en chantant des Hymnes & des Cantiques, marchant nuds pieds, portant sur leurs testes de la cendre, & qu'après la Ceremonie, il fit distribuer une certaine quantité d'argent, non seulement au Peuple de Rome, mais aussi aussi aux Estrangers qui s'y trouverent, & qu'estant rentré dans saint Pierre, il fit plusieurs presens aux Gentils-hommes Romains, qui consistoient en or, en argent, & en des étostes de soïe. C'estoit la maniere dont les Papes, & principalement Leon IV. en ont usé dans les ceremonies de Dedicaces, de Benedictions, & de Translations de Corps Saints; ce qui a subsisté jusqu'à la fin du onziéme siécle, que les Papes au lieu d'argent & d'autres presens, commencerent à donner des Indulgences pour animer ceux qui prenoient la Croix, & s'engageoient dans ces fameuses guerres qu'on a appellées Croisades, & qui estoient destinées pour le recouvrement de la Terre-Sainte.

Lezana Annaliste de l'Ordre des Carmes, rapporte une autre Bulle d'Innocent IV. de l'an 1245, qui exhorte tous les Fidelles à soulager les Religieux du Mont-Carmel qui ne possedoient rien, qui vivoient dans une grande pauvreté, & qui n'avoient rien en propre; & qui accorde à ceux qui leur feront quelques aumosnes, & qui estant veritablement contrits, se seront confessés, dix jours seulement d'Indulgences à diminuer sur la penitence qui leur aura esté enjointe. Comment se peut-il faire (dit encore le P. Papebroch) que les Carmes eussent demandé une petite Indulgence de dix jours avec obligation de se confesser, si cinq cens ans auparavant ou environ, ils avoient obtenu pour le mesme sujet des Indulgences à perpetuité de sept années & douze quarantaines, sans aucune charge ni obligation, comme il est énoncé dans ces pretenduës Bulles de Leon IV, & de ses Successeurs?

Crescenze



Ancien habillement des Carmes, Selon le Sentiment du P. Daniel de la Vierge Marie, historien de cet Ordre, 77. dans son livre jutitule le miroir du Carmel.

Crescenze dit qu'en 1641. Dom Hilarion Mazzolari de viz su s. Cremone Religieux de l'Ordre de saint Jerôme, chercha ALBERT. dans les Archives de Rome, dans les Bullaires & dans les Bi-Piet Crefbliotheques, & qu'il ne trouva rien concernant cette Bulle de cenz. Pro-Leon IV. & les aurres alleguées par les Carmes. Il faut sans sid. Rom. doute que les Originaux de ces Bulles affent en le mesme sort 165. que celui de la Bulle Sabbatine qui fut portée en Angleterre (à ce que disent les Carmes) avec l'Original d'une Bulle d'Alexandre V. par le P. Alphonse de Therane, où ils ont esté perdus. Mais quoique Sixte IV. par sa Bulle de l'an 1477. ait confirmé celle de Leon IV. & les autres contestées, ce n'est pas une confequence qu'il les air vûës, il s'en estoit rapporté seulement, comme font les autres Papes, à l'exposé que lui avoit fait le P. Christophle Martignon General des Carmes: Sane sicut exhibita nobis nuper pro parte Christophori Martignoni dicti Ordinis Generalis Magistri petitio continebat, &c. Ainsi ce n'est pas au Pape Sixte IV. à qui l'on s'en prend, c'est à celui qui a mal exposé. Mais c'est assez parler de ces pretenduës Bulles, nous allons donner la Vie du Legislateur des Carmes dans le Chapitre suivant.

#### CHAPITRE XLII.

Vie du B. Albert, Patriarche Latin de Jerusalem, & Legistateur de l'Ordre des Carmes.

'ORDRE des Carmes est trop illustre dans l'Eglise pour ne pas parler du B. Albert Patriarche de Jerusalem, qui lui a prescrit des loix qui ont servi à le maintenir dans la regularité & cette exacte Observance où il s'est maintenu depuis tant d'années; & avant que de rien dire de son grand progrès, & de cet agrandissement qui lui a procuré la gloire & l'avantage de tenir un des premiers rangs parmi les Ordres Religieux, nous donnerons un abbregé de la Vie de son Legislateur. Le Bienheureux Albert n'estoit point François d'origine, ni petit Neveu de Pierre l'Ermite, d'Amiens, comme plusieurs Escrivains l'ont avancé. Il prit naissance à Castrodi-Gualteri en Italie, dans le Diocese de Parme, & fut destiné à l'estude des lettres & au service de l'Eglise, par ses parens,

Tome L.

ALBERT. achevé ses estudes qu'il renonça au monde pour se donner entierement au Service de Dieu. Il prit l'Habit de Chanoine Regulier au Monastere de sainte Croix de Mortare dans le Milanois, où il sit en si peu de tems un si grand progrès dans la vertu, qu'estant encore jeune, il sut élû Prieur de ce Monastere.

Sa reputation s'estant répandue au dehors, il fut choisi trois ans après pour estre Evesque de Bobio; & dans le tems que la modestie & son humilité lui faisoient naistre de jour en jour de nouvelles difficultés pour ne point accepter cette dignité & qu'on lui vouloit faire violence pour l'enlever de son Monastere, l'Evesché de Verceil estant venu à vacquer, il fut aussi élu pour gouverner cette Eglise; mais ceux de Verceil eurent, avec beaucoup de difficulté, le consentement que ceux de Bobio n'avoient pû obtenir, & pendant vingt ans qu'il fut leur Pasteur, il en remplit les devoirs avec toute la vigilence qu'on pouvoit attendre d'une personne qui n'instruisoit pas moins ses peuples par les exemples de sa vie, que par ses discours : ce qui ne servit pas peu à la reforme de son Clergé & de ses autres Diocesains, qui avoient honte d'estre dans le desordre, lorsque leur Pasteur pratiquoit toutes les vertus. dans un degré éminent.

Son principal soin sut de procurer à son Eglise les biens spirituels; mais en mesme tems il lui en procura de temporels, en acquittant ses dettes dont elle estoit beaucoup chargée, & en augmentant ses revenus. Il l'embellit par de nouveaux Edifices, il en désendit les droits, conserva ses immunités; & comme il n'estoit pas moins habile Jurisconsulte & Canoniste, que bon Theologien; il ne poursuivit aucune cause dont il ne fust pleinement persuadé de la justice, ce qui faisoit que dans toutes les poursuites, il en obtint toûjours le succès qu'il

en avoit esperé.

Il fut choisi par le Pape Clement III. & par l'Empereur Frideric I. pour estre Mediateur entre l'Eglise Romaine & l'Empire, & l'Arbitre de leurs differens. L'on ajoûte mesme qu'il fut honoré du Titre de Prince de l'Empire par Henry VI. successeur de Frideric, qui accorda aussi, à sa consideration, plusieurs graces à l'Eglise de Verceil. Le Pape Celestin III. successeur de Clement, le combla aussi de bienfaits,

PREMIÈRE PARTIE, CHAP. XLII. 315 & Innocent III. imitant ses Predecesseurs, l'emploia pour VII du menager un accommodement entre les Peuples de Parme & ALBERTS de Plaisance qui estoient en guerre.

Sa reputation passa les Mers; & soit que la sainteté de sa vie & les emplois qu'il avoit eu, l'eussent fait connoistre en Terre-Sainte, ou qu'il y eust fait lui-mesme un voiage: il fut nommé l'an 1204. Patriarche de Jerusalem, d'une voix commune, par ceux qui s'assemblerent en Palestine pour donne un Successeur à Monachus onziéme Patriarche Latin de Jerusalem, sur le refus que sit le Cardinal Sossredo Legat du Pape en Palestine, d'accepter cette dignité, à laquelle il avoit esté aussi élu. Monsieur Baillet dit que ce fut à Heraclius qu'il fucceda, qui estoit le dixième Patriarche Latin; mais nous aimons mieux suivre la Chronologie de ces Patriarches, que le Pere Papebroch nous a donnée au commencement du troisséme Tome du mois de May des Actes des Saints, où il met Heraclius pour le neuvième Patriarche auquel succeda Sulpice, qui eut pour successeur Monachus, à qui succeda saint Albert.

Le Pape Innocent III. témoigna la joie qu'il avoit ressenti de son élection, par une Lettre qu'il lui écrivit à ce sujet le vingt-unième Fevrier de la mesme année, dans laquelle il combat les excuses qu'il pourroit alleguer pour resuser cette dignité, & en mesme tems il lui donne des instructions sur ce qu'il avoit à faire & à souffrir dans ce païs. Il le sit venir à Rome pour recevoir sa consirmation, & il ne se contenta pas de lui donner le Pallium avec la dignité de Patriarche; mais il le sit encore son Legat pour quatre ans dans la Palestine,

& le combla de Privileges.

Albert retourna à Verceil pour mettre ordre aux affaires de son Eglise & pourvoir à un Successeur. Il s'embarqua ensuite sur un Vaisseau Genois pour la Terre-Sainte, où il
aborda l'an 1206. & establit sa residence à Acre, autresois
Ptolemaïde en Phenicie, où les Patriarches Latins de Jerusalem se retirerent, lorsque les Sarasins se rendirent maistres
de cette ville. Les Patriarches de Jerusalem y sirent leur residence, quoiqu'il y eust un Evesque particulier, & les choses
demeurerent en cet estat jusques sous le Pontisicat d'Urbain
IV. qui voïant qu'il n'y avoit point d'esperance qu'on pust reprendre la ville de Jerusalem, & qu'il n'estoit pas convenaR r ij

HISTOIRE DES ORDRES RELIGIEUX,

VIE DUB. ble que le Patriarche demeurast comme hoste dans une autreville, unit l'Evesché d'Acre au Patriarchat de Jerusalem. Saint Albert vescut à Acre dans un martyre continuel, joignant aux travaux & aux perfecutions du dehors qu'il eut à souffrir, la mortification de sa chair, les jeunes, les veilles, & plusieurs autres austerités; ce qui lui attira l'estime & le respect, non seulement des Chrestiens, mais mesme des Infidelles.

> Ce fut l'an 1209, que Brocard Superieur des Ermites, que Berthold avoit ramassés sur le Mont-Carmel, comme nous avons dir dans le Chapitre precedent, s'adressa à lui, afin qu'il leur prescrivist une Regle qu'ils pussent suivre. Il leur en donna une fort courte qu'il renferma en seize articles, & qui fut dans la suite divisée en dix-huit Chapitres, après les additions & mitigations qui y furent faites par les Commissaires deputés par le Pape Innocent IV. Cette Regle primitive du Patriarche Albert fut adressée à Brocard & aux Ermites qui demeuroient avec lui, qui embrasserent cette Regle avec joie; & pour satisfaire au premier article où il est parlé de l'élection. d'un Superieur, ils se soumirent à l'obeissance de Brocard qui fut establi Prieur de cette petite Congregation, qui a eu depuis de si grands accroissemens; & qui aïant passé du Levant: en Europe, s'est répandue par toute l'Eglise. C'est ainsi que le B. Albert a merité le Titre de Legislateur de l'Ordre des Carmes, qui a pris pour son Patron le Prophete Elie, an sujer de la retraite qu'il a faite sur la Montagne de Carmel; il pretend mesme l'avoir eu pour Fondateur, & s'est mis aussi sous. la protection particuliere de la sainte Vierge.

Le Pape Innocent III. aïant convoqué le Concilé de Latran quise tint l'an 1215, y manda le B. Albert, avec lequel il. avoit entretenu un grand commerce de Lettres. Mais ce Pape n'eut pas la consolation de voir ce saint Patriarche, qui estant à la Procession le jour de la Feste de l'Exaltation de la sainte Croix, le quatorze Septembre de l'an 1214, fut assassiné par un Italien de Calussio au Mont-Ferat, pour se venger de ce que ce Saint estant Evelque de Verceil, l'avoir repris de ses. desordres; c'est ce qui a fait que Philippes Ferrari dans son. Catalogue des Saints & des Bienheureux d'Italie omis dans le Martyrologe Romain, l'y a inseré au quatorze Septembre, & lui a donné le titre de Martyr, comme aiant repandu son:



Religieux Carme de l'Anciene observance, en habit ordinaire.

PREMIERE PARTIE, CHAR. XLIII. 317' sang pour la justice. Cependant les Carmes, qui par autorité Ordre du saint Siege ont eu permission d'en celebrer l'Office, ne mettent sa mort qu'au huit Avril.

Voiez Bolland. Act. SS. Tom. I. April. pag. 769. & la Chronologie des Patriarches de Jerusalem au commencement du Tome III. des mesmes Actes; & Baillet, Vies des SS. m. 8. Avril.

### CHAPITRE XLIII.

Du grand progrés de l'Ordre des Carmes depuis leur passage en Europe.

A paix que l'Empereur Frideric II. fir avec les Sarasins en 1219. si desavantageuse à la Chrestienté & si favorable à ces Infidelles, fut cause que les Carmes abandonnerent la Terre-Sainte. Alain cinquiéme General de cet Ordre & Breton de naissance, voiant que les Religieux enduroient beaucoup de persecutions, prit resolution de fonder des Couvens en Europe & de quitter la Syrie. Il convoqua un Chapitre General à ce sujet, où les Religieux se trouverent de sentimens contraires; car les uns aimoient mieux souffrir la persecution que d'abandonner la Syrie; les autres au contraire à l'imitation du Prophete Elie leur Protecteur & Patron, qui le voïant persecuté par Jezabel, quitta la demeure ordinaire pour s'enfuir sur la montagne d'Oreb, & conformément à ce que dit Jesus-Christ dans l'Evangile qu'il faut quitter la Ville où l'on sera persecuté pour fuir dans une autre, voulurent venir en Europe. Sur ces differens sentimens le General Alain ne sçachant qu'elle resolution prendre, les Historiens de cet Ordre disent que la Sainte Vierge s'apparut à lui, & lui ordonna de fonder des Monasteres hors de la Terre-Sainte. Il envoia premierement des Religieux en Chypre qui y aborderent l'art 1238. & ils y fonderent un Monastere dans la forest de Fortanie. Des Sieiliens estant aussi sortis en mesme tems du Mont-Carmel, allerent dans leurs pays, où ils bastirent un autre Monastere. dans l'un des Fauxbourg de Messine. Des Anglois sortirent de la Syrie l'an 1240, pour en fonder d'autres en Angleterre. Ils commencerent par la forest d'Alvenic & d'Ailesford. Une

ORDRE DES CAR-MES. autre Mission se sit par des Religieux Provençaux, qui atriverent l'an 1244, aux Aigualates à une lieuë de Marseille, & fonderent un Monastere dans ce Desert: ainsi le nombre de leurs Couvens s'augmentant, ils tinrent leur premier Chapitre General en Europe l'an 1245. Ce sut dans le Couvent d'Aylessord en Angleterre où ils s'assemblerent, & le B. Si-

meon Stok y fut élu pour successeur d'Alain.

Sous son Generalat, cet Ordre s'étendit beaucoup en Europe. Car voïant l'accuëil favorable que l'on faisoit aux Carmes, il en envoya deux à Lion où le Pape Innocent IV. estoit, pour obtenir de sa Sainteté des lettres de recommandation à tous les Princes Chrestiens; & à la faveur d'un Bresque le Pape leur accorda, les Religieux qui estoient en Chypre, y sonderent plusieurs Monasteres. Ceux de Sicile s'estendirent dans ce Roïaume, dans la Poüille & dans plusieurs Provinces d'Italie. Ceux de Provence se multiplierent dans la Province Narbonnoise & l'Aquitaine. Ceux d'Angleterre en Ecosse & en Irlande; & l'an 1254. saint Loüis Roi de France, aïant mené du Mont-Carmel de ses sujets en France, il leur donna l'an 1259, un Couvent à Paris, d'où sont sortis ceux de France & d'Allemagne.

Cet Ordre a pris un si grand accroissement dans la suite, qu'il est presentement composé de trente huit Provinces, outre la Congregation de Mantouë, qui a cinquante-quatre Couvents & un Vicaire General, & les Congregations des Carmes Dechaussés d'Espagne & d'Italie qui ont des Generaux particuliers. Mais ils ne faut pas ajouster soi à ce que disent certains Historiens de cet Ordre, que dans ces Provinces il y a eu jusqu'à sept mille cinq cens Monasteres & plus de cent quatre vingt mille Religieux. Ce nombre est excessif, & il y auroit beaucoup de Monasteres à retrancher, s'ils en avoient donné un Catalogue; puisqu'il y a plusieurs de ces Provinces qui n'ont pas plus de dix ou douze Couvens, & mesme quelques-uns qui n'en ont que cinq ou six.

Cet Ordre est gouverné par un General qui est élu tous les six ans, & qui fait d'ordinaire sa residence à Rome dans le Couvent de sainte Marie au-delà du Tibre, appellé communément de la Transpontine, qui lui est immediatement sousmis, aussi-bien que celui de saint Martin des Monts, dans la mesme Ville, celui de Paris à la Place Maubert, & celui du

Mont Olivet proche de Gennes, qui ne relevent d'aucune des Ordre trente-huit Provinces.

Le Schisme qui divisa l'Eglise au quatorzième siècle, divisa aussi cet Ordre. Il se trouva en mesme tems deux Generaux élus par deux partis differents qui n'élisoient pas le plus digne; mais celui qui soutenoit avec plus de chaleur l'interest de celui qu'ils reconnoissoient pour Pape. Chacun de ces Generaux donnoit beaucoup de dispense à ces Religieux touchant les austerités commandées par la Regle, & n'osoit les punir, ni les chastier, de peur qu'ils ne se jettassent dans le parti qui lui estoit contraire: ce qui sit que le desordre estoit si grand, qu'on ne reconnoissoit les Carmes que par l'habit, & non pas par la pratique de leur Regle qu'ils n'observoient en aucune manière.

Cela dura jusqu'en l'an 1430, qu'au Chapitre General tentr cette année, l'on traita du moien de retablir l'Ordre dans sa premiere perfection; & on jugea que pour le tems present, il ne falloit pas passer de l'extremité du desordre à l'observance primitive. Il fut donc resolu qu'on demanderoit au' Pape quelque dispense de la Regle touchant le jeune, l'abstinence de la viande, & la demeure continuelle dans les' Cellules. Ce fut Eugene IV. qui l'an 1431. mitigea cette Regle; & qui sans parler du jeune, permit aux Religieux de cet Ordre de manger de la viande trois fois la semaine, de se promener dans leurs Cloistres & dans les autres lieux de leur cloture, aux heures convenables, ausquelles ils ne seroient pas occupés aux exercices de Communauté ou d'obeissance. Mais comme le Pape n'avoit rien decidé touchant! le jeûne, plusieurs Superieurs le faisoient observer aux jours. mesmes ausquels on mangeoit de la viande, ce que d'autres: ne faisoient pas; c'est pourquoi le Pape Pie II. permit en 1459. aux Generaux, d'en user à cet égard, selon qu'ils le jugeroient à propos, aïant égard à la qualité des personnes, des lieux & des tems.

Lorsque ces Religieux passerent d'Orient en Europe, ils avoient leurs Chappes barrées de blanc & de tanné, d'où ons les appella les Barrés; & de la est venu le nom de la ruë des Barrés à Paris, qui est celle de l'Ave-Maria, où estoit la Croix des Barrés, & la porte des Barrés. M. Menage dans son Dictionnaire Etymologique de la langue Françoise, dir, que

ORDER leur Couvent estoit hors la porte, où sont à present les Celestins, qui leur succederent lorsqu'en 1319, ils quitterent ce lieu pour aller à la Place Maubert où ils sont presentement & que lorsqu'ils sitent peindre leur Cloistre dans ce Couvent de la Place Maubert, ils avoient si fort oublié la premiere sigure de leur habit, qu'au tableau qui represente saint. Louis les recevant à Paris au Port saine Paul, à la sortie du batteau, leurs Chappes y sont barrées en pal & non pas en sasce: il ajouste qu'il doit cette remarque à M. l'Abbé Chatelain, Chanoine de

l'Eglise de Paris.

Il est vrai que la pluspart des Carmes n'ont jamais bien sçu quelle estoir la veritable forme de leur premier habillement, comme on peut voir par les differentes figures que nous en donnons, qui sont ainsi representées dans plusieurs de leurs Couvents; mais je croi que ceux qui ont mis les barres en pal & non pas en fasce, ont mieux rencontré, quoique Monsieur Chastelain air esté de sentiment contraire ; puisque l'Abe des Orientaux qui est une espece de manteau ou de Chappe dont ils se servent en campagne, qui est de poil de chameau, est barré en pal de blanc & de noir. Si on a égard au nom de Carpettes que les Carmes donnoient autrefois à leurs Chappes, comme il paroist par une Ordonnance d'un Chapitre tenu à Londres l'an 1281. Frater professus habeat unam Carpitam non de petiis consutam, sed contextam, & habeat septemradios tantum, ut simus uniformes; il s'ensuivra que ces carpettes estoient barrées en pal; car carpettes en François n'est autre chose qu'une étoffe grossiere & raiée propre à emballer. La fignification latine que lui donne le Dictionnaire Universel, c'est pannus grossor & virgatus, & la fignification Françoise que le mesme Dictionnaire donne au mot de virgatus; c'est raié de haut en bas, qui est proprement barré en pal

Mais la pensée de quelques Carmes, touchant l'origine de Gros l'un des Gene-Clav. I.

Joann. de Malinis foi quelques autres se sont imaginés que lorsque le Prophete Elie eul. Hist. e. sur enlevé dans un char de feu, & qu'il jetta son manteau à son Disciple Elisée, ce manteau, qui selon ces Auteurs estoit blanc, cimineto.

Joann. de Disciple Elisée, ce manteau, qui selon ces Auteurs estoit blanc, cimineto. aïant passé par le seu, les parties exterieures furent noircies, secul. Ord. & ce qui se trouva dans les replis, conserva la blancheur, & que



Religieux Carme de l'Anciene observance, avec la Chappe, ou Manteau.

PREMIERE PARTIE, CHAP. XLIII.

que c'est pour ce sujet qu'ils ont porté des Chappes avec des DES CARbarres noires & blanches.

ORDRE
DES CARMES.

Lezana & quelques autres Carmes, leur donnent une autre origine, & disent que vers l'an 642. Omar Roi d'Arabie, s'estant emparé de la Terre-Sainte avec une grande multitude de Sarasins, & aïant soumis à sa domination tous les Chrestiens qui y demeuroient, les Sarasins ne purent souffrir que les Carmes eussent des manteaux blancs, qui n'estoient permis pour lors qu'à leurs seuls Satrapes: c'est pourquoi, après avoir fait mourir plusieurs Religieux, ils obligerent les autres de quitter leurs manteaux blancs, & d'en porter d'autres barrés de noir & de blanc.

Ils ne sont pas aussi d'accord entre eux touchant la couleur noire ou blanche de ces barres; car celles des manteaux des anciens Carmes, tels qu'ils sont representés dans les Couvents de Louvain & de Cologne sont blanches & noires, & celles des autres qui sont representés dans l'ancienne Cathedrale de Salamanque, à Anvers, & dans le Cloistre des Carmes de la Place Maubert, sont blanches & tannées. Le Pere Daniel de la Vierge Marie, dans un Traité qu'il a fait contre le Pere Papebroch, & dans son Miroir du Carmel, a donné, à ce qu'il pretend, la veritable figure de leur ancien habillement, telle que nous la donnons aussi,& les barres de la Chappe y font blanches & noires. Ils ne font pas non plus d'accord touchant la forme des barres; car il y a quelques-uns de ces anciens Carmes qui les ont en fasce, d'autres en pal, quelques-uns n'en ont que cinq, d'autres sept, d'autres un plus grand nombre.

Quelques années après leur passage en Europe, ils resolurent de quitter ces barres. Pierre de Millaud François & neuvième General de cet Ordre, demanda à cet esset permission à Honorius IV. de prendre des Chappes blanches au lieu des barrées qui estoient de sept pieces. Le Pape accorda leur demande à la sollicitation du Cardinal Gervais Giancolet de Clinchamp, par Bref de l'an 1285, qui ne sut executé qu'au Chapitre General qui se tint à Montpellier l'an 1287. Ce qui sut consirmé par Bonisace VIII. l'an 1294. Ce ne sut aussi que l'an 1287, qu'ils commencerent à porter le Scapulaire, qu'ils pretendent avoir esté montré quelques années auparavant par la Sainte Vierge au bienheureux Simon Stok,

Tome I. Sf

RELIGIEU. ce qui a donné lieu à la Confrairie du Scapulaire.

LITES,

Nous ne rapporterons point toutes les personnes illustres de cet Ordre, tant par leur sainteté, que par leurs dignités & leurs Escrits: car ils sont en trop grand nombre; on peut consulter Jean le Gros, François de sainte Ange, Jerosme Tonstat, & Emmanuel Roman, qui ont donné des Volumes entiers des personnes Illustres de cet Ordre. Le Pere Dominique de Jesus en a donné aussi un autre des personnes qui en sont sorties pour remplir les premieres dignités de l'Eglise. Ils portent pour armes chapé d'argent, & de couleur tannée, l'escu timbré d'une couronne Ducale.

Vosez Joann. Baptist. Lezana, Annal. sacri Prophetici & Eliani Ordinis. B. V. M. de Monte Carmelo. Antonio Gonçalvez, Compendio das Chronicas da ordem de Nossa senhora. de Carmo. Marc. Anton. Alegre Casanate, Paradis. Carmelitici Ordinis. Mathias de saint Jean, Histoire Panegyrique de l'Ordre de Notre Dame de Mont-Carmel. Daniel à Virgine Maria, Vinen Carmeli, & speculum Carmelitanum. Louis de sainte Therese, Succession du Prophete Elie. Falcon. Placent. Chronicon Carmelitanum. Daniel Papebroch, apud Bolland. Tom. I. Aprilis. Sebast. à S. Paulo, Exhibit. error. P. Danielis Papebrochii. Ejusdem Papebrochii, Respons. lad P. Sebastianum; & Pietro Crescent. Presidio Romano à vero della militia Ecclesiastica, &c.

### CHAPITRE XLIV.

Origine des Religieuses Carmelites, avec la vie du Bienheureux Jean Soreth leur Instituteur, vingt-sixiéme General expremier Resormateur de l'Ordre des Carmes.

Ezana & plusieurs Escrivains de l'Ordre des Carmes, pretendent que l'Institution des Religieuses Carmelites, n'en pas une nouveauté qui ait esté introduite dans leur Ordre, & que comme il y a toûjours eu dès les premiers siécles de l'Eglise des Vierges consacrées à Dieu, & que leur Ordre a commencé au tems d'Elie, neuf cens ans avant la naissance de Jesus-Christ, non seulement il y a eu dès les premiers siecles de l'Eglise des Religieuses Carmelites; mais mes-



Religieuse Carmelite de l'Ancienne observance, en habit ordinaire.

PREMIERE PARTIE, CHAP. XLIV.

me au tems des Prophetes. Mais le Pere Louis de sainte The-RELIGIEU. rese, dans son Livre, qui a pour titre: La succession d'Elie, a MBLITES. esté plus sincere; car il dit que ce sut le B. Jean Soreth, qui obtint du Pape Nicolas V. les melmes privileges que les Ordres de saint Dominique & de saint Augustin avoient, pour la reception des Couvents de Religieuses, Vierges, Veuves & Beguines; pourvû que celles qu'il recevroit, jeunalient & fissent les mesmes exercices, que celles des Ordres de saint Dominique & de saint Augustin: le B. Soreth, dit cet Auteur, estimant que c'estoit une chose indigne, que les autres Mendians eussent des filles qui observassent leurs Regles, & que le seul Carmel institué pour honorer la sainte Vierge, Mere des Vierges, n'eust pas des filles de son Ordre: ainsi sans aller chercher une origine eloignée des Religieuses Carmelites, il est certain qu'elles n'ont esté instituées que vers l'an 1452. en vertu de la Bulle de Nicolas V. obtenue par le bienheureux Jean Soreth, qui fonda leurs premiers Monasteres en France.

Il nâquit en Normandie vers l'an 1420, de parens fort vertueux, qui eurent un grand soin de l'elever dans la crainte de Dieu, & de lui faire apprendre ce qui estoit convenable à son âge. A iant fait ses Humanités, il delibera de l'estat de vie qu'il devoit embrasser; & après avoir recommandé cette affaire à Dieu, il su inspiré de prendre l'habit Religieux parmi les Carmes dans leur Couvent de Caën en Normandie, où, après sa reception, il sit voir par ses exercices de vertu & de pieté, que Dieu l'avoit appellé à cet Ordre pour sa gloire & pour la resorme de cet Ordre.

Il fut envoié par ses Superieurs au Couvent de Paris, pour y apprendre les saintes Lettres & la Theologie. Il se rendit si habile en l'un & en l'autre, qu'il merita le bonnet de Docteur dans l'Université de Paris, & son merite le sit elever en peu de tems aux dignités de son Ordre. En 1440, il se trouva au Chapitre General d'Ast, en qualité de Definiteur & de Provincial de la Province de France; au Chapitre General tenu à Châlons, il y sut en qualité de Provincial de Toscane, & au Chapitre General tenu à Rome en 1447, il su encore nommé Desiniteur & Provincial de France. Pendant son Provincialat, il visitoit à pied les Couvents de la Province, accompagné d'un seul compagnon. On ne peut pas dire

RELIGIEU- le bien qu'il y fit, & la Reforme qu'il introduisit par tout, ses Car- à cause qu'il n'exigeoit rien des autres, qu'il n'eust premierement pratiqué: ensin l'an 1451. au Chapitre General tenu à Avignon, il sut élu General de tout l'Ordre; & comme l'Office de Provincial de sa Province vacquoit par cette nouvelle election, le Chapitre n'y voulut point nommer; mais ordonna qu'il gouverneroit toûjours la Province de France jusqu'au Chapitre Provincial.

Ce nouveau General aïant senti au dedans de lui mesme que Dieu l'appelloit à la Resorme de son Ordre, resolut d'y travailler & d'emploïer toutes sortes de moïens pour mettre la Regularité en vigueur, & retablir son Ordre en sa premiere splendeur. Il commença le premier; & quoiqu'il eust toûjours vescu dans une grande perfection, il y travailla neanmoins comme un simple Novice, & s'attacha sur toutes choses à la vertu d'humilité, comme la base & le sondement de toutes les autres.

Les Religieux du Chœur, de son tems estoient vestus de noir, & les Freres Laics, de couleur minime ou tannée. Il quitta le noir & se revestit de couleur minime; tant à cause que c'estoit l'ancienne couleur de l'Ordre qu'il retablit dans ses Constitutions, qu'à cause que ceux qui estoient les moins estimés dans son Ordre en estoient revestus. On reconnoissoit toûjours ses habits, en ce qu'ils estoient toûjours les plus vils & les plus rapiecés. Son entretien ordinaire estoit avec les plus simples & les jeunes du Couvent. Il prenoit plaisir d'aller avec eux pour les instruire, pour leur apprendre à mortisser leurs passions à combattre les vices, à acquerir les vertus, & à mener une vie conforme à la Regle & aux anciens Statuts de l'Ordre.

Avec cet esprit, une grande douceur, & beaucoup d'affabilité, il entreprit la Reforme de son Ordre, qu'il visita presque dans toutes les Provinces de l'Europe. Ce ne sut pas sans recevoir beaucoup de contradiction de la part de ceux qui s'opposoient à ses bons desseins. Il sut mesme obligé contre son naturel, qui estoit d'emploser ordinairement les voies de douceur, d'user d'une extrême rigueur envers quelques Couvents qui ne vouloient pas embrasser la Resorme; ce qui arriva principalement à l'esgard de celui de Cologne, où les Resigieux au retour d'une procession fermerent la porte sur lui jo



Religieuse Carmelite de l'Anciene observance, en habit de Choeur.



Ancienne Religieuse Carmelite,

PREMIERE PARTIE, CHAP. XLIV.

de sorte qu'il demeura avec ceux de sa suite hors du Couvent, Religieurce qui l'obligea de les excommunier & de mettre le Couvent Mellités, en interdit, & il ne leva ses censures, qu'à condition qu'ils souffriroient la visite qu'il sit avec beaucoup de douceur. Mais
Dieu prit vengeance de cet excès, une maladie contagieuse
emporta en peu de tems la plus grande partie des Rebelles &
retint les autres dans la sous mission, ce qui arriva l'an 1461.
S'il estoit si severe à punir les fautes de ses Religieux,

il pardonnoit aisément les injures qui regardoient sa propre personne, & par ce messange de douceur & de severité, il reforma un grand nombre de Couvents ausquels il prescrivit de saintes loix, qui furent observées avec beaucoup d'exac-

titude.

Ce ne fut pas seusement en cette maniere qu'il procura le bien de son Ordre. Il institua, comme nous avons dit, les Religieuses du mesme Ordre, & obtint pour elles du Pape Nicolas V. les mesmes privileges que les Ordres de saint Dominique & de saint Augustin avoient pour la reception de pareilles Religieuses. Il sonda cinq Couvents de ces saintes Filles. Il eut toûjours grand soin d'elles; & nonobstant qu'il commist quelques ois à d'autres la visite de quelques Couvents d'hommes, il visitoit toûjours lui-mesme les Couvents de Religieuses, specialement celles de Liege, dont le Couvent sur brussé l'an 1468. & transferé à Huy, & celles de Bretagne, que Françoise d'Amboise, femme de Pierre II. Duc de Bretagne avoit sondées.

Cette Princesse, après la mort de son mari, sit venir à Vennes des Religieuses de Liege, en aïant obtenu la permission du Pape. Elle leur sit bastir un Monastere où elle se retira & y prit l'habit en 1497. Comme ce Monastere estoit proche celui des Carmes, & que leur Eglise servoit aussi aux Religieuses, la Princesse trouva que c'estoit une grande incommodité de n'avoir point d'Eglise particuliere. Elle obtint permission du Pape de faire sortir les Religieuses Benedictines de la Congregation de saint Sulpice, du Monastere des Coëts près de Nantes, où elles n'estoient que sept, & ne vivoient pas dans une grande regularité; & avec ses Religieuses, elle prit leur place l'an 1478. après que le Pape eut usé de censures envers les Benedictines, pour les faire sortir & qu'elles eurent resisté pendant quatre ans. Elle repara la maison, sit de nouveaux. S s iii

Histoire des Ordres Religieux, Resterni. bastimens, & y mourut en odeur de sainteté l'an 1485.

Melites.

ses Car.. Ce fut en 1462. que ce General tenant son Chapitre à Bruxelles, on examina & approuva les Constitutions qu'il avoir faites pour la Reforme, & animé toûjours du zele de cette Reforme, il alla trouver le Pape Paul II. duquel il obtint une Bulle en 1466, qui confirmoit ce qui avoit esté ordonné dans des Chapitres Generaux touchant l'election des Prieurs des Couvents Reformés. Enfin estant venu en France pour achever la Reforme de tous les Couvents qui y estoient establis, estant à Nantes avec le Provincial de Touraine & un autre Pere qu'il avoit dessein d'y laisser pour Prieur, afin de maintenir la Reforme qu'il y vouloit introduire; on leur donna à manger des mures empoisonnées. Si tost qu'ils en eurent mangé, il y en eut un qui tomba mort subitement, les deux autres, quoique malades à l'extrêmité, sortirent de ce Couvent & vinrent avec beaucoup de peine à celui d'Angers, où par la force des remedes, il y en eut un qui échapa, l'autre qui fut le B. Soreth en mourut: il fit une confession generale de toute sa vie, reçut le saint Viatique & l'Extresme-Onction, avec une pieté exemplaire, & pardonna à ceux qui avoient esté cause de sa mort, qui arriva l'an 1471. Il s'est fait plusieurs miracles à son tombeau, & les Carmes lui donnent le titre de Bienheureux. Dans le Chapitre tenu à Ast en Piedmont en 1472, on confirma les Constitutions qu'il avoit faites, & il fut ordonné que toutes les Provinces en auroient un exemplaire.

> Les Religieuses sont habillées comme les Religieux, elles ont une Robe & un Scapulaire de drap couleur de minime ou tannée, & au Chœur elles mettent un manteau blanc, avec un voile noir. Il y a plusieurs Saintes de cet Ordre parmi lesquelles se trouve sainte Marie Magdelaine de Pazzi, qui fut cano-

nisée par le Pape Clement IX. l'an 1669.

Lezana, Annal. Sacri Prophetici & Eliani Ordinis Tom. IV. Louis de Saince Therese, succession du Prophete Elie.



Religieux Carme, de la Congrégation de Mantoue.

83.

P. Giffert For

CARMES
DE LA
CONGREGATION
DE MAN-

# CHAPIT MES X L.V. 1981 P. C.

## Des Carmes Reformés de la Congregation de Mantouë.

Es Escrivains de l'Ordre des Carmes ne s'accordent, point touchant le Fondateur de la Congregation de Mantouë. Il y en a plusieurs qui donnent cette qualité au P. Thomas Conecte, François de nation, natif de Rennes en Bretagne, & fameux Predicateur de son tems, qui parut en Flandre & en Artois l'an 1428. Il estoit ordinairement suivi par un si grand nombre d'Auditeurs; que preschant à Cambray, à Arras, à Tournay, & dans d'autres villes de Flandre & d'Artois, il s'est trouvé quelquesois jusqu'à seize & vingt mille personnes à ses Sermons; & on le suspendoit au milieu de l'Eglise avec une corde, afin qu'il pust estre entendu de tout le monde.

Il sit le voiage de Lion monté sur un asne, suivi par plusieurs Religieux & quelques personnes du menu peuple, attirés plustost par sa vie austère & penitente, que par sa doctrine, qui, selon quelques Auteurs, n'estoit pas Orthodoxe. Estant arrivé à Lion, il y prescha avec tant de fruit, que plusieurs Dames de qualité renonçant au luxe & à la vanité, sui apporterent en pleine assemblée leurs ornemens & leurs bijoux, qu'il sit brusser sur un échassaut dressé exprès. Les jeunes gens abandonnoient le jeu. Les Yvrognes suioient les Cabarets. Et il s'acquit une si grande estime parmi le peuple, que celui-là s'estimoit heureux qui pouvoit conduire son asne par le licou, ou en arracher que que poil qu'il conservoit precieusement.

Il partit de cette ville l'an 1432, pour aller à Rome, dans le dessein, à ce qu'il disoit, de reformer le Pape & les Cardinaux. En esset y estant arrivé, il prescha avec emportement contre les mœurs de cette Cour, & avança mesme quelques erreurs, ou du moins quelques verités trop libres. Le Pape Eugene IV. le sit mettre en prison, & donna ordre au Cardinal de Roüen, pour lors Protecteur de l'Ordre des Carmes, & au Cardinal de Navarre, de lui faire son procès. On le condamna à estre brûlé, & il sut executé publiquement à Rome l'an 1433.

HISTOIRE DES ORDRES RELIGIEUX, 328

TOUL

Avant que d'aller à Rome, il introduisit une Reforme particuliere dans un Couvent de son Ordre, situé dans un lieu appellé Gironne dans les Montagnes des Alpes, au Diocese DE MAN- de Sion. Il fut en cela aidé par les Religieux qu'il avoit avec lui. Hen lailla quelques-uns dans ce Monastere, pour y maintenir cette Reforme; & en passant par le Couvent de Forests en Toscanne, il fit la mesme chose. Celui de Mantouë embrassa la mesme Reforme, & s'unit d'abord à celui de Gironne; c'est ce qui commença la Congregation de Mantouë, qui prit le nom du Couvent qui estoit le plus celebre des deux.

> Comme ce' ne seroit pas un honneur à cette Congregation, d'avoir eu pour Fondateur, une personne qui auroit fini sa vie par une mort aussi honteuse que celle du feu auquel il auroit esté condamné pour avoir erré dans la Foi; c'est ce qui fait que quelques Historiens de l'Ordre des Carmes, ont voulu justifier le P. Thomas Conecte, & ont entrepris sa défenle. Lezana avouë que saint Antonin dit qu'il fut brûlé pour cause d'Heresie, & mesme qu'il estoit Relaps; mais il dit qu'il n'a trouvé que cet Auteur qui en ait parlé de la sorte. Il pretend au contraire, que l'innocence & la sainteté de ce Religieux, ont esté prouvées par les Miracles qu'on lui attribuë. Il ajoute que le Pape Eugene IV. se repentit d'avoir fait mourir un si saint Homme, & la preuve qu'il en apporte, ce sont des Vers à la louange de ce Thomas Conecte, trouvés dans les Collections d'un Jean de Harlem, & qui ont esté inserés par Baleus dans son Catalogue des Historiens de la Grande Bretagne. Voici les Vers qui parlent du regret de ce Pontife.

Lezana, Annal. fact. Ord. Carmelis. **T**• 4∙

> Eugenius memorans tandem, quòd insidiosà Morte viri fuerit credulus ille malis, Ingemuit crebro vir quod tam Sanctus obiset: Hoc quoque pra cunctis conqueritur abiens,

Thomas Conecte est mesme qualifié Martyr dans ces autres Vers:

Non nocuit flamma ista Thoma, sed Martyrium dati Immertalis ei parta corona manet.

Per

Mais comme Lezana n'a donné que des fragmens de l'Elo- DE MANS ge de Thomas Conecte, de la composition, à ce qu'il dit, de ce Jean de Harlem qui nous est inconnu, ou de quelqu'autre, en aïant supprimé plusieurs Vers qui estoient injurieux au saint Siege; Baleus de qui Lezana les a tirés, estant d'ailleurs un Apostat de l'Ordre des Carmes, un Heretique, grand ennemi de l'Eglise, qui dans ses Ouvrages a temoigné beaucoup d'aigreur & d'emportement contre les Papes & la Cour Romaine, & qui se messoit aussi de faire des Vers; Baleus pourroit bien lui-mesme avoir esté l'Auteur de ceux que Lezana a rapportés à la louange de Thomas Conecte: & par consequent le temoignage de cet Heretique Apostat, ne seroit pas recevable, lorsqu'il dit que le Pape Eugene IV. se repentit d'avoir fait mourir ce Religieux. Celui de Baptiste Spagnoli surnommé le Mantoüan, qui a esté l'un des Ornemens de l'Ordre des Carmes par la sainteté de sa vie & par ses escrits; & qui mesme a esté plusieurs fois Vicaire General de la Congregation de Mantouë, & General de tout l'Ordre, seroit d'une plus grande autorité. Il dit que ce qui procura la mort à Conecte, fut l'envie que l'on conçut contre lui, à cause qu'il reprenoit les vices avec trop de liberté & trop de zele. Il compare melme les flames aufquelles ce Religieux fut condamné, à celles qui procurerent le martyre à saint Laurent: Hujus flammas, dit il, non Scevola roge, sed Laurentii possi Baptist. comparari non dubito : dicant quod velint, obstrepant, clamitent Dia eg. de & insaniant, ille summo vivit Olympo. Mais nous entrerons Viva Biata, dans le sentiment de Lezana, qui, pour le respect que l'on sub sine, doit avoir pour le saint Siege, & pour ses Ministres, laisse cela au jugement de Dieu, qui seul peut connoistre des choses secretes, & qui sont cachées aux hommes.

Jean-Marie Pensa, qui a donné les Vies des Personnes Illustres de cette Congregation, pretend avec quelques autres, qu'un certain Jean Lapez Florentin en a esté le Fondateur, & que le Couvent de Mantouë est le premier où la Reforme fut introduite, comme il paroist, à ce qu'il dit, par une Bulle d'Eugene IV. Le P. Clement Fellini, dans l'Histoire de la mesme Congregation, pretend au contraire que cette Re-Tome I.

Digitized by Google

Religios. RATI. L.

forme avoit esté commencée dès l'an 1413. dans le Couvent CONGRE. de Forests en Toscane, par le moien d'un Pere Albert de Toscanne. Et le P. Bonanni dans son Catalogue des Ordres DE MAN- Religieux, donne pour Compagnon de cette Reforme au P. Jacques Albert, le B. Ange Augustin, communément appel-

Philip. Bo- lé Angelin.. nanni, Ca-

Mais selon toutes les apparences, c'est le P. Thomas Cotalog. Ord. necte qui est l'Auteur de cette Reforme, & qui laissa pour la maintenir dans les Couvents où elle fur introduite, des Religieux François qui l'accompagnoient ordinairement, & qui l'aiderent à jetter les fondemens de cette Reforme, puisque les premiers. Superieurs de certe Congregation furent presque tous François. Car dans le premier Chapitre qui se tint au mois d'Aoust de l'an 1425, ils élurent pour premier Superieur sous le titre de President, le P. François Thomas, qui eut aussi pour successeur d'autres François, comme le P. Guigue l'an 1427: le P. Jean de Vienne l'an 1429. le P. Rubin l'an 1433. & le P. Estienne de Toulouse fut élu premier Vicaire General la mesme année. Cela supposé, il est à croire que cette Reforme n'a commencé que vers l'an 1424. ou 1425. que Conecte continua ensuite ses Predications, estant venu en Flandre l'an 1428, qu'il prescha à Lion en 1432. & qu'il retourna en Italie l'an 1433, où il finit sa vie par une mort honteuse.

> Quoiqu'il en soit, les Couvents de Mantouë, de Girone & de Forests, s'estant unis, & aïant esté gouvernés par un Superieur que l'on appelloit President General, il y eut plusieurs Religieux qui s'opposerent à leur Reforme, ce qui obligea ceux de ces trois Couvents d'avoir recours au Pape Eugene IV. pour approuver cette Reforme, & leur procurer les moiens de la maintenir. C'est pourquoi le Pape informé de la vie exemplaire qu'ils menoient, & du dessein qu'ils avoient formé de perseverer dans cette étroite Observance qu'ils avoient embrassée, les exemta de l'obeissance des Provinciaux, & les soumit seulement à celle du General de tout l'Ordre, leur accordant la permission d'élire un Vicaire General pour les gouverner. Il leur donna aussi d'autres Privileges qui sont énoncés dans la Bulle de ce Pape de l'an 1433. Ainsi ces trois Couvents s'estant assemblés à Girone, élurents pour premier Vicaire General le P. Estienne de Toulouse...

Le General n'aiant point voulu confirmer cette élection, CARMES ils retournerent encore vers le Pape, qui leur accorda une Congre, autre Bulle, par laquelle il confirma le nouveau Vicaire Ge-GATION neral, & ordonna que tant que les Religieux de cette Congregation vivroient dans une exacte Observance, le Vicaire General qui seroit élu par les deux tiers du Chapitre, seroit censé estre confirmé : sans qu'il fust besoin de recourir au General pour en avoir la confirmation. Ayant que d'ayoir obtenu du Pape cette permission d'élire un Vicaire General, ils avoient déja tenu sept Chapitres, & le Superieur qui avoit gouverné la Congregation, n'avoit eu que le titre de President General, comme nous avons dit.

Cette Congregation est celebre en Italie, & comprend environ cinquante Couvents. Elle fait comme un Corps separé de l'Ordre des Carmes, & dans les Ceremonies & les Processions publiques, les Religieux de cette Congregation marchent sous leur Croix particuliere, & non pas sous celle des autres Carmes. Sixte IV. aïant fait poursuivre le bastiment de l'Eglise de Notre-Dame de Laurete, où la Maison de la sainte Vierge a esté transportée miraculeusement de Nazareth par les Anges, le Cardinal de la Rouere Neveu de ce Pape, & premier Protecteur de cette sainte Maison, en consia le soin aux Religieux de cette Congregation qui y ont demeuré quelque tems; & le mesme Cardinal aïant quitté son titre de sainte Balbine pour prendre celui de saint Chrysogonne, voulut que cette Eglise fust aussi desservie par les mesmes Religieux, ausquels il fonda pour ce sujet un Couvent dans Rome, à costé de cette Eglise.

Entre les Personnes Illustres de cette Congregation, dont Jean-Marie Pensa a donné les Vies; Jean-Baptiste Spagnoli, iurnommé le Mantouan, dont nous avons parlé ci-devant, tient le premier rang. Il fut six sois Vicaire General de cette Congregation, & General de tout l'Ordre des Carmes. Il témoigna beaucoup de zele à maintenir cette Reforme & les anciennes pratiques de l'Ordre. Il s'opposa fortement au Pere Marc de Monte-Catino Procureur General de l'Ordre, qui voulut obliger les Religieux de la Congregation de Mantouë de quitter la couleur tannée pour prendre le noir. Il avoit mesme obtenu pour cet effet une Bulle de Sixte IV. sous pretexte de mettre l'uniformité dans l'Ordre; mais le l'ere

Ttij

CARMES
DE LA
CONGREGATION
DE MANTOUE.

Histoire des Ordres Religieux,

Baptiste s'opposa à l'execution de ce Bref, & le Pape donna des Commissaires pour écouter les Parties & examiner leurs raisons. Ce furent les Cardinaux Carassa & Cibo, qui, après les avoir entenduës, jugerent en faveur de la Congregation de Mantouë, permettant aux Religieux de cette Congregation de se servir de leur couleur tannée, ce qui fut consirmé

par un Bref du Pape au mois de Juin 1484.

Aïant esté élu General de tout l'Ordre en 1513, dans le Chapitre General qui se tint à Rome, on le supplia, pour garder l'uniformité dans l'Ordre, de quitter avec sa Congregation la couleur tannée pour prendre le noir, qui estoit la couleur pour lors en usage dans l'Ordre des Carmes, ce qui estoit un abus. Mais bien loin que ce General y consentist, il tâcha de maintenir & d'augmenter la Reforme qui estoit en la Congregation, & en quelques autres Couvents: il travailla par paroles & par exemple à la mettre dans tous les Couvents de l'Ordre; mais comme il vit que son dessein ne pouvoit pas reussir, il resolut de quitter sa Charge, & de renoncer au Generalat, afin de vivre en repos & se disposer à la mort: ce qu'il fit l'an 1515. & dans le tems qu'il composoit les Vies des principaux Saints de chaque mois, il sortit de ce monde pour aller en leur compagnie le 2. Mars 1516. estant âgé de soixante & huit ans. Son corps s'est conservé jusqu'à present sans aucune corruption, & on le voit dans le Couvent de Mantouë, où on lui a érigé un Tombeau magnifique. Il estoit bon Theologien, bon Philosophe, & passoit pour le plus excellent Poëte de son tems ; ce qui fit que Frederic premier Duc de Mantouë en 1530. aïant fait ériger un Arc de Triomphe dans la plus belle Place de la ville, y fit porter les Statuës de Virgile & du P. Baptiste Mantouan.

Les Religieux de cette Congregation sont habillés à peu près comme les autres Carmes. Ce qui les distingue; c'est qu'ils portent un chapeau blanc avec une coësse de treillis noir en dedans, qui couvre aussi les bords en dessous, c'est pourquoi Crescenze dit que cette Congregation a esté appellée del Capel bianco. Ils portent pour Armes chapé d'argent & de ranné, & sur le tout une Palme & un Lis tigé de sinople passés en sautoir, l'escutimbré d'une Couronne Ducale, & surmonté de cinq étoiles. Ils ont quelques Couvents qui sont encore plus Resormés que les autres, comme ceux de Castellino



Religieux Carme, de l'étroite observance de la Province de Monte-Santo.

proche de Florence, de Pistoye, & de Forêts. Les Religieux CARMESDE de cette Congregation mangent de la viande trois ou quatre OBIFRfois la semaine, par privilege de Pie II, mais hors le Couvent vance, ils ne peuvent manger que des herbes, ou autres choses cuites avec la viande. Ils jeunent quatre fois la semaine, depuis la Feste de l'Exaltation de Sainte Croix jusqu'à Fasques, pendant tout l'Avent, & encore les veilles des Festes de la sainte Vierge, des Apostres, le jour de saint Marc & les trois jours des Rogations; comme aussi tous les Vendredis de l'année. Le silence est observé au Chœur, au Refectoire, au Dortoir, au Cloistre & dans les Cellules. Les Clercs ne peuvent avoir des habits neufs jusqu'à ce qu'ils soient Prestres, ou du moins qu'ils n'aient quatre ans de Religion, aussi bien que les Freres Laics, ils tiennent leur Chapitre General tous les deux ans, conformément à un Bref de Clement VIII. Il y a aussi quelques Convents de Religieuses de cette Congregation.

Leur Regle & Constitutions furent imprimées à Boulogne en 1602. Le Pere Clement Marie Fellini a fait l'Histoire de cette Congregation, imprimée aussi à Boulogne en 1691. sous le Titre de Sacrum Musaum Congregationis Mantuana, qu'on peut consulter aussi-bien que Lezana, dans ses Annales. Marc. Ant. Aleg. Casanate. Parad. Carmelitici decoris, Louis de, sainte Therele. Succession du Prophete Elie, & Gio-Maria Pensa, Theatro degli huomini illustri della famiglia. di Man-

## CHAPITRE XLVI.

Des Carmes de l'etroite Observance, comme aussi de quelques autres Reformes faites en cet Ordre.

YOus avons veu dans les, Chapitres, precedens comme, les Peres Jean Soreth & Baptiste Mantouan, estant Generaux de l'Ordre des Carmes, avoient tâché d'établir la Reforme dans tous les Couvents de l'Ordre; ils s'estoient contentés aussi-bien que les Peres Martignogni, Renar, & Terrasse, qui avoient precedé Baptiste Mantouan, dans la mesme charge, de faire observer exactement la Regle du bienheureux Albert, avec les mitigations du Pape Eugene IV.

CARMESDE II y eut neanmoins, sous le Generalat du mesme Mantouan, in thost un Religieux plus servent, nommé Vgolin, qui entreprit de retablir la Regle avec les declarations d'Innocent IV. laquelle, quoique corrigée par ce Pape, comme nous avons dit, passe pour la premiere & la primitive. Mais ses bonnes intentions n'aïant pas reissi, son grand dessein sur reduit à la seule sondation d'un Couvent auprès de Gennes, auquel il donna le nom de Mont-Olivet, qui ne depend que du General & qui, quoi qu'unique, prit neanmoins le titre de Con-

gregation sons le Pontificat de Leon X.

Comme le Pere Baptiste Mantouan estoit membre de la Congregation de Mantouë qui estoit resormée & qu'il ne souhaitoit pas mieux que de voir une Resorme generale dans tout l'Ordre; il donna volontiers les mains, estant encore General à l'establissement en France, d'une Congregation de Resormés, sous le nom de Congregation d'Alby, qui estoit gouvernée par un Vicaire Generel qu'on élisoit dans le Chapitre general de cette Congregation; c'est pourquoi elle faisoit un corps separé de l'Ordre; mais elle ne subsista pas long-tems, & elle sut reunie à l'Ordre par le Pape Gregoire XIII. l'an 1580.

Le Pere Pierre Bouhourt fut plus heureux dans la Reforme qu'il entreprit aussi en France, au commencement du dernier siècle, vers l'an 1604, dans le Couvent de Rennes en Bretagne ; car elle subsiste encore, s'estant estenduë non seulement dans plusieurs Provinces du Roïaume, mais mesme en Allemagne, en Flandres, & en Italie. Quoique ce soit le Pere Bouhourt qui en ait jetté les fondemens, elle doit neanmoins la gloire & son accroissement au Pere Matthieu Thibaut qui lui a donné toute la perfection. Ce Pere voiant d'abord les difficultés, qui se rencontroient dans l'execution du dessein que le Pere Bouhourt avoit formé, douta du succés de cette. entreprise, & prit la resolution de quitter l'Ordre des Carmes pour entrer dans celui des Chartreux. Comme il estois sur le point d'en prendre l'habit, le Prieur de la Chartreuse le Paris, qui avoit promis de le recevoir, aïant appris qu'il y avoit depuis peu des Carmes Dechaussés à Rome, ne voulut plus les recevoir & crut qu'il ne devoit pas ravir à l'Ordre des Carmes un homme si zelé, qui ne quittoit son Ordre, ou'à cause que la licence y estoit grande, ne lui aïant proPREMIERE PARTIE, CHAP. XLVI. 335 mis de le recevoir dans celui des Chartreux, qu'au cas qu'il CARMES DE

n'y eut point d'esperance de Resorme parmi les Carmes, & L'ATROITE il lui conseilla d'entrer parmi les Dechaussés. C'est pourquoi vance, le Pere Thibaut entreprit le vojage de Rome & s'estant presenté au Couvent des Carmes Dechaussés pour y estre reçu, Dieu permit que le General Henri Silvius s'opposa à sa reception, de sorte qu'il sur contraint de retourner en France, où continuant ses estudes de Theologie qu'ilavoit interrompues, il sur promeu aux degrés par le mesme General, en atten-

dant les dispositions de la volonté de Dieu sur lui.

Enfin le tems arriva que la Providence Divine avoit marqué pour se servir de ce Pere, asin de perfectionner la Reforme que le Pere Bouhourt avoit commencée. Ce sut l'an 1607, que le Prieur de Rennes qui souhaitoit aussi beaucoup que cette Resorme se maintint, appella à son secours le Pere Thibaut qui sut aussi-tost établi Maistre des Novices, & deux ans après il sut élu Prieur de ce mesme Couvent. Quelques années après la Resorme sut introduite dans celui de Dol & dans quelques autres. Il y ent mesme de nouveaux Couvens qui surent sondés sous la mesme observance, & qui formerent la Province de Touraine, composée d'environ vingtcinq Couvents d'hommes, de deux hospices, & de quatre Monasteres de Filles. Le Couvent de Carmes qu'on appelle communément à Paris les Billettes, depend de cette Projevince.

Dès l'an 1603. dans le Chapitre Provincial de la Province de Flandre qui se tint à Gand, & où le General Silvius pressida, l'on sit plusieurs Decrets pour y establir la Resorme. Le Pere François Potel qui sut élu Provincial dans ce Chapitre, emplosa tous ses soins pour les faire executer, mais ce sut inutilement. L'on sit de nouvelles tentatives en 1613, qui n'eurent pas un meilleur succès; & mesme l'an 1621, quoique le Pere Richard de saint Bassle & cinq autres Religieux se sus fus ensemble pour saire reussir cette Resorme, il s'y trouva encore tant d'oppositions de la part des autres Religieux, qu'ils surent obligés pour lors de se desister de leur entreprise. Mais l'année suivante dans le Chapitre qui se tint à Bruges, quelques autres Religieux s'estant joints encore au Pere Richard & à ses Compagnons. Ils élurent pour Provincial le Pere Marc. Cassiau, qui avoit beaucoup de

CARMESDE zele pour les Observances regulieres, & qui souhaitoit pa-L'ETROITE reillement la Reforme. Cependant ce nouveau Provincial VANCE. voïant les difficultés qui se rencontrolent dans l'execution de ses bons desseins, aima mieux quitter son Office. Il eut pour successeur le Pere Jean Bavay qui estant auparavant Superieur du Couvent de Valenciennes, s'estoit uni avec quatre jeunes Prestres pour faire recevoir dans ce Couvent la mesmeReforme & les mesmes Observances que celles qui avoient esté introduites dans la Province de Touraine. Ces Religieux zelés implorerent d'abord l'autorité de l'Evesque d'Arras, dans le Diocêse duquel le Couvent de Valenciennes se trouvoit; ils obtinrent aussi celle du Duc d'Arschot; & l'Archiduchesse Claire Eugenie d'Austriche, Gouvernante des Païs-Bas, youlut bien escrire au Pere Sebastien Franton, pour lors General, afin qu'il envoiast dans ce Couvent des Religieux de la Province de Touraine pour y introduire leurs observances. Les Peres Philippes Thibaut, Luc de saint Antoine, & Nicolas de Castres recommandables par leur pieté & par leur science furent nommés par le General. Ils arriverent au Couvent de Valenciennes, le onziéme du mois d'Aoust 1624. & trois jours après tous les Religieux de ce Couvent, en renouvellant leurs vœux, s'engagerent à l'observance de la Province de Touraine. Comme ces Religieux en embrassant la Reforme avoient quitté leurs habits noirs pour en prendre de gris obscur, peu s'en fallut que cela ne causast un soulevement dans Valenciennes; car une personne qui avoit l'autorité en main, voulut contraindre les Religieux Reformés, mesme par la force des armes, à reprendre leurs habits noirs; mais le Peuple s'estant mutiné à cette occasion, l'on n'inquietta plus ces Religieux. La Reforme s'estendit dans plusieurs autres Couvents, & il y en eut mesme cinq qui furent fondés de nouveau sous la mesme observance.

> L'an 1619. le Pere Didier Placa de Catane , & le Pere Alphius Licandre, rous deux Religieux de la Province de saint Albert, entreprirent une Reforme en Sicile. Ils obtinrent les permissions necessaires des Superieures, & en peu de tems ils fonderent nenf nouveaux Couvents de cette Reforme en Sicile, deux dans l'Estat Ecclesiastique, & trois dans le Roïaume de Naples. Voïant ensuite que ces Couvents estoient en nombre suffisant pour former une Province separée

rée, ils s'adresserat au Chapitre General qui se tint l'an 1644. CARMES DE & lui demanderent son consentement pour l'erection de cette L'ETROITE Province, où les Religieux estant de differents pais pourroient VANCE. apprendre les langues Orientales, afin de pouvoir aller en Mission dans la Terre-Sainte. Le Chapitre y aïant consenti, le Pere Leon Bonfilius pour lors General de l'Ordre, s'adressa au Pape Innocent X. pour lui demander l'erection de cette nouvelle Province, ce que ce Pontife accorda par un Bref du 16. Feyrier 1646. & l'on donna le nom de Monte-Santo, à cette Province à cause que le premier Couvent où la Reforme avoit esté commencée, estoit situé sur une Montagne ainsi appellée, proche de la Ville de messine. Ces Reformés se disent du premier Institut, parce qu'ils observent la Regle primitive de l'Ordre, moderée par le Pape Innocent IV. aïant renoncé aux mitigations qu'Eugene IV. y avoit faites, touchant l'usage de la viande, dont ces Religieux Reformés s'abstiennent de mesme que les Carmes Dechaussés. Comme cette Province estoit composée de Siciliens, de Napolitains, & de Romains; ils avoient souvent des différends entr'eux; c'est pourquoi ils demanderent à la Congregation des Reguliers, que leur Province fust separée en deux, ce qui leur fut accordé l'an 1709. & les deux Provinces retinrent le nom de Monte-Santojl'une sous celui de Monte-Santo de Sicile, qui est composée de neuf Couvents dans le Roïaume de Sicile; l'autre sous le nom de Monte-Santo de l'Estat Ecclesiastique, qui comprend cinq Couvents dans les Estats du Pape, à laquelle l'on a permis d'agreger deux autres Couvents de la mesme Reforme, qui sont dans le Roïaume de Naples.

Il y a encore en Italie la Reforme de Turin, ainsi appellée à cause qu'elle a pris son origine dans la Ville de Turin, l'an 1633. à la follicitation du Duc de Savoye Victor Amedée. Le Pere Theodore Stratius pour lors General de l'Ordre, nomma pour son Commissaire le Pere Louis Bulla, Prieur du Couvent de Notre-Dame de la Place, afin detravailler à cette Reforme. Le Pere Bulla estant mort deux ans après, le Pere Dominique de sainte Marie lui succeda dans cette commission, & y reussit si bien, que la Reforme sut establie dans le Couvent de Turin. Elle fut cinq ou six ans sans taire aucun progrès; mais l'an 1639, le Marquis Doliani la fit recevoir dans le Couvent de Clarasce. Elle passa ensuite

Tome I.

Digitized by Google

CARMESDE l'an 1640. dans le Couvent d'Ast. Six ans après elle sut re-L'ETROITE çuë dans un autre; & enfin l'an 1654. dans celui de Ri-OBSER-

VANCE- polle.

Le General Jean Antoine Philippini emploïa aussi tous ses soins pour faire recevoir l'erroite Observance en Allemagne. Il nomma pour ses Commissaires le Pere Antonin de la Province de Touraine, & le P. Gabriel de l'Annonciation de la Province de Flandres. Ce fut par leur moien que la Reforme fui introduite dans les Couvents d'Aix-la-Chapelle, de Treves, de Bamberg, de Wisbourg, & dans quelques autres. Les Electeurs de Maience & de Treves, l'Evesque de Bamberg, & plusieurs Princes y donnerent leur approbation; & afin d'exciter tous les Couvents de l'Ordre à embrasser la mesme Reforme, le General escrivit une Lettre Circulaire dans tout l'Ordre, l'an 1649, dans laquelle il descrit le progrès que l'étroite observance a fait dans plusieurs Provinces. Mais toute la Reforme que l'on vit dans les Couvents qui n'embrasserent pas l'étroite observance; c'est qu'ils quitterent les robes noires, pour en prendre de gris obscur ou couleur de Minime.

Tous ces Religieux de l'étroite observance, tant en France que dans les autresProvinces, ont les mesmes Constitutions. Elles furent dressées l'an 1635, par les Peres de la Province de Touraine, & furent approuvées non leulement par le General Theodore Stratius, à la recommandation du Roi Louis XIII. de la Reine Anne d'Austriche, du Duc d'Orleans Frere du Roi,& de plusieurs Seigneurs de la Cour, l'an 1638. Mais ce mesme General les sit encore consirmer par le Pape Urbain VIII. l'an 1639. & sous le Generalat du Pere Leon Bonfilius, il fut ordonné dans le Chapitre General qui se tint à Rome l'an 1645, que ces Constitutions seroient observées dans tous les Couvents Reformés de l'Ordre & qui le pourroient estre dans la suite, asin de garder l'uniformité, ce qui fut confirmée par le Pape Innocent X. le 2. Septembre de la mesme année. Il y a plusieurs Monasteres de Filles qui ont embrassé la mesme Reforme. Quelques-uns de ces Monasteres sont sousmis aux Ordinaires, & d'autres aux Superieurs de l'Ordre. Quant aux Religioux, ils ne fontpoint de corps separé, mais seulement des Provinces differentes dans l'Ordre. Leur habillement est assez conforme à ceux de l'an-



Moine de l'Ordre des Indiens.

cienne observance, & toute la difference qu'il y a, c'est que CARMESDE celui des Peres de l'étroite Observance n'est pas si ample OBSERque celui des autres. Nous avons fait graver un de ces Re- VANCE. ligieux de la Province de Monte-Santo, tel que le Pere Bonanni l'a donné dans son Caralogue des Ordres Religieux.

Sous le Generalat du mesme Theodore Stratius, le Pere Blanchard Religieux de l'ancienne Observance, voulut introduire une Reforme particuliere en France, en faisant observer la Regle du Patriarche Albert, sans les declarations d'Innocent IV. ni les mitigations d'Eugene IV. Pour cet effet, deux ou trois Religieux s'estant joints à lui, ils bâtirent un Ermitage, selon le dessein de cette Regle primitive, en un lieu nominé Graceville au Diocese de Bazas dans les Landes qui sont sur le grand chemin de Bayone qui leur sut donné par quelques Gentils-hommes du païs. L'Evesque de Bazas N. Lostolfilomarini, donna son consentement à cet établissement, à la sollicitation de Henri de Gournai, Comte de Marcheville en Lorraine. On gardoit dans ce Desert la premiere Institution de la Regle; c'est pourquoi les Religieux se nommerent Carmes du premier Institut. Ils faisoient vœu seulement d'obéissance dans lequel les autres estoient ren-Ils mangeoient en particulier chacun dans sa Cellule, & s'abstenoient dans les voïages d'herbages ou de legumes cuits avec de la viande. Cette manière de vivre fut approuvée par le mesme General Stratius, & confirmée par le Pape Urbain VIII. l'an 1636. Mais ce Defert ne subsista pas long-tems; car peu de tems après, un Prestre, Apostat de l'Eglise Romaine nommé Labadie, qui disoit avoir reçu de Dieu l'habit de cette Reforme, fut en ce Desert & y causa de si grands desordres, que l'Evesque, à la jurisdiction duquel ces Peres avoient sousmis leur Monastere, fut contraint de les en chasser, & ainsi cette Reforme fut supprimée dans fon berceau.

Voyez Joann Baptist. Lezana, Annal. Sacri Prophetici & Eliani Ordinis. Daniel à Virgine Maria, Vinea Carmeli, seu Historia Eliani Ord. Marc Anton. Alegre. Casanate, Paradis. Carmelitici decoris. Donatien de S. Nicolas, Vie de frere Jean de saint Samson. Regula & Constitutiones Carmelitar, strictionis observantie, cum auctario rerum ad Provinciam Turoniam spectan, tium. Delineatio observantia Carmelit. Rhedon. Provin. & Phi-Vuii

CARMILI-lip. Bonanni, Catalog. Ord. Relig. part. 1.

A ces differentes Reformes de l'Ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel, nous joindrons l'Ordre des Indiens, que François Modius, & quelques autres Auteurs, disent avoir etté une branche de celui du Carmel; & dont ils mettent l'institution l'an 1506. sous le Pontificat de Jules II. Alexandre Ross croit qu'on leur donna le nom d'Indiens, à cause qu'ils avoient pris la resolution d'aller en Mission dans les Indes nouvellement descouvertes, pour y travailler à la conversion des Idolâtres. Ils avoient des robes noires, avec des tuniques ou vestes blanches sans manche, y aïant seulement une ouverture de chaque costé pour passer les bras, & ces tuniques descendoient jusqu'à my-jambe. Il y a de l'apparence que cet Ordre ne subsista pas long-tems.

Francisc. Modius, De origine ord. Eccles. & Alexand. Ross,

Des Relig. du Monde II. Divis.

## CHAPITRE XLVII.

Des Religieuses Carmelites Dechaussées, avec la vie de sainte Therese leur Reformatrice.

E toutes les Reformes de l'Ordre du Carmel, il n'y en a point de plus considerable que celle qui a esté taite par sainte Therese. Elle nâquit à Avila ville du Roïaume de Castille le 12. Mars 1515. Son Pere qui estoit un Gentilhomme des plus qualissés du païs, se nommoit Alfonse Sanchez de Cepede, & épousa en secondes nôces Beatrix d'Haumade. Ils eurent sept garçons & deux silles, dont la premiere sur notre Sainte, qui jusqu'à sa profession Religieuse qu'elle prit le nom de Jesus, porta toûjours celui d'Haumade, suivant l'usage du Roïaume d'Espagne, que les enfans prennent souvent le nom de la mere, & non celui du pere.

Comme ses parens joignoient à leur noblesse une pieté solide, & que son pere estoit un homme d'honneur & de probité, droit, sincere, charitable envers les pauvres, compassible envers les malades & les miserables, & aimant beaucoup la lecture des bons Livres; il eut un grand soin d'imprimer de bonne heure ces sentimens dans le cœur de ses ensans: ainsi la jeune Therese n'aïant encore que six à sept ans, sçut



Religieuse Carmelite dechaussée en habit ordinaire

86

PREMIERE PARTIE, CHAP. XLVII. si bien profiter de ses bons exemples, que la lecture des Vies CARMELIZ des Saints faisoit toutes ses delices, & qu'elle y emploioit TES DEordinairement tout le tems que les autres enfans ne donnent qu'aux jeux & aux divertissemens. Quoiqu'elle aimast ses freres également, neanmoins Rodrigue de Cepede, qui estoit fon aîné de quatre ans, sembloit avoir sa confiance plus que les autres : c'estoit ordinairement avec lui qu'elle faisoit ses lectures, & en considerant les tourmens que les Martyrs avoient endurés pour posseder le Roïaume du Ciel, il lui sembloit qu'ils l'avoient acheté à bon marché. Souhaitant de mourir à ce prix, pour acquerir en peu de tems un si grand tresor, elle deliberoit souvent avec son frere, sur les moiens qu'ils pouvoient prendre pour cela. Il leur sembla que le meilleur estoit d'abandonner la maison de leurs parens, & de s'en aller dans le païs des Maures, afin d'avoir occasion de perdre la vie parmi ces Infidelles. Ils partirent à ce sujet de la maison de leur pere; mais un de leurs oncles les aïant rencontrés, & les aiant arrestés pour sçavoir où ils alloient ainsi seuls, les ramena à leurs parens qui en estoient beaucoup en peine. Rodrigue aïant decouvert à sa mere leur dessein, elle leur défendit de sortir seuls sans estre accompagnés d'un domestique : c'est pourquoi la tentative qu'ils avoient faite d'aller chercher le martyre, n'aïant pas reüssi, ils prirent une autre resolution, qui fut de vivre comme des Ermites, pour imiter les Peres des Deferts dont ils avoient leu les vies, ils demeuroient presque les jours entiers dans leur jardin, bâtissants de petits Ermitages comme s'ils eussent voulus'y enfermer.

Mais la lecture des Romans leur fit perdre en peu de tems cette satisfaction qu'ils prenoient dans celle des Livres de pieté, leurs bons desirs se refroidirent; & après la mort de leur mere qui arriva l'an 1527. Therese qui n'avoit que douze ans, perdit aussi les sentimens de la crainte de Dieu qu'elle avoit conservés jusqu'à cet âge, & cela pour avoir souffert des conversations un peu trop libres avec quelques-uns de ses parens, & pour avoir trop donné dans la vanité & les ajustemens à la persuasion d'une de ses cousines, qui n'avoit que des pensées mondaines. Elle s'entretint dans ces sentimens jusqu'à l'âge de quatorze ans, que son pere s'estant apperçu du peril où elle s'exposoit, la mit en pension dans le Mo-

Vu iii

Histoire des Ordres Religieux, CARMELT. nastere de saint Augustin d'Avila, où elle entra au commen-CHAUSSE'ES cement de l'an 1531.

D'abord ce changement de vie l'effraïa; mais peu de tems après elle trouva de grandes douceurs dans la compagnie des Religieuses de ce Monastere, elle n'eur plus que du degoust pour les vanités du siécle, & les vertueuses inclinations de ses premieres années se reveillerent. Bien loin d'avoir de l'aversion pour la vie Religieuse, elle en conçut au contraire un grand desir; mais une bonne amie qu'elle avoit dans le Monastere de l'Incarnation des Carmelites de la mesme Ville, lui fit preferer ce dernier à celui où elle estoit pensionnaire,& qui lui paroissoit trop austere, ne croiant pas que son temperamment pust supporter la rigueur de l'Observance qu'on y gardoit. Une maladie qui lui survint, obligea son pere de l'en faire sortir; à peine fut-elle guerie, qu'elle entra d'elle mesme dans le Couvent des Carmelites d'Avila l'an 1535. Elle y prit l'habit le 2. Decembre 1536. estant âgée d'environ vingt un an & demi. Dieu la combla pendant son Noviciat de graces si extraordinaires, & elle s'acquitta de ses devoirs avec tant d'exactitude, de sous mission & d'obéissance, que les Religieuses, nonobstant ses infirmités qui estoient grandes, & la foiblesse de sa complexion, la reçurent à la profession. Mais peu de jours après avoir prononcé ses vœux, elle fut attaquée de maux de cœurs si furieux, accompagnés de plusieurs autres indispositions, qu'elle sut reduite à l'extremité; c'est. pourquoi comme on ne gardoit point de clôture dans ce Couvent, son pere voulut luifaire changer d'air & éprouver les remedes d'une femme qui demeuroit à Bécedas, qui avoit le secret de guerir de semblables maladies. Comme on estoit au commencement de l'hyver, elle alla en attendant le Printems chez sa sœur aînée qui demeuroit à la campagne: elle sit en passant quelque sejour chez Dom Pierre Sanchez de Cepede son oncle, qui aïant reconnu qu'elle s'adonnoit à l'Oraison Mentale, lui mit entre les mains un excellent Livre qui enseignoit la methode pour la bien faire: elle le lut avec tant d'avidité, & le trouva si conforme à son inclination, que ce Livre lui tint lieu de maistre & de conducteur. Elle demeura pendant l'hyver chez sa sœur presque toûjours dans la solitude & la retraite: lorsque le Printems fut venu, son pere la mena à Bécedas, ou elle devoit prendre les reme-



Religieuse Carmelite dechaus sée, en habit-de choeur

des qui lui furent inutiles; mais elle donna la guerison spirituelle CARMENT à un Prestre, qui depuis sept ans se trouvoit dans un com- chausse es merce criminel avec une femme de ce lieu; elle lui procura l'esprit de componction & de penitence, & une mort Chrestienne qu'il fit un an après.

Elle fut trois mois dans ce lieu, où les remedes, bien loin de lui avoir esté salutaires, l'avoient de nouveau reduite à l'extremité. Son pere la ramena chez lui en cet estat, & la fit voir à beaucoup de Medecins, qui desesperant de sa guerison, l'abandonnerent. Un jour de l'Assomption elle tomba dans une syncope si étrange, qu'on la tint morte pendant quatre jours? de sorte qu'on prepara sa fosse dans son Monastere, & que les Religieuses, qui, comme nous avons dit, ne gardoient point de clôture, envoierent quelques-unes d'entre elles pour enlever le corps & le conduire à la sepulture; mais son pere s'appercevant qu'elle avoit encore un peu de poulx s'y opposa. En effet elle revint de ce grand évanouissement, & voulut ensuite retourner en son Couvent, où par les merites de S. Joseph, sous la protection duquel elle se mit, elle commença à se mieux porter & à marcher. Cependant à peine fut-elle guérië, qu'elle oublia les graces qu'elle avoit reçuë de Dieu, & qui devoient servir de chaînes pour l'attacher à lui. Elle fe laissa aller au relachement, elle se laissa vaincre par l'esprit du monde, elle permit à quelques seculiers de la voir & de l'entretenir, & elle quitta d'abord l'Oraison, n'osant pas s'approcher de Dieu durant qu'elle se sentoit si fort attachée aux creatures. Mais Notre Seigneur ne put long-tems fouffrir l'infidelité de son épouse, il sui apparut deux fois pendant ce tems-là; la premiere avec un visage severe, & la seconde comme attaché à la colomne, & couvert de plaïes, un morceau de sa chair paroissant dechiré & comme pendant à un bras. Une faveur si grande la remplie de confusion, elle reprit les exercices de l'Oraison, aidée en cela par les bons avisd'un Religieux de S. Dominique à qui elle s'estoit confessée, elle retomba dans l'heureuse pente de son cœur qui se portoit comme naturellement à Dieu, & Notre-Seigneur l'elevoit peur à peu au plus haut degré de la contemplation; il prenoit plaisir à redoubler ses graces & ses caresses. Les faveurs qu'elle en recevoir frequemment devinrent suspectes à ses Directeurs. Ils apprehendoient que ce ne fussent des illusions, ce qui

CARMELI- fit que Therese intimidée par ses Confesseurs, n'operoit son CHAUSSE'ES salut qu'avec crainte, & faisoit de plus grands efforts pour acquerir la pureté de son ame : mais après quelques conferences qu'elle eut avec S. François de Borgia de la Compagnie de Jesus, qui lui fit connoistre que marchant toûjours dans l'humilité, elle n'avoit aucun sujet de craindre l'illusion; elle se rassura, & se mit sous la conduite de quelques Peres de la mesme Compagnie, qui la soûtinrent dans cette conduite extraordinaire & qui l'obligerent de joindre l'exercice de la mortification & de la penitence à ces degrés si sublimes d'Oraison. Elle se desit des amitiés particulieres qu'elle avoit, qui, quoiqu'innocentes, mettoient neanmoins un grand empêchement à sa perfection: cela lui coûta beaucoup; par ce qu'estant d'un naturel fort genereux, elle avoit toûjours cru qu'elle devoit aimer ceux qui lui témoignoient de l'affection; mais après que par l'ordre de son Confesseur elle eut dit pendant un tems quelques prieres, cette passion d'amitié s'éteignit, & il ne lui fut plus possible d'aimer personne qu'en Dieu & pour Dicu.

C'estoit dans l'esprit d'acquerir de plus en plus cette percement de fection & de la procurer à d'autres, qu'elle entreprit la redes Reli. forme de son Ordre; ce qui la determina à executer ce dessein, furent les maux que les Lutheriens & les Calvinistes, causoient dans l'Allemagne & dans la France, ruinant les Eglises & profanant les Autels; estant bien raisonnable, disoir-elle, que pendant que les ennemis de Jesus-Christ ruinoient les Temples que la pieté des Fidelles lui avoit dediés, on en bâtist de nouveaux pour reparer son honneur. Pour parvenir à ce dessein, elle confera avec quelques vertueuses Filles de son Monastere de l'Incarnation, qui entrerent tellement dans ses sentiments, qu'une d'entr'elles qui estoit sa niece & encore pensionnaire, offrit mille ducats pour acheter une maison. Une Dame de la ville, d'une grande pieté & intime amie de la Sainte, nommée Guiomar de Villoa, lui promit de contribuer à cette sainte œuvre; ce qu'elle executa si sidellement, qu'elle ne l'abandonna point malgré les difficultés qui se rencontrerent, & les travaux qu'il fallut souffrir dans l'établissement du premier Monastere; & qu'elle surmonta genereusement plusieurs persecutions que l'enfer suscita pour traverser de si bons desseins, & étouffer la reforme dans son berceau.

Quoique

PREMIERE PARTIE, CHAP. XLVII.

Quoique sainte Therese ne pust douter que ce ne sust CARMELI-Dieu qui lui eust revelé d'executer une si sainte entreprise, CHAUS-& qu'elle demeurast tres-assurée que le Monastere se feroit; SE'ES. prevoïant neanmoins toutes les difficultés qui arriverent, elle eut beaucoup de peine à s'y resoudre: mais elle sut encouragée par saint Pierre d'Alcantara, avec lequel elle avoit contracté une alliance de charité; & après avoir pris encore l'avis du B. Louis Bertrand & de son Confesseur, elle communiqua son dessein à son Provincial, qui consentit & promit de donner dans le tems toutes les permissions necessaires.

La Sainte voiant que son dessein avoit reussi si heureusement, il lui sembloit que toutes choses conspiroient à l'accomplissement de ses desirs; sa confiance lui faisoit croire que les mille Ducats de sa Niece, & le peu de bien que cette Dame Guiomar lui offroit, estoient suffisans pour fournir aux frais & à l'entretien de cet Ouvrage; de sorte que croïant qu'il n'y avoit qu'à conclurre le tout, elle commença à chercher une place, & à traiter, quoiqu'en secret, de l'achat d'une Maisonsituée au mesme lieu où se voit aujourd'hui le Monastere. Mais la chose ne put demeurer si secrete qu'elle ne fust bien-tost squë dans la ville; on n'y eut pas plustot appris que Therese & la Dame Guiomar sa bonne amie, vouloient establir un Couvent de Carmelites Déchaussées, sans aucun fonds ni revenus, que la nouveauté de cette entreprise excita de grands orages contr'elle, & ceux qui s'opposoient le plus fortement à ce dessein, entroient plus avant dans l'esprit & les bonnes graces du peuple. Le trouble fut plus grand dans le Monastere de Therese; la plus grande grace qu'on pouvoit lui faire, estoit, disoit-on, de la renfermer dans une prison, comme une personne qui vouloit causer le trouble & la division dans l'Ordre; & le Provincial qui avoit promis de donner son consentement à ce nouvel establissement, retira sa parole, sous pretexte que le fond qu'on presentoit pour cette entreprise, n'estoit pas suffisant.

Sainte Therese animée d'une vertu toute extraordinaire, nonobstant ces oppositions, acheta la Maison sous le nom de Dom Jean d'Ovalle mari de sa sœur Jeanne d'Ahumale, sous pretexte qu'ils venoient s'habituer dans Avila. En effet ils y vinrent, & s'estant establis dans cette Maison, ils commencerent d'y faire travailler, selon le dessein de la Sainte, qui pen-

Tome I. Xx

CARME-LITES DE-CHAUS-SE'ES.

dant ce tems là, poursuivit un Bres à Rome pour l'execution de la Resorme. Il sut expedié l'an 1562. la troisième année du Pontisicat de Pie IV. au nom de la Dame Guiomar d'Ulloa & de sa mere Aldonce de Guzman, ausquelles il permettoit de pouvoir bastir un Monastere de Religieuses en tel nombre & sous tel Titre qu'elles voudroient, à condition qu'il seroit de l'Ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel. Il ne resta plus qu'une difficulté, qui estoit que le Bres soumettant le nouveau Monastere à la jurisdiction de l'Evesque d'Avila, ce Prelat avoit peine à donner son consentement à cet establissement, considerant que ce Monastere n'avoit aucun revenu assuré; mais saint Pierre d'Alcantara le sit condescendre à recevoir le Bres, & à se rendre comme le Fondateur & le Protecteur de ce premier Monastere.

La Sainte ne perdit pas un moment pour profiter des bonnes volontés de son Prelat; elle n'avoit qu'une fort petite Maison pour composer ce premier Monastere, elle y choisit le lieu qui lui parut le plus décent pour faire une Chapelle; une chambre joignante servit comme de Chœur aux Religieuses; tout y estoit si pauvre, que la Cloche dont elle se servoit pour appeller les Religieuses à l'Office, ne pesoit pas plus de trois livres. Ce Monastere sut dedié sous le nom de saint Jofeph. Il ne restoit plus que de le peupler de saintes Filles. Therese sit choix de quatre Orphelines dont sa Niece estoit du nombre. Le jour qu'on celebra la premiere Messe dans ce Monastere, elles se presenterent à la Grille vestuës d'une grosse ferge couleur minime, la teste couverte d'un gros linge, & les pieds nuds. Un Prestre qui en avoit reçu commission de l'Evesque les reçut en l'Ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel,& elles s'offrirent aussi de leur part, de garder inviolablement jusqu'à la mort, la Regle primitive de saint Albert Patriarche de Jerusalem, selon la declaration d'Innocent IV.

Cette nouveauté causa un grand trouble dans le Monastere de l'Incarnation. La Superieure envoïa sur le champ un commandement à la Sainte d'y retourner, elle obeit à l'heure mesme, & partit après avoir pris congé de ses quatre Novices. Elle rendit compte de son procedé avec tant de discretion, d'humilité, de soumission & de dépendance, que la Superieure en sut satisfaite. Mais le peuple de la ville s'émut de telle sorte contre cette nouvelle Fondation, qu'il courroit en sou-

PREMIERE PARTIE, CHAP. XLVII.

le pour renverser le nouveau Monastere, lorsqu'il en fut em CARMELIE pesché par les Magistrats; & dans une Assemblée de la ville CHAUSqui se fit à cette occasion, où le Gouverneur estoit d'avis qu'on su'es. rasast le Monastere, on semettoit déja en execution de le faire, lorsque le discours qu'un Religieux de l'Ordre de saint Dominique fit pour la défense de cette Reforme naissante, arresta la fureur du peuple & calma les esprits. Il y eut ensuite quelques autres conferences à ce sujet, où on proposa des voies d'accommodement: celles qui estoient proposées par le Gouverneur de la ville, estoient que le Monastere fust renté. Mais Therese, bien loin de consentir à cet accord, obtint au contraire dans le mesme tems un autre Bref de Rome, qui hij permettoit & à ses Religieuses de ne posseder aucuns biens ni en commun ni en particulier, & de pouvoir vivre des aumosnes & des charités des Fidelles; & elle obtint ensuite de son Provincial la permission, non seulement de retourner au Couvent de faint Joseph; mais encore d'y mener avec elles quatre Religieuses du Monastere de l'Incarnation.

A son arrivée elle establit le gouvernement de la Maison, elle ne voulut point estre Superieure, & distribua les Charges & les Offices aux quatre Religieuses qu'elle avoit amenées. Quelques filles se presenterent ensuite pour estre reçuës dans ce Monastere, & le peuple delivré de la passion qui le preoccupoit, n'eut plus que de l'estime pour la Sainte & pour ses Religieuses, & leur envoïoit des aumosnes sans qu'elles les demandassent. Sainte Therese avec les quatre Compagnes qui estoient sorties du Monastere de l'Incarnation, prit l'habit de la nouvelle Reforme, avec le Nom de Jesus, au lieu de celui d'Ahumade qu'elle avoit porté jusqu'alors. Elle reçut ensuite un commandement de l'Evesque pour accepter la Superiorité, & se voïant en paix dans son Monastere, elle sit des Constitutions qui furent approuvées par le Pape Pie IV. le 11. Juillet 1562. Sa Communauté fut composée de treize Filles seulement, l'aïant fixée à ce nombre, & elle ne voulut point recevoir de Sœurs Converses, afin que toutes les Religieuses se servissent reciproquement. Mais cela a esté changé dans la fuite, le nombre de vingt Filles aïant esté fixé pour les Communautés qui sont soumises à l'Ordre; & celles qui sont sous les Ordinaires des lieux ne sont point fixées, y en aïant quelques-unes où il y a près de cent Filles & quelquefois davantage, l'on y reçoit  $\mathbf{X} \times \mathbf{i}$ 

## CHAPITRE XLVIII.

Continuation de l'Origine des Carmelites Dechaussées, où il est parlé de la Reforme des Carmes Dechaussés, avec la Vie du B. Jean de la Croix, premier Carme Dechaussé, es Coadjuteur de sainte Therese dans cette Reforme.

CAINTE Therese qui avoit reçu de grandes contradicrions de la part des hommes dans l'establissement du premier Monastere de Filles de sa nouvelle Reforme, ne se rebuta point pour cela. Elle poursuivit son entreprise, & ce cœur genereux qui venoit de remporter une si glorieuse victoire, ne s'effraja pas de toutes les difficultés qu'elle prevojoit bien devoir s'opposer au dessein qu'elle conçue aussi d'establirla mesme Reforme parmi les Religieux. Il n'y avoit que son humilité qui la retenoit en quelque façon, & qui lui representoit qu'une entreprise si relevée ne devoit pasestre confiée à la foiblesse d'une femme. L'arrivée du Pere Jean-Baptiste Rubeo General de l'Ordre, qui vint en Espagne pour faire ses visites, avança l'execution de cette entreprise; car elle prit occasion de lui communiquer son dessein dans une conference qu'elle eut avec lui. A la verité il s'y opposa d'abord à cause des Religieux mitigés, qui ne vouloient point entendre parler de Reforme; mais il ne put retuler aux prieres de l'Evesque d'Avila, Dom Alvarez de Mendoza, la permission que sainte Therese demandoit: il en ajouta mesme une autre à laquelle elle ne s'attendoit point, & qu'elle ne lui avoit point demandée, qui estoit de pouvoir fonder un plus grand nombre de Monasteres de Filles, à condition que ces Monasteres seroient soumis à l'obéissance des Superieurs de l'Ordre. Cette derniere lui fut accordée par escrit, avant la premiere, & elle ne reçut les Patentes de l'autre que quatre mois après, le General les lui aïant envoïées de Valence. Si-tost qu'elle: les eust reçuës, elle chercha les moïens pour faire l'establissement du premier Monastere de Carmes Dechaussés. Elle fur



Religieux Carme dechaussé, en habit ordinaire

PREMIERE PARTIE, CHAP. XLVIII. encouragée par le General mesme, qui lui escrivit plusieurs CARMES ET fois pour poursuivre une si bonne œuvre; & ne se contentant LITES DEpas de simples lettres & d'exhortations, il crut estre obligé CHAUSSE'S. d'emploïer toute son autorité pour faire reussir un si bon dessein, & de faire un commandement exprès à la Sainte de le poursuivre. Elle prit donc les mesures necessaires pour cela, & pendant qu'elle y travailloit fortement, l'occasion se presenta de faire une nouvelle Fondation pour ses Filles à Medina-del-Campo. Elle sortit d'Avila pour ce sujet, & la Fondation estant achevée, elle chercha des sujets propres pour commencer la Reforme des Religieux. Elle en parla au Pere Antoine d'Heredie Prieur des Carmes de Medina: elle fut fort surprise, lorsque ce Pere qui estoit âgé de plus de soixante ans, s'offrit à elle pour embrasser le premier la Reforme, ajourant que Dieu l'appellant à un genre de vie plus austere que celui qu'il avoit embrassé, il estoit resolu d'entrer chez les Chartreux, dont il avoit déja obtenu le consentement. Mais la Sainte ne trouvant pas dans sa personne ni l'esprit ni les forces necessaires pour donner commencement à un Ordre austere, elle lui conseilla de surscoir l'execution de son dessein, & de s'exercer cependant dans la pratique des choses qu'il esperoit voiler. Elle trouva le P. Jean de saint Mathias plus propre pour son dessein. C'est celui qui a esté dans la suite si connu sous le nom de Jean de la Croix, depuis qu'il embrassa cette Reforme dont il a esté un des principaux instrumens avec sainte Therese. Il estoit fils de Gonçalo d'Yepés & de Catherine Alvarez, & nâquit l'an 1542. à Ontiveros, Bourg de la vieille Castille au Diocese d'Avila. Ses parens qui estoient de mediocre fortune, & obligés de vivre du travail de leurs mains, ne se trouverent pas en estat d'envoier leur fils aux estudes; mais il trouva des Patrons qui voulurent bien se charger de son éducation. Il répondit si bien aux intentions de ses Bienfaicteurs, qu'il se rendit en peu de tems habile dans les sciences, & conserva son innocence & la pureré des mœurs parmi tous les dangers de la jeunesse. A l'âge de vingtun an, voulantembrasser un genre de vie, il crut qu'il ne pouvoit pas mieux faire, pour se garentir des pieges que le monde lui tendoit, que d'y renoncer entierement, & de se retirer dans une Maison Religiense, comme dans un azile & on port assuré. Il choisit pour cet effet celui de sainte Anne dans X x iii

CARMISET la ville de Medina del Campo, qui estoit de l'Ordre des CARMELL Carmes. S'estant presenté pour y estre reçu, il y sut admis TES DE. CHAUSSE'S, sans peine, on lui donna l'habit Religieux avec le nom de Jean de saint Mathias. Il ne se contenta pas de faire paroistre beaucoup de ferveur pendant son Noviciat, il la redoubla après sa profession, & il pratiquoit tant d'austorités, que les Religieux de sa Maison qui estoient dechus de leur ancienne observance en furent alarmés. Sa pieté n'estoit pas moindre que sa mortification, il se retiroit de la compagnie des hommes pour ne s'entretenir qu'avec Dieu dans l'Oraison : de forte que les Superieurs le voiant si avancé dans la voie de la perfection, l'obligerent de recevoir l'Ordre de Prestrise, lors-

qu'il eut atteint l'âge de vingt-cinq ans.

Il ne se vit pas plustost revêtu de cette nouvelle dignité, que considerant les nouvelles obligations où il estoit engagé, il souhaita une vie plus austere & plus reguliere que celle que l'on menoit chez les Carmes. Après avoir long-tems consulté Dieu, il prit la resolution de passer dans l'Ordre des Chartreux: il travailloit actuellement à se faire recevoir dans la Chartreuse de Segovie, lorsque sainte Therese vint à Medina del Campo. Il y arriva dans le mesme tems du Couvent de Salamanque où il étudioit pour lors, & estoit venu pour accompagner un Religieux, qui parla de lui si avantageusement à la Sainte, qu'elle fouhaita de le voir. Il lui decouvrit le dessein qu'il avoit de se faire Chartreux; mais elle lui parla de la reforme des Religieux de son Ordre qu'elle meditoit, elle lui conseilla de differer sa resolution, jusqu'à ce qu'elle eust trouvé un Monastere, de ne point quitter son Ordre, mais de demeurer fidelle dans sa vocation, & de faire servir plutost son zele à retablir cetInstitut dans sa premiere serveur. Enfin elle l'exhorta dans des termes si pressans, qu'il renonça à sa premiere resolution, & promit à la Sainte de faire tout ce qu'elle lui prescriroit.

Sainte Therese aïant ainsi gagné deux Religieux pour commencer la Reforme, il lui sembla que tout estoit fait; mais comme elle n'avoit point encore de maison, elle differa encore un peu à la commencer. Elle fut à Alcala, où on la sollicitoit fort d'aller, pour regler un Couvent de Carmelites qu'une certaine Mere Marie de Jesus y avoit fondé sous une reforme particuliere & differente de la sienne. Elle mo-



Religieux Carme dechaussé; avec le manteau

89

qu'elle avoit dressées pour son premiere Monastere de saint CARMELI-Joseph d'Avila; mais elle ne put pas obtenir d'elles de se sou-chausse's. mettre à l'obéissance de l'Ordre. Il y a eu depuis dans la mesme Ville un Couvent de sa Reforme, qu'on appelle les Carmelites du saint Sacrement ou de Corpus Christi, pour les distinguer des autres Carmelites de la Mere Marie de Jesus qu'on appelle de l'Image. Après avoir satisfait aux desirs de la fondatrice de ce Couvent, elle fut à Malagon pour y faire un nouvel établissement de Filles, où parut la premiere dispense de ses Constitutions sur le point de la pauvreté & de la desapropriation; car par l'avis des plus sçavans hommes, elle souffrit que cette Maison eust des rentes. Aprés avoir achevé cette fondation, elle partit pour en aller commencer une autre à Valladolid; mais en passant par Avila, elle fut visiter son premier Monastere, & fut fort surprise, lorsqu'un Gentilhomme de cette Ville nommé Dom Raphaël Megia Velasquez la vint trouver; pour lui dire qu'aïant appris son arrivée & quelle souhaitoir fonder un Couvent de Carmes Déchaussés, il lui offroit pour ce sujet une maison de campagne qu'il avoit à Durvelle. La Sainte benit les ordres secrets de la Providence, qui secondoit ainsi ses desirs & faisoit reussir si favorablement son entreprise. Aïant donc accepté les offres de ce Gentilhomme, elle lui promit qu'allant à Medina del Campo, pour se rendre à Valladolid, elle passeroit par cette maison de Durvelle, qui n'estoit pas éloignée de son chemin. Elle partit à la fin du mois de Juin de l'an 1568. accompagnée d'Antoinette du Saint-Esprit & du Pere Julien d'Avila; & aprés s'estre écartée de la route, & fait plusieurs detours, ne rencontrant personne qui lui pust indiquer le chemin de Durvelle, ce lieu estant peu connu, elle y arriva enfin avec beaucoup de peine. La veuë de cette chetive maison que la Sainte destinoit pour un chef-d'œuvre, estoit capable de refroidir & d'abbatre tout autre courage que le sien; car ce logis estoit seul en pleine campagne, exposé de toutes parts à la rigueur des vents & aux ardeurs du Soleil, proche d'un petit ruisseau nommé Rioalmar. Il ne consistoit qu'en un portique raisonnable, à costé duquel il y avoit une chambre fort petite & si basse, qu'on touchoit presque le plancher avec la teste; le dessus estoit un galletas si renfermé, que la lumiere n'y pouvoit entrer

CARMISET que par l'ouverture d'une tuile qui servoit de fenestre. Tout

CARMILI- ce bâtiment n'estoit accompagné que d'une petite cuisine, & CHAUSSE'S. l'enceinte estoit semblable à celle d'une maison de paissan. Cependant la Sainte y trouva tout ce qu'elle souhaitoit, cette place lui sembla très propre pour l'établissement d'un Monastere, & sans se former aucune difficulté elle y traça le dessein du Couvent. Elle mit l'Eglise dans le portique, le Dortoir dans le bas de la chambre, & le Chœur dans le galletas; pour la cuisine elle se contenta d'une moitié de celle qui y estoit, laissant l'autre moitié pour le Refectoire. Voila comme la Sainte choisit ce lieu pour y jetter les fondemens de l'Ordre des Carmes Dechaussés.

Pendant son sejour à Medina del Campo, elle avertit le pere Antoine d'Heredie, qu'elle avoit enfin trouvé un lieu pour fonder une Maison de Carmes Dechaussés. Elle lui demanda s'il auroit bien le courage de demeurer quelque tems dans ce pauvre lieu : elle fut ravie d'apprendre que la pauvreté du lieu ne le decourageoit point, & qu'il estoit toûjours dans les mesmes dispositions d'embrasser la Reforme. Sa joie fut accomplie, lorsqu'elle trouvale Pere Jean de saint Mathias dans une semblable resolution, Elle espera qu'elle viendroit aisément à bout d'une autre difficulté, qui estoit d'obtenir la permission des deux Provinciaux de l'Ordre, comme il estoit marqué par les patentes du General. Dans cette confiance elle laissa à Medina del Campo le Pere Antoine d'Heredie, & mena avec elle à Valladolid le Pere Jean de saint Mathias, pour l'informer plus à loisir de la façon de vie, des exercices & de l'Observance qu'elle faisoit pratiquer à ses Religieuses. Estant arrivée à Valladolid, elle y travailla à l'établissement d'un Monastere de Filles: & y aïant reglé toutes choses & reçu les permissions du Provincial de la Province de Castille, & de celui qui estoit le dernier sorti de cette charge; elle envoïa le Pere Jean de saint Mathias à Durvelle pour y jetter les fondemens de la Reforme. Elle lui donna un habit de drap fort grossier, & un pauvre Missel pour dire la Messe. Un des Ouvriers qui travailloit au Monastere de Valladolid l'aïant accompagnée, accommoda cette maison en forme de Monastere dans une simplicité & une pauvreté admirable, le Pere Jean de saint Mathiasse revêtit de l'habit que sainte Therese lui avoit donné, & demeura seul dans cette folitude

PREMIERE PARTIE, CHAP. XLVIII.

353
Tolitude depuis la fin du mois de Septembre 1564. jusqu'à la CARMESER
fin du mois de Novembre de la mesme année, que le Pere CARMELIA
Antoine d'Heredie le vint trouver avec un Frere Laic. Ils chaussige

Antoine d'Heredie le vint trouver avec un Frere Laic. Ils chausse's arriverent à Durvelle le 27. Novembre, & passerent la nuit en prieres pour se preparer à l'action solemnelle qu'ils devoient faire le lendemain. Le Pere Antoine d'Heredie, & le Pere Jean de saint Matthias aïant celebré la sainte Messe, ils renouvellerent, estant à genoux devant le saint Sacrement, la profession qu'ils avoient désa faite auparavant, de la Regle primitive; & après que le Frere Laic eut sait avec eux la mesme profession, ils renoncerent tous trois à la Regle mitigée. Ils changerent ensuite leurs noms, selon la coustume que sainte Therese avoit introduite parmi ses Filles. Le Pere Antoine prit le surnom de Jesus, & le Pere Jean celui de la Croix: le Pere Provincial les vint visiter quelque tems après & nomma pour Prieur le Pere Antoine de Jesus, & pour Sous-prieur le

B. Jean de la Croix.

Quoique le Couvent de Durvelle ait esté leur premier établissement, il n'a pas retenu long-tems son droit de primauté; car celui de Pastrane aïant esté fondé le 13. Juillet 1561. s'est toûjours augmenté de plus en plus, & a esté le premier de la Reforme où la regularité a esté parfaitement établie; au lieu que l'an 1570. l'incommodité du lieu où le Couvent de Durvelle estoit situé, obligea les Religieux de le transferer dans la Ville de Manzere; & le premier Monastere aïant esté abandonné, rentra dans la possession de DomRaphaël Megia Velasqués qui l'avoit donné à Ste. Therese. Ses heritiers en joüirent jusqu'en l'an 1612, que les Carmes Dechaussés se repentant d'avoir quitté le lieu oû la Reforme avoit commencé, le racheterent, & y firent bâtir un beau Couvent qui subsiste en-.core; mais celui de Pastrane a toûjours pretendu la primauté, & les Chapitres Generaux s'y sont tenus. On pratiquoit d'abord dans ce Couvent de Pastrane tant d'austerités & de mortifications, qu'il fallut y apporter de la moderation. Comme le B. Jean de la Croix avoit exercé la charge de Maistre des Novices avec beaucoup deprudence & de sagesse à Durvelle & à Manzere, il fut envoié à Pastrane pour y exercer le mesme emploi. Il partit pour ce sujet de Manzere le 15.0et. 1970. & estant arrivé à Pastrane, il trouvale Noviciat composé de quatorze Religieux, sçavoir dix Novices & quatre Pro-Tome I.

CARMESET fés, à qui il donna de si bonnes instructions, qu'ils furent CARMELI- dans la suite d'excellens Religieux. Il ne sur pas neanmoins CHAUSSE'S long-tems dans ce Couvent, car il en sortit au commencement de l'année 1571, pour estre Prieur du nouveau Monastere d'Alcala; mais on l'obligea de retourner quelque tems après à Pastranne, pour y reprendre la direction du Novitiat, à cause que celui qui lui avoir succedé dans la charge de Maistre des Novices y avoit pensé ruiner la regularité par un zele indiscret. LeB. Jean de la Croix y fit des changemens plus conformes à l'esprit de la Regle. Il ne resta pas encore long-tems dans ce Couvent; car sainte Therese qui avoit esté élue Prieure du Monastere de l'Incarnation d'Avila son ancien Couvent de profession, l'y sit venir pour estre Confesseur des Religieuses, afin qu'elles pussent par ses bons avis se soumettre à la Reforme qu'ellesn'avoient pas voulu embrasser; ce qui lui reussit parfaitement, la Sainte aïant veu les esprits les plus rebelles de ces Religieuses se rendre dociles & se soumettre.

Mais lorsque le B. Jean de la Croix travailloit si efficacement pour le bien de la Reforme, il eut une grande perfecution à souffrir de la part des Carmes Mitigés, qui regardant cette Reforme comme une rebellion contre les Superieurs de l'Ordre, voulurent le traiter comme un fugitif & un apostat. Ils envoïerent une troupe d'Archers & de Soldats qui enfoncerent la porte de l'Hospice où il demeuroit, le saifirent & l'emmenerent en tulmulte dans les prisons de leur Couvent. L'estime & la veneration publique où estoit ce saint homme dans A vila, leur fit apprehender qu'on ne le leur enlevast; c'est pourquoi ils le transfererent à Tolede, & le renfermerent dans un cachot, où le jour n'entroit que par une ouverture de trois doigts. Il y demeura neuf mois traité au pain & à l'eau, quoiqu'il y fust toûjours malade, & ce fut par une espece de miracle qu'il ne mourut point; mais Dieu se servit du credit & de l'industrie de sainte Therese pour le delivrer & lui donner la liberté.

Il n'y avoit pas à s'étonner que des personnes qui estoient si fort opposées à la Reforme, fissent ce qu'ils pussent pour perdre ceux qui en estoient les Auteurs. Sainte Therese avoit experimenté elle-mesme, jusqu'où pouvoir aller leur passion; puisque leurs calomnies & leurs medisances aïant esté écoutées trop facilement par le General Rubeo qui lui avoit.

PREMIERE PARTIE, CHAP. XLVIII. Csté auparavant si favorable pour l'avancement de la Refor-Carmest me, il lui sit désense de faire de nouvelles sondations, & lui CARMELTES DEmarqua comme pour prison un Couvent où elle devoit se chaussa's rentermer. Mais de quelle douleur cette Sainte n'auroit-elle point esté penetrée, si elle avoit veu la persecution que les Reformés, ses propres enfans, susciterent au B. Jean de la Croix, qu'ils devoient regarder & respecter comme leur peres Ayant que ces desordres arrivassent, cette Sainte estoit morte à Albe l'an 1582, en revenant de Burgos, où elle avoit encore fondé un Monastere de Filles. Elle estoit âgée de soixante lept ans six mois & quelques jours, & avoit passé quarante tept ans en Religion, sçavoir vingt sept parmi les Carmelites Anciennes ou Mitigées, & vingt parmi les Dechaussées de son Institution.

Ce ne fut donc qu'après sa mort que les Reformés qui avoient traité le B. Jean de la Croix avec beaucoup d'indignité, le priyerent de tout emploi dans un Chapitre General, & le chasserent honteusement de l'Assemblée comme une peste publique: ils le releguerent dans le plus miserable Couvent qu'ils eussent à la campagne, avec ordre d'empêcher qu'il ne fust visité de personne; & voulant se defaire de lui, ils resolurent de l'envoier aux Indes, sous pretexte de quelque Mission; mais Dieu l'arrêta par une violente maladie, & les Superieurs l'envoïerent dans le Couvent d'Ubeda Ville de l'Andalousie. Il y fut porté tout couvert d'ulceres par tout le corps, & y trouva le Prieur, homme vindicatif, qui ne put dissimuler la satisfaction qu'il avoit d'avoir en sa puissance celui qu'il regardoit comme son ennemi, parce qu'il l'avoit repris de quelques défauts lorsqu'il estoit son Superieur. Il lui refusa tous les soulagemens necessaires, & défendit mesme aux Religieux de l'aller con oler. Ce fut au milieu de ces maux & de ces persecutions, que ce saint homme, après les avoir soufferts avec beauconp de patience, de douceur & d'humilité, rendit tranquillement son esprit a son Createur le 14. Decembre de l'an 1591. Dieu sit connoistre après sa mort la sainteté & la gloire de son serviteur par plusieurs miracles, qui ont enfin obligé le Pape Clement X. à le beatifier l'an 1675.

Sainte Therese avoit eu la consolation en mourant de voir plus de dix-lept Couvents de Filles, & quinze d'hommes de

Y y iį

CARMESET la Reforme. Son Institut fut porté de son vivant aux Indes,& CARMELI- après sa mort il s'étendit en Italie, en France, dans les Païs-CHAUSSE'S. Bas, & dans toutes les Provinces de la Chrestienté. Ces Maisons de Reforme demeurerent d'abord sous l'obeissance des Anciens Provinciaux Mitigés, aïant seulement des Prieurs particuliers pour maintenir la nouvelle discipline. Cette union subsista jusqu'en l'an 1580, que Gregoire XIII, à la priere de Philippe II. Roy d'Espagne, separa entierement les Reformés d'avec les Mitigés, sous l'obeissance d'un Provincial particulier, foûmis neanmoins au General de tout l'Ordre. Sxte V. en 1587, voiant que les Couvents se multiplioient, ordonna qu'ils seroient divisés par Province, & leur permit d'avoir un Vicaire General, ce qui subsista jusqu'en l'an 1593. que le Pape Clement VIII. separa entierement les Reformés d'avec les Mitigés, & permit aux Reformés d'elireun General: le mesme Pape en 1600. separa encore les Resormés en deux Congregations differentes, sous deux differents

Generaux.

Dès l'an 1586, ils avoient obtenu un Couvent à Gennes, le Pape Clement VIII. leur offrit un autre établissement à Rome l'an 1597, qui est celui qu'ils possedent presentement sous le nom de Notre-Dame della Scala. Mais les Espagnols s'y opposerent, presendant que la Reforme de sainte Therese ne devoit pas sortir hors du Roïaume d'Espagne, & le Roi Philippe II. ordonna mesme à son Ambassadeur à Rome d'empescher que ces Religieux ne s'y établissent. Nonobstant ces oppositions, le Pape voulut qu'ils prissent possession de cette Eglise de Notre-Dame della Scala le 2. Fevrier 1596. c'est ce qui a donné lieu à la division des Carmes Dechaussés en deux Congregations differentes. Car ce Pontife par un Brek du deuxième Mars 1597. ordonna que les Couvens de Gennes, de Rome, & un autre de Religieuses qui estoit aussi à Gennes, ne dependroient plus du General ni des Religieux Espagnols, & seroient soûmis à la jurisdiction du Cardinal Pinelli, pour lors Protecteur de l'Ordre; & l'an 1600. il erigea ces trois Couvents en Congregation, leur donnant un Commissaire General. Ils ont eu dans la suite un General, & cette Congregation qui se nomme de saint Elie s'est si fort multipliée, qu'elle a presentement dix-sept Provinces en France, en Italie, en Allemagne, en Pologne, en Flandres & en PerPREMIERE PARTIE, CHAP. XLVIII. fe, dans lesquelles il y a plus de trois mille Religieux.

Celle d'Espagne qui a six Provinces, & qui s'est étendue CARMELIjusques dans les Indes, n'est pas moins nombreuse, & les deux chausse's Congregations ont des Maisons Professes, Noviciats & Colleges. Quelques-uns de ces Couvents ont des rentes, d'autres ne possedent rien. Dans chaque Provinces il doit y avoir un Ermitage on Delert, dont nous parlerons dans le Chapitre suivant, en rapportant aussi les observances qu'on y pratique. Quant à celles des autres Maisons, les Rx. se levent à minuit pour dire Matines, excepté dans les Maisons d'études ou Colleges. Ils ont deux heures d'Oraison par jour, l'une le marin, l'autre après Vespres. Ils prennent la discipline tous les Lundis, Mercredis & Vendredis après Complies. Ils ne mangent jamais de viande, à moins qu'ils ne soient sur mer; dans les voïages ils peuvent manger des legumes on herbages cuits avec la viande. Ils jeunent depuis la Feste de l'Exaltation de sainte Croix jusqu'à Pasques, tous les Vendredis de l'année, les veilles des Festes de la Vierge, du Prophere Elie, du saint Sacrement, la veille de saint Marc si elle n'arrive pas un Dimanche, & les trois jours des Rogations. Aux jeûnes d'Eglise on ne leur donne à la collation que quelques fruits sans pain, ou un peu de pain sans fruits, & le Vendredi-Saint ils le jeûnent au pain & à l'eau. Leurs freres donnés ou Convers font deux ans de Noviciar, après lesquels ils ne font que des vœux imples. Loriqu'ils ont demeuré cinq ans dans l'Ordre, ils sont admis à un second Noviciat d'un an, après lequel ils font profession solemnelle; mais s'ils. ont resté six ans dans l'Ordre, sans demander à faire la profession solemnelle, ils n'y sont plus reçus dans la fuite, & doivent demeurer dans leur vocation sous l'obligation des vœux simples.

Les Religieuses sont soumises aux Superieurs de l'Ordre en quelques endroits, & en d'autres aux Ordinaires des lieux. Elles doivent vivre d'aumosne & sans aucuns revenus aux Villes riches; autant que cela se peut faire commodément, & aux lieux où elles ne peuvent pas vivre des aumosnes seules, il leur est permis d'avoir du revenu en commun. Aux Monasteres qui sont rentés l'on n'y peut recevoir plus de quatorze filles, jusqu'à ce qu'il y ait du revenu suffisant pour en avoir davantage, si ce n'est que quelqu'une aportât à la vêture

X y iij

ľ

CARMES ET du bien suffisamment pour en nourrir plus que les quatorze. CARMELI. Aux Monasteres qui sont pour estre pauvres & non rentés, CHAUSSE'S. le nombre des Religieuses du Chœur ne doit estre que de treize, & dans les Couvents rentés il ne peut pas y en avoir plus de vingt, y compris les Sœurs Converles. En esté elles se levent à cinq heures & font Oraison jusqu'à six. En hyver elles se levent à six heures & sont Oraison jusqu'à sept, & avant le souper elles ont encore une heure d'Oraison. Elles jeunent depuis l'Exaltation de la sainte Croix jusqu'à Pasques, ne mangent jamais de viande, si ce n'est dans les maladies; & aux jeûnes d'Eglise & tous les Vendredis de l'année, excepté ceux qui sont entre Pasques & la Pentecoste, elles ne mangent ni œufs ni laitages. Le silence leur est recommandé depuis Complies qu'elles disent après souper, jusqu'à Prime du lendemain. Outre les disciplines de verge au jour qu'on fait de la Ferie en Caresme ou en Advent, & en tout tems, les Lundis, Mercredis, & Vendredis, elles la prennent encore tous les Vendredis de l'année pour l'augmentation de la Foi, la conservation de la vie, & des Estats des Princes Souverains, pour les Bienfaicteurs, pour les ames du Purgatoire, les Captifs, & ceux qui sont en peché mortel, & ce durant l'espace d'un Miserere & quelques Oraisons.

Ces Religieuses aussi-bien que les Religieux ont une Tunique & un Scapulaire de coulcur minime, & un Manteau blanc étroit. Les Religieux mettent par dessus le Manteau un Capuce, aussi blanc, & les Religieuses leur Scapulaire par dessus la Guimpe, Les uns & les autres couchent sur des pail-lasses posées sur trois ais. Les Religieux vont nuds pieds avec des sandales de cuir, & les Religieuses ont pour chaussure des souliers ou sandales de cordes que les Espagnols appellent Alpergates, & des bas d'une étosse grossiere comme la robe.

Outre les deux Congregations de Carmes Dechaussés dont nous avons parlé, il y en eut une troisième qui prit aussi nais-sance en Italie, mais qui fut supprimée dans son berceau. Dès le commencement de la separation des deux Congregations d'Espagne & d'Italie, il y eut de la contestation entrelles au sujet des Religieux de cette Resorme, que les Papes Clement VIII. & Paul V. envoïerent en Perse en 1604. & 1605, en qualité de Missionnaires Apostoliques. Ceux d'Espagne pretendoient que d'envoïer des Religieux dans les païs étran-

Premiere Partie, Chap. XLVIII. gers, c'estoit aller contre l'esprit de leur Reforme. Ceux d'I- CARMES

talie soutenoient au contraire que ces sortes de Missions LITES DEestoient conformes à l'esprit de la Reforme. Il y eut mesme chausses des Espagnols qui entrerent dans leur sentiment, entr'autres, le P. Thomas de Jesus, qui escrivit en faveur des Italiens. Mais comme c'estoit un saint homme qui avoir un grand zele pour le salut des ames, & qu'il apprehendoit que ces contestations n'empeschassent le fruit que les Missionnaires de leur Reforme pourroient faire, il persuada à Paul V. d'eriger une Congregation de Carmes Dechausses, dont la fin seroit uniquement de procurer le salut des ames dans les pais étrangers, soit parmi les Infidelles, soit parmi les Schismatiques & Heretiques. Il s'associa pour cer esser avec quelques Religieux des Congregations d'Espagne & d'Italie; & obrint du Pape un Bref du 22. Juillet 1608. qui les exemtoit de la jurisdiction de ces deux Congregations, & les incorporoit dans une nouvelle Congregation que sa Sainteré érigeoit sous le nom de saint Paul, pour travailler à la conversion des Insidelles, & nommoit le P. Thomas pour Commissaire General de cette nouvelle Congregation. On avoit déja commencé un Monastere pour les Religieux de cette Congregation proche la Place Farneze à Rome, lorsque les deux Congregations d'Espagne & d'Italie, s'estant accordées ensemble, obtinrent du Pape la fuppression de cette nouvelle Congregation par un Bref du 7. Mars 1613, qui portoit aussi que le Monastere qui avoit esté commencé proche l'Eglise de sainte Susanne, aux Thermes de Diocletien, serviroit pour toûjours de Seminaire pour les Missionnaires, qui seroient destinés pour la conversion des linfidelles & des Heretiques. Ce Monastere estant en estat d'estre habité, le P. Jean de Jesus qui estoit pour lors General, obtint du mesme Pontise l'erection de ce Seminaire sous le tire de la Conversion de saint Paul, & que les trois mille escus. Romains que le Baron Cacurri avoit saissés par son Testament pour les Missions des Carmes Dechaussés, y seroient appliques. L'on y fit venir l'an 1620, deux Religieux de chaque Province, qui donnerent commencement à ce Seminaire des Missions, dans ce Couvent de la Conversion de saint Paul, qui a esté appellé dans la suite Notre-Dame de la Victoire. Mais comme il y eur quelques differents entre le General; ses Definiteurs, & les Peres de la Province de Rome, au su-

CARMES | jet du gouvernement de ce Seminaire. Le P. Dominique de ETCARME la sainte Trinité, François, pour obvier aux inconveniens qui CHAUSSE s. pouvoient arriver de ces différents, qui ne pouvoient entre que prejudiciables aux Missions, chercha les moïens de pouvoir transferer ce Seminaire en un autre lieu, & le rendre immediatement soumis aux Generaux & à ses Definiteurs. Il y reussir, & obrint pour cet effet du Cardinal Maildachini l'an 1662. l'Eglise & le Monastere de saint Pancrace hors des murs de Rome, qui avoient appartenus aux Religieux de saint Ambroise, dont l'Ordre avoit esté supprimé, & duquel Monastere le Cardinal Maildachini estoit Abbé Commendataire. Ce General sit rebastir l'Eglise & retablir les lieux Reguliers, & les bastimens aïant esté achevés en 1665. il y transfera le Seminaire des Carmes Dechaussés, qui depuis ce tems-là a toûjours esté soumis immediatement au General de cet Ordre & à ses Definiteurs, qui y envoient les Sujets qu'ils jugent les plus propres pour les Missions. Ils y apprennent pendant trois ans les Langues Orientales, & huit jours après leur arrivée dans ce Couvent, ils doivent faire vœu d'aller en quelque Mission que ce soit pour la Conversion des Heretiques & des Infidelles à la volonté de leurs Superieurs. Ces Missionnaires ont déja des Maisons à Hispaham Capitale de Perse, Sindi, & Tatah dans les Estats du Mogol, dans le Malabar, à Bassara, au Mont-Liban, à Alep, à Goa & en plusieurs autres lieux, tant de la Syrie que des Indes Orientales.

Cet Ordre a pour Armes chapé d'argent & de couleur tannée, ce dernier terminé en Croix accompagnée de trois étoiles de l'un en l'autre, deux en chef & une en pointe, l'Escu timbré d'une Couronne Ducale, d'où sort un bras vestu d'une estoffe de couleur tannée, aïant en main une épée à laquelle est attaché un rouleau avec cette devise: Zelo zelatus sum pro Domino Des exercituum; la Couronne surmontée de huit étoiles d'or disposées de maniere, qu'elles ferment la Couronne.

Voiez les Historiens Carmes que nous avons ci-devant cités avec Francisco di S. Maria, Reforma delos Descalcos de nostra Segnora del Carmen. La mesme traduite en François par le Pere Gabriel de la Croix, es en Italien par le Pere Gaspard de saint Michel. Alphonse de la Mere de Dieu a donné le Catalogue des Escrivains des Carmes Dechaussés qui se trouve imprimé àls



Frere Convers de l'ordre des Carmes dechaussés fais ant la queste

#### CHAPITRE XLIX.

## Des Exercices & Observances des Carmes Dechaussés dans leurs Deserts.

ONSIEUR de Villefore dans ses Vies des saints Peres des Deserts d'Occident, considere les Carmes Dechaulés comme des Solitaires par estat, & qui par accident travaillent au salut des ames, pour concourir avec les autres Religieux à l'œuvre de Dieu lorsque l'Eglise a besoin de leur ministere ; c'est pourquoi, après avoir descrit les exercices Reguliers & les Observances des Camaldules, des Chartreux, des Religieux de Septfonds, de la Trape & d'Orval, qui vivent en Solitaires, il parle aussi de ce qui se pratique dans les Deserts des Carmes Dechausses, & a mesme donné le Plan du Desert & du Monastere de ces Religieux près de Louvie res en Normandie au Diocese d'Evreux, fondé par Louis le Grand. Et le P. Cyprien de la Nativité de la Vierge, donna aussi en 1651. la description de ces sortes de Deserts, afin d'exciter quelques personnes pieuses à leur en fonder un en France, où jusqu'alors ils n'en avoient point eu; car ce ne fut que l'an 1660, que celui de Louvieres fut fondé par le Roi.

Les Constitutions des Carmes Dechaussés ordonnent qu'il n'y aura dans chaque Province qu'un seul de ces Couvents qui sont bastis à la maniere de ceux des Chartreux; & comme l'extréme solitude & l'austerité de ceux qui resident dans ces Deferts, demandent que ces Monasteres aïent une grande enceinte, ils doivent estre situés pour l'ordinaire dans des Forests, & estre diversifiés de lieux champestres & agreables, de Valons, de Colines, de Fontaines, & d'autres meslanges qui sont propres pour le recuëillement interieur.

A la premiere entrée, le Portier saluant le Religieux qui vient pour demeurer dans le Desert, lui dit seulement ces paroles: Loué soit Noire-Seigneur Jesus-Christ, vostre Reverence ( ou vostre Charité ) soit la bien venuë, après quoi il garde le silence: mais avant que de le conduire au Cloistre, qui est éloigné d'environ un demi-quart de lieue, & de presenter sa Pa-

Tome I.

DESERTS tente au Prieur, il lui fait lire quelques avis qui sont escrits MES DE- lur une Tablette; & qui sont, qu'on ne doit point parler en ce. lieu de Nouvelles, qu'il y faut faire ce que font les autres,

& apprendre à se taire.

Lorsque le Superieur a examiné la Patente du nouveau Solitaire, il assemble la Communauté le mesme jour; & le Sohtaire revestu de sa Chappe ou Manteau, est conduit dans le Chœur devant le Crucifix, où on allume des Cierges: tous les Religieux font Oraison avec lui; & après avoir recité l'Hymne Veni Creator Spiritus, on le mene dans un lieu designé pour les Receptions, où le Superieur commande à quelques uns des Religieux de lui donner quelques bons avis pour profiter du sejour qu'il fera en ce Desert ; ce que le nouveau venu écoute avec beaucoup d'humilité, aïant les yeux baislés, quand melme il seroit des plus Anciens de la Congregation, & que celui qui lui donne les avis seroit un des plus jeunes : après qu'il a esté suffisamment instruit de ses obligations, les Peres & les Freres l'embrassent, & on le conduit en filence en ion logement.

Le nombre des Religieux qui demeurent dans ces Deserts, ne doit pas exceder celui de vingt destinés pour le Chœur; pour les Freres Laïcs, il doit y en avoir suffisamment pour le service de la Maison. La demeure en est interdite aux Novices, aux jeunes Profés, aux Malades, aux Debiles, aux Melancholiques, aux Valetudinaires, à ceux qui ont peu d'inclination aux Exercices Spirituels. Aucun Religieux n'y peut demeurer moins d'une année, si ce n'estoit que pour se disposer aux Predications du Caresme, ou à quelqu'autre occupation semblable, on trouvastà propos de l'y laisser quelques mois: mais tout le tems qu'il y demeure, il doit assister à tous les Exercices sans aucune dispense, de mesme que les autres Religieux qui y sont Conventuels, sans s'appliquer aucunement à l'estude, mais seulement à l'Oraison & aux lectures spirituelles: car toutes sortes d'estudes Scholastiques. soit de Philosophie, de Theologie, ou telles autres que cepuissent estre, sont defenduës dans ces Deserts; & pour y maintenir l'Observance en sa vigueur, le Provincial doit veillerà ce qu'au moins il y ait ordinairement quatre Religieux qui y demeurent toûjours; toutefois de leur bon gré & à leurs instances, afin que par leurs exemples ils puissent infPREMIERE PARTIE, CHAP. XLIX. 363
truire & former les nouveaux Solitaires, si ce n'est qu'eux-Beserts
mesme: demandassent ensin d'en sortir, ou que leur santé ou MES DEd'autres raisons ne leur permissent pas d'y demeurer plus long-chausse's.
rems

La principale fin de l'institution de ces Deserts, est que les Religieux qui y demeurent, secourent toute l'Eglise, & profitent à tous les Fidelles, par leurs Oraisons continuelles, par leurs veilles, leurs mortifications, & d'autres œuvres pieuses, c'est pourquoi les Constitutions ordonnent que dans ces sortes de Monasteres, toutes les Messes seront offertes à Dieu & appliquées pour lè progrès de l'Eglise, pour l'avancement spirituel de l'Ordre, pour les obligations & necessités du Desert, & pour les Bienfacteurs de la Congregation, sans qu'on puisse recevoir aucunes aumosnes pour les Messes, & tout ce qui est necessaire pour l'entretien des Religieux & pour leur nourriture, doit estre sondé & suffisamment pourvu, sans qu'on soit

obligé de recourir à l'assistance des Seculiers.

Le silence y est tres-étroitement gardé: il n'est permis à aucun Religieux tant de jour que de nuit, de dire un mot aux Seculiers, ni aux Religieux; si ce n'est au Superieur que chaque Religieux peut aller trouver quand il le juge à propos; &, quoiqu'ils puissent se servir de signes, & qu'ils portent tous une petite Ardoise ou des Tablettes qu'ils se presentent les uns aux autres pour exprimer leurs necessités, quand il s'en offre quelqu'une; il ne leur est pas neanmoins permis d'user beaucoup de ces signes, pour ne point violer par cette voïe la rigueur du Silence. Cependant dans les grandes Solemnités ou aux Festes de premiere Classe, le Superieur permet aux Solitaires de parler après Vespres pendant une heure & demie seulement, de choses spirituelles; mais perionne ne peut le servir de cette permission, s'il n'est avec toute la Communauté: en sorte que les Officiers qui sont occupés à leurs tonctions, en estant separés, ne peuvent dire un seul mot, non plus que dans le tems du grand silence.

Quoique l'abstinence soit rigoureuse dans les autres Maisons, elle est encore plus grande dans les Deserts; car les Religieux y ont aux jours de jeune un plat moins que dans les autres Couvents; & tous les vendredis ils ne doivent vivre que de fruits & d'herbes cruës ou cuites, ne pouvant manger ni œuss, ni poisson, ni potage. Pendant l'Advent & le

Zz ij

Des Caresme, ils ne mangent point non plus de beure, de lait, DES CAR-MES DE- ni de fromage, ni autre chose composée de laitage, & la veille CHAUSSE'S. du Mercredi des Cendres, aussi-bien que le Vendredi-Saint, ils

jeunent au pain & à l'eau.

Outre les tems destinés à l'Oraison Mentale dans les autres Maisons, les Solitaires des Deserts en font encore une demie-heure avant le disner, & une autre demie-heure après Matines, & ils y chantent l'Office avec plus de pause. Tous les quinze jours il y a une Conference spirituelle, l'esté dans le grand enclos du Desert, & l'hyver dans un lieu du Couvent destiné pour cet exercice. Chacun y dit son sentiment sur la matiere qu'on a proposée, & tous doivent apporter par escrit leur pensée pour la donner & la faire enregistrer dans le Livre des Collations spirituelles, par le Religieux qui en a la

charge.

Quoique la vie de ces Solitaires Comobites, paroisse assez retirée; cependant l'amour de la solitude s'anime & s'augmente sifortement parmi eux, qu'outre les Cellules du Cloiltre, qui sont à la maniere de celles des Chartreux; ils ont encore dans leurs bois des Cellules separées, & éloignées du Couvent d'environ trois ou quatre cens pas, où en certain tems de l'année on permet aux Religieux de se retirer les uns après les autres pour y vivre dans une plus grande solitude & une plus grande abstinence, estant obligés de faire en leur particulier les mesmes exercices & aux mesmes heures que le reste de la Communauté, & à chaque observance ils repondent par une petite cloche à celle de l'Eglise, pour avertir qu'ils vonts'unir avec leurs freres, dire aux mesmes heures qu'eux, les Offices, faire avec eux leurs meditations, & prendre part aux autres exercices de la Communauté. Ils y demeurent ordinairement trois semaines, quelquesois plus ou moins, selon la volonté du Superieur, excepté ceux qui y vont au commencement de l'Advent ou du Caresme pour y passer tout cetems de penitence. Le depart de ceux-ci se fait avec ceremonie à l'exemple des anciens Peres du Desert; car le premier Dimanche de l'Avent & le premier Dimanche de Caresme, tous les Religieux assemblés, après avoir oui une exhortation, ceux qui ont obtenu du Superieur la permillion de demeurer dans ces Ermitages, reçoivent publiquement sa benediction, & s'y retirent ensuite. Ils n'y voient jamais perPREMIERE PARTIE, CHAP. XLIX.

sonne, & ne vivent que de fruits & de quelques herbes cruës Distint ou cuites mal assaisonnées. Les jours de Dimanche ces Ana- »ES CARchorertes doivent se rendre au Monastere des Coenobites pour CHAMESE S. y affister à tous les exercices communs, & s'en retournent après Vespres dans leurs Ermitages, excepté les jours de conference; car ces jours-là ils ne s'en vont qu'après qu'elle est achevée. Chaque semaine le Superieur les va visiter pour voir de quelle maniere ils se conduisent dans leurs solitudes.

Lorsque le tems de la demeure d'un Religieux dans le Desert prescrit par l'obéissance est expiré, on assemble derechef la Communauté comme à son entrée. Les Religieux tont un peu d'Oraison au Chœur, & après avoir recité un Itineraire composé de quelques devotes prieres, on mene le Solitaire dans le mesme lieu où on lui avoit donné des instructions en entrant. Le Superieur commande encore à quelqu'un des assistans de lui donner quelques avis salutaires, pour profirer du sejour qu'il a fait dans ce saint lieu,& ne pas oublier les exemples de vertu qu'il y a veu pratiquer,

ce qui est executé simplement & avec charité.

Les Constitutions defendent l'entrée de ces Deserts aux personnes seculieres, de quelque condition qu'elles soient, pour prendre leur divertissement dans l'enclos, soit pour y chasser, ou pour y pescher, ou pour quelqu'autre recreation, de crainte qu'un Sanctuaire d'oraison & une retraite de penirence ne devienne un lieu de plaisir & de sensualité. Ils ne peuvent y loger ou y estre admis, à moins qu'ils n'aient fondé ou bâti à leurs depens quelque Cellule ou Ermitage, ou que la Congregation ne leur soit beaucoup redevable. L'entrée en est aussi interdite aux Religieux mesme de la Congregation, soit pour y estre reçus en passant par droit d'hospitalité, soit pour voir la Maison, ou pour y faire leurs devotions, excepté aux Definiteurs Generaux, à moins qu'ils n'aient permission par escrit du General ou du Provincial. Le Superieur du Desert peut neanmoins y recevoir par droit d'hospitalité les Religieux des autres Ordres sans autre permission, & mesme leur donner le couvert pour une nuit seulement dans l'enceinte du Desert.

Enfin ces sortes de Couvents ne doivent pas estre eloignées des Villes où les Carmes Dechaussés ont des Couvents, pour

Zzij

CARMELI- y pouvoir facilement transporter les malades, de peur que chausse'es le soin & la sollicitude des remedes, & le trouble causé par les exercices d'une infirmerie, n'alterent en quelque chose la rigueur de l'observance Reguliere; & si les Solitaires qui sortent de l'enceinte du Desert, pour recouvrer leur santé en quelqu'autre lieu, se presentoient dans cet intervalle pour y entrer, on leur resuseroit la porte; ils n'y peuvent estre admis que lorsqu'estant parfaitement retablis, ils y retournent pour y demeurer & y faire les exercices comme les autres.

Le Pere Cyprien de la Nativité de la Vierge, Description des Deserts des Carmes Dechausés. De Villefore, Vies des SS. Peres des Deserts d'Occident, Tom. 2.

### CHAPITRE L.

# Des Religieuses Carmelites Dechaussées en France.

'ETABLISS EM ENT des Religieuses Carmelites de la Reforme de sainte Therese en France est deu à la pieté & au zele de Mademoiselle Acarie, fille de Nicolas Aurillot, Seigneur de Champlatreux près de Luzarche, Maistre des Comptes à Paris, & femme de M. Acarie aussi Maistre des Comptes. Plusieurs personnes en avoient déja eu la pensée; mais le malheur des tems en avoit empesché l'execution. Monsieur de Santeüil avoit esté chargé le premier d'aller en Espagne pour amener quelques-unes de ces Religieuses en France, mais il n'en put obtenir aucune; Monsieur de Bretigny ne reuissit pas mieux dans un second voïage qu'il fit aussi en Espagne pour le mesme sujet. Ces difficultés ne rebuterent point Mile. Acarie. [Comme elle estoit pour lors le premier mobile de rout ce qui se faisoit de grand pour le bien de l'Eglise, elle engagea Monsieur de Berule, qui fonda peu de tems après la Congregation des Prestres de l'Oratoire, & fut ensuite Cardinal, d'aller pour une troisième fois en Espagne chercher de ces Religieuses. Il y alla, & malgré les oppositions que le Demon forma à ses desseins, les embuches qu'il lui dressa sur les chemins, & les dangers de mort où il le jetta, il revint en santé à Paris, & y amena de Madrid six Religieuses Carme-



Sœur Converse de l'Ordre des Carmelites

fites de sainte Therese remplies de son esprit & de son zele. CARMELIE Pendant que Monsieur de Berule estoit en Espagne, Ma-TES DEdemoiselle Acarie chercha une fondatrice pour le Monastere ENFRANCE, de ces Religieuses: elle trouva la Princesse Catherine d'Orleans de Longueville, qui obtint du Roi l'agrément pour cet établissement & une Bulle du Pape Clement VIII. l'an 1603. qui en le confirmant, sit des Reglemens pour la conduite & la direction du Monastere de ces premieres Carmelites de France & des autres qui seroient fondés dans la suite. Le lieu où ce premier Monastere fut fondé, fut le Prieuré de Notre-Dame des Champs à Paris, au Fauxbourg saint Jacques, de l'Ordre de saint Benoist, qui dependoit de l'Abbaïe de Marmoutier. Ce Prieuré fut supprimé, on y sit de nouveaux bastimens, & les six Religieuses d'Espagne estant arrivées à Paris en 1604. en prirent aussi-tost possession.

La Bulle de Clement VIII. ordonnoit entr'autres choses que ce Monastere seroit sousmis à la direction & gouvernement de Messieurs Gallemand Docteur en Theologie, André du Val Professeur du Roien la mesme Faculté, & de Berulle Prestre; & comme il estoit besoin qu'outre ces trois Superieurs, il y eust encore un Visiteur, sa Sainteté nomma pour cet effet le Commissaire General de l'Ordre des Carmes Dechaussés, & en attendant qu'il y eust de ces Religieux en France, le General des Chartreux; & il ordonna aussi par la Bulle, que ce premier Monastere establi à Paris, feroit chef de tous les autres qui seroient erigés dans la suite dans le Roïaume de France. Aprés que ces Religieuses furent establies, & que les Superieurs nommés par la Bulle du Pape, en eurent pris la direction; ils allerent trouver les Peres Chartreux de Paris, & leur comuniquerent cette Bulle, les priant d'accepter la visite de ces Religieuses. Ces Peres y trouverent quelques difficultés & aïant remis cette affaire à leur Chapitre General, ils y prirent la resolution de refuser cette charge; ce qui obligea les Superieurs des Carmelires d'avoir recours au Pape Paul V. qui avoir succedé à Clement VIII. pour le prier de pourvoir à un Visiteur. Sa Sainteté par un Bref de l'an 1606. donna pouvoir à son Nonce en France d'en nommer un, tant pour le Monastere de Paris que pour les autres qui avoient esté erigés, car Mademoiselle Acarie ne se contentant pas d'avoir procuré l'établisse-

CARMELT ment de celui de Paris, avoit travaillé à ceux de Pontoise ; TES DE-OHAUSSA'ES d'Amiens & de Rouen; & en vertu de ce Bref, le Nonce EMFRANCE. nomma pour Visiteur Monsieur Gallemand l'un des trois Su-

perieurs. Ils s'adresserent encore au mesme Pontise en 1614. pour pourvoir à l'etablissement sixe d'un Visiteur, & par son Bref du 17. Avril de la mesme année, il revoqua l'article de celui par lequel il donnoit pouvoir à son Nonce de nommer le Visiteur, & commit pour la visite des Monasteres des Carmelites Dechaussées en France, tant de ceux qui estoient pour lors sondés que de ceux que l'on sondroit dans la suite, le R. P. de Berulle, pour lors General de la Congregation de l'Oratoire dont il estoit Instituteur, & ses Successeurs

en ladite charge.

Les Carmes Dechaussés ne vinrent en France que l'an 1610. où ils furent envoïés d'Italie par le General de la Congregation de saint Elie, & ne reçurent toutes les permissions necessaires pour s'établir dans cette Capitale du Rosaume que l'année suivante 1611. Les Carmelites faisoient tous les jours de nouveaux érablissemens. Dès l'an 1608, elles en avoient obtenu un à Tours, d'où elles passerent en Bretagne, où on leur accorda un Monastere à Nantes. Elles furent souhaitées à Morlaix, & la ville consentit à leur établissement par un Acte du 17. Mai 1611. celles qui le demandoient solliciterent les Superieurs d'y donner aussi leur consentement; ils le refuserent à cause de l'éloignement : ainsi cet établissement ne se fit pas pour lors; mais les personnes interessées, & qui vouloient procurer à la Ville de Morlaix des Religieuses Carmelites de la Reforme de sainte Therese, voiant qu'ils n'y pourroient reussir en s'adressant aux Superieurs, eurent recours aux Carmes Dechaussés sur la fin de l'année 1617. & les prierent d'accepter ce Monastere, ce qu'ils firent, & sur la fin de l'année 1619, ils allerent en Flandres pour en amener des Religieuses, sur lesquelles les Superieurs de France n'avoient aucune jurisdiction. L'Evesque de Treguier, dans le Diocése duquel la plus grande partie de la ville de Morlaix se trouve, & où le nouveau Monastere de ces Religieuses estoit situé, s'y opposa, à cause que l'établissement de ce nouveau Monastere n'estoit pas conforme aux autres du mesme Ordre en France. Les Carmes s'opposerent en la Cour de Parlement de Bretagne à l'enregistrement des -Lettres Lettres patentes données par le Roi sur le Bref de Paul V. de CARMELI. 1614. dont nous avons parlé. Ces Lettres aïant esté neanmoins TES DEenregistrées le 30. Juin 1620. nonobstant leurs oppositions, & con- DEFRANCE. tinuant à exercer les fonctions Ecclesiastiques & de superiorité dans ce Monastere, l'Evesque de Treguier les fit sortir de son Diocese. Ils n'allerent pas bien loin, car ils ne sirent que sortir d'un Fauxbourg de Morlaix & du Diocese de Treguier pour aller dans un autre de la mesme Ville qui esxoit du Diocese de Leon, dans sequel ils transfererent le Couvent des Religieuses. Dès le 20. Mai de la mesme année le Cardinal de Sourdis, Archevelque de Bourdeaux, avoit donné une sentence, par laquelle il declaroit que deux Monasteres de Carmelites Dechaussées qui estoient dans cette ville, estoient sousmis au General des Carmes Dechaussés. mois de Juillet de la mesme année, les Religieuses du mesme Ordre à Bourges, presenterent requeste à l'Archevesque de Bourges par laquelle sur ce qu'elles pretendoient n'avoir point de Visiteur elles en demandoient un à ce Prelat, qui ordonna qu'elles se pourvoiroient à cet effet devant le Pape pour en ordonner comme sa Sainteté le jugeroit à propos.

Les Superieurs des Carmelites aïant eu avis de la sentence du Cardinal de Sourdis en appellerent comme d'abus en Cour de Rome. Les Religieuses de Bourdeaux deputerent un Procureur pour y aller soustenir leurs pretentions, ce que firent aussi les Superieurs des Carmelites; & les Religieuses de Xaintes, de Bourges, de Limoges & de Morlaix, qui vouloient aussi se soustraire de la jurisdiction des Superieurs & se sousmettre à celles des Religieux, se joignirent à leurs Sœurs de Bourdeaux. Après plusieurs contestations de part & d'autre, le Pape Paul V. le 12. Octobre 1620. ordonna que le Bref qui nommoit pour Visiteur des Carmelites de France, le General de l'Oratoire, seroit executé, & qu'il ne seroit rien innové au gouvernement & à la conduite des Religieuses,& commanda à ces Religieuses d'obéir au Pere de Berule & aux deux autres, comme estant leurs veritables Superieurs. Il y eut plusieurs oppositions formées à l'expedition du Bref, mesme de la part du Cardinal de Sourdis. Elles durerent trois mois, & le Pape estant decedé le 8. Janvier 1621. les Carmes & les Carmelites, unis d'interests, espererent que son successeur leur seroit plus favorable; mais ils se tromperent.

Tome I. Aaa

CARMELI- Gregoire XV. aïant esté élu le 26. Fevrier pour souverain TES DE Pontife, & l'affaire aïant esté de nouveau agitée devant lui, DEFRANCE, il se conforma au jugement de son Predecesseur, & confirma le pouvoir du Visiteur & des Superieurs de œcOrdre,par deux Brefs des 20. Mars & 12. Septembre 1622. Les Carmelites de Bourges en appellerent comme d'abus au Parlement de Paris; mais le Roi par deux Arrests du Conseil d'Estat des seize Septembre & quinze Decembre de la melme année, après avoir fait voir & examiner ces Brefs au Conseil, ordonna qu'ils seroient executés, nonobstant oppositions ou appellations quelconques. Il y eut quelques Monasteres de Carmelites opposées aux Superieurs qui obéirent, il y en eur d'autres qui aimerent mieux quitter le Roiaume que de n'estre point sous la jurisdiction & direction des Peres de cet Ordre, comme celles de Xaintes qui se refugierent à Nanci, Capitale du Duché de Lorraine, où elles firent un établissement.

Le Pape Urbain VIII. par un Bref de l'an 1623. confirma ceux de ses predecesseurs pour la visite du General de l'Oratoire, ce que le Roi Louis XIII. approuva encore & autorisa par les Lettres patentes du 20. Mars 1624, portant que ce nouveau Bref seroit signifié & executé, sans qu'il eust esté homologué autre part, qu'au Conseil d'Estat de sa Majesté. En 1626, quelques Religieuses Carmelites aïant voulu s'établir en Bretagne, sous la direction des Religieux de cet Ordre & de cetteRetorme, il fut ordonné par Arrest du Conseil d'Estat qu'elles retourneroient à leur Maison de Profession. Ainsi la paix & la tranquillité furent retablies dans cet Ordre enrre les Religieux, les Religieuses, les Visiteurs & les Supericurs.

Mais dans la suite les Visseurs & les Supenieurs enrenc entr'eux des differens au sujet de la visite des Monasteres que les Supenieurs vor loient faire conjointement avec les Visi-teurs. Nous avoir dit ci-devant que le Pape Paul V. avoir nommé pour Visiteurs perpetuels des Carmelites, le Cardinal de Berulle pour lors General de la Congregation de l'Oratoire, & ses successeurs en cette charge. Le Reverend Pere Charles de Gondren lui succeda après sa mont qui arriva l'an 1629. mais en 1632. il declara du consentement des Prostres de cette Congregation dans leur Assemblée generale, qu'il renonçoir pour lui & pour les luccesseurs superieurs GenePREMIERE PARTIE, CHAP. L.

raux de cette Congregation, à l'office de Visiteur des Mo-CARMELIAnasteres de Carmelites; ce qui sit que ces Religieuses s'a-res De-chausse'es dresserent la mesme année au Pape Urbain VIII. pour y pour - DEFRANCE, voir. Sur ces contestations, sa Sainteté donna pouvoir à son Nonce de nommer un Visiteur; & sur ce que les mesmes Religieuses lui representerent encore, que pour le grand nombre de Monasteres qu'elles avoient, un seul Visiteur ne suffisoit pas, le Pape par un second Bref de l'an 1633. donna encore pouvoir à son Nonce de nommer un ou deux autres Visiteurs, ainsi qu'il le jugeroit à propos. Les Superieurs aïant voulu faire la visite conjointement avec ces Visiteurs, comme nous avons dit, le Pape Alexandre VII. par deux Brefs des deux Octobre 1659. & 13. Janvier, 1661. declara que les Superieurs des Carmelites de France, n'avoient aucun droit de visite dans les Monasteres de cet Ordre, non pas mesme conjointement avec les Visiteurs. Il ordonna que la nomination de ces mesmes Visiteurs ne leur appartiendroit point,& que les Visiteurs seroient perpetuels aussi-bien que les Superieurs, à commencer par ceux qui exerçoient cette charge & qui estoient pour lors Monsieur de Berule Abbé de Pont-Levoy, & Monsieur de la Roche - Choüard de Chandenier Abbé de Tournus, tous deux neveux, le premier du Cardinal de Berule, & le second du Cardinal de la Rochefou. caud. Il ordonna de plus que le nombre des Visiteurs ne pourroit estre que de deux seulement, & par un autre Bref du 11. Avril de la mesme année, il cassa l'election que Messieurs de Gamache & Grandin pour lors Superieurs, avoient faite de Monsieur Gauguelin pour triosième Superieur à la place de Monsieur Charton qui estoit decedé; & sa Sainteté nomma d'autorité Apostolique pour troisième Superieur le Reverend Pere Almeras, Superieur General de la Congregation de la Mission; ce qui fut confirmé par deux Arrests du Conseil d'Estat des 18. Feyrier & 12. Mai de la mesme année

Cependant au mepris de ces Brefs & de ces Arrests du Conseil d'Estat, Messieurs Gamache & Grandin & Monsieur Gauguelin, qui prenoit toûjours la qualité de Superieur de cet Ordre, nonobstant les défenses à lui faites de prendre cette qualité & d'en faire les fonctions, puisque sa nomination avoit esté cassée par le Bref du 11. Ayril & l'Arrest du

Aaa ij

372 HISTOIRE DES ORDRES RELIGIEUX, CARMELI- Conseil d'Estat, & les Religieuses Carmelites de Pontoise,

CHAUSSE'ES de Paris ruë Chapon, & de saint Denis, qui avoient surpris dès DEFRANCE. le 30. Decembre 1660. des Lettres patentes de sa Majesté qu'ils avoient fait signer contre les formes ordinaires, par un Secretaire du Roi, au lieu qu'elles devoient estre signées en commandement par un Secretaire d'Estat, les firent enregiltrer au Parlement de Paris, qui par un Arrest du 5. Septembre 1661. ordonna que la Bulle de Clement VIII. de 1603. les Brefs de 1622. & 1623. & Lettres patentes pretenduës feroient enregistrées, executées & observées, sans approbation de la clause portée par ladite Bulle, touchant l'autorité du Nonce en France pour l'election des Superieurs, ni que le Nonce en vertu de ces Bulles pust pretendre aucune jurisdiction dans le Roïaume sur les Monasteres des Carmelites Dechaussées, ni que les Superieurs fussent obligés de s'adresser à d'autres qu'à l'Archevesque de Paris, ou à ses Grands Vicaires, pour la confirmation de leur élection; ce qui estoit contraire aux Brefs d'Alexandre VII. confirmés par les Arrests du Conseil d'Estat qui demeuroient sans estet, si celui du Parlement subsistoit.

> Le Pape affant eu avis que ces Superieurs & plusieurs Maisons de Carmelites qui estoieut entrées dans leurs interests, ne vouloient point consentir à l'execution de ses Brefs, en donna un autre le 26. Septembre de la mesme année, portant entr'autres choses, exemption de l'Ordre des Carmelites Dechaussées en France, de la correction, jurisdiction & visite de tous Evelques, Archevelques, Primats & de tous Superieurs de l'Ordre des Carmes, tant Mitigez, que Dechaussés; & de tous autres Prelats Reguliers & Seculiers, remettant de nouveau cet Ordre sous la protection & inviolable conservation de saint Pierre & du saint Siege, déchargeant cet Ordre & les Maisons Religieuses, du gouvernement & administration de Messieurs de Gamache, Grandin & Almeras que sa Sainteré revoqua, & destitua de ces charges d'Administrateurs ou Superieurs, sans que lesdits sieurs Gamache & Grandin peussent estre jamais elus pour Administrateurs & Superieurs d'aucune Maison de cet Ordre, à chacune desquelles Superieures & Religieuses de ces Maisons, Sa Sainteté donna pouvoir d'élire de trois en trois ans, leur Recleur ou Superieur immediat qui seroit confirmé par son

PREMIERE PARTIE, CHAP. L.

Nonce en France, ou par l'Ordinaire des lieux comme Dele-CARMEIL gué du Pape, & encore la confirmation des Visiteurs, qui TES DEavoient esté auparavant establis, avec pouvoir de visiter tou- DE FRANtes les Maisons de cet Ordre, sans que les Recteurs qui se-cre roient élus pussent s'entremettre de la Visite, ni les Visiteurs faire la fonction de Superieurs, sinon en cas d'abus ou de malversation de la part de ces Superieurs, & fit enfin plusieurs Reglemens concernant la Closture, les Parloirs, & la reception des filles dans cet Ordre, & autres marqués dans ce Bref, qui fut adressé aux Evesques de Laon & de Mande pour le mettre à execution. Sa Majesté par un Arrest du Conseil d'Estat, donné à Fontainebleau le dernier Octobre 1661. cassa & annulla ses Lettres Patentes, surprises le 30. Decembre 1660. & l'Arrest du Parlement de Paris qui les avoit enregistrées, & ordonna que ce dernier Bref d'Alexandre VII. seroit executé dans toute sa forme & teneur, tant par les Visiteurs & Religieuses de l'Ordre des Carmelites que tous autres; nonobstant oppositions ou appellations quesconques, dont Sa Majesté se reserva la connoissance, l'interdisant au Parlement de Paris, & à toutes autres Cours & Jurisdictions du Roïaume, & fit de rechef défenses ausdits Sieurs Gamache, Grandin & Gauguelin de prendre la qualité de Recteurs, Superieurs & Administrateurs de cet Ordre, d'en faire aucunes fonctions, ni de se pourvoir ailleurs que devant la propre Personne de Sa Majelté. Elle envoïa en mesme tems des Lettres de Cachet à l'Evesque de Laon, pour lors Cesar d'Estrées, à present Cardinal, & à l'Evesque de Mande Hyacinte de Seroni, pour leur ordonner d'executer le Bref qui leur estoit adressé, ce qu'ils firent par un Mandement du 12. Novembre de la mesme année.

Toutes ces divisions & ces contestations arrivées dans l'Ordre des Carmelites, ne donnerent aucune atteinte à la regularité. Ces Religieuses ont toûjours esté en France en si grande estime, que les principales villes du Roïaume ne se sontentées de n'en avoir qu'un seul Monastere, plusieurs en ont deux, & mesme il y en a trois à Paris remplis d'un grand nombre de Religieuses; car elles ne se sont pas limitées comme celles d'Espagne, & les autres qui sont sous la jurisdiction des Carmes Dechaussés, à n'en recevoir qu'un certain nombre, comme il est porté par leurs Constitutions. Il y a en France A a a iii

Remone environ soixante & deux de ces Monasteres, dont il est sorti ses Pant- un grand nombre de filles, qui ont fait des establissemens D'ORVIE- dans des païs estrangers, comme en Flandre, en Allemagne, & en d'autres Provinces. Mademoiselle Acarie, après avoir procuré l'establissement des Monasteres de Paris, de Pontoise, d'Amient, & de Roiien, prit l'Habit de cer Ordre, & ne voulut estre que Sœur Converse, sous le nom de Sœur Marie de l'Incarnation. Ce fut dans le Monastere d'Amiens, & elle mourur dans celui de Pontoise l'an 1618.

> De Marillac, Erection & inflitution de l'Ordre des Religieuses Carmelites en France, & plusieurs Factums, Bulles, Brefs, & Arrests concernant cet Ordre.

## CHAPITRE

## Des Religienses Penitentes, ou Converties d'Orviete, en Italie.

O us parlerons dans la troissème Partie de cette His-toire de plusieurs Communation Delle Penitentes ou Converties, qui après avoir vescu dans le monde avec trop de licence & de dereglement, se sont retirées dans la solicude du Cloubre, pour s'y consacrer à Dieu par des Voeux solemnels & y mener une vie penitente, à l'exemple de fainte Marie-Magdelaine qu'elles ont prise pour leur Patrone. Toutes ces Communautés de filles Penitentes suivent la Regle de saint Augustin; mais il s'en trouve à Orviete en Italie qui suivent celle des Carmes; c'est pourquoi nous leur donnons rang dans cette premiere Partie.

Antoine Simoncelli Gentilhomme d'Orviere, qui avoit beaucoup de pieté, sit bastir dans cette ville une Maison qui fut d'abord destinée pour y recevoir de pauvres filles abandonnées de leurs parens, & en danger de perdre leur honneur; mais l'an 1662. sous le Pontificat d'Alexandre VII. cette Maison sur erigée en Monastere, pour y renfermer sous Closture les filles & femmes, qui après avoir prostitué leur honneur dans le monde, voudroient faire penitence de leur vie dereglée, & se consacrer à Dieu par des Vœux solemnels. Il s'en trouva plusieurs qui demanderent à estre reçuës dans ce Monastere, & on leur donna la Regle des Carmes approuvée

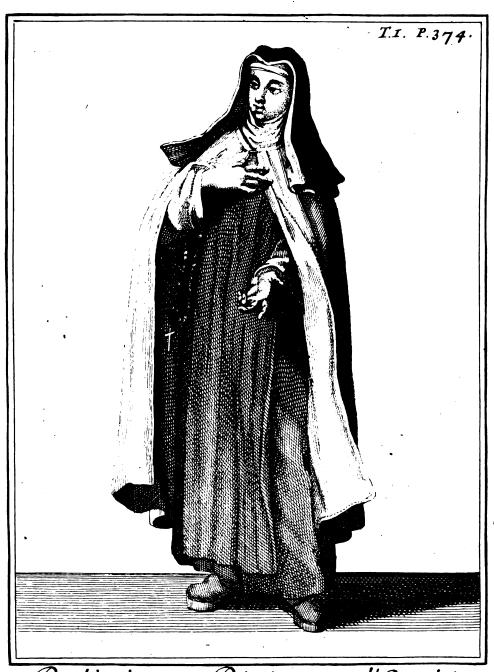

Religieuse Pénitente d'Orviete;

PREMIERE PARTIE, CHAP. LI. par Innocent IV. & mitigée par Eugene IV. avec des Consti-Religies tutions particulieres, qui furent approuvées par l'Evesque TENTES d'Orviete.

. Ces Religieuses pe font point de Noviciat. Elles restent seulement quelques mois dans le Monastere en habit seculier, & lorsqu'on leurdonne l'habit deReligion, elles renoncent publiquement à l'Année de Probation, & prononcent en mesme tems leurs Vœux solemnels, ce qui se fait en cette maniere. Celle qui doit faire Profession, après avoir esté revestue de l'habit de 2 Religion, estant à genoux devant la Superieure, dit tout haut ces paroles: Selon l'ordre establi dans cette Religion, & confirmé par les Souverains Ponsifes, je renonce à l'Année de Probation, & prononce des à present, & fais ma Profession comme aux fait les autres qui sont entrées en cette Religion. Et mottant ensuite les mains sur les saints Evangiles, elle prononce sa Profession en ces termes : Je, nommée dans le siecle N. & à present Seur N. de ma propre volonté, me donne moi-mesme à se Monastere de sainte Marie-Magdelaine, de sainte Marie Exygtienne, & de sainte Therese, appellé des Converties, & promets à Dien, atous les Saints, & avous, Venerande Mere Sour N. presente, ment Prieure du mesme Monastere, & à celles qui nous succederont & serous élues cononiquement en rostre place. Stabilité, changement de maurs, obeiffance, contidence er pauvroté, frlon la Regle du Sacré Ordre de Motre, Dame du Mant-Carmel, que l'on doit observer dans ce Monastere. Ainsi Dien me soit en aide, & les saints Ewangiles de Natre-Seigneur.

La Prieure lui met ensuite un Crucifix entre les mains avec un Cierge allumé, & sur la teste une Couropné. Les Religieuses chantont des Antiennes, le Prestre divies Orgisons; & après avoir donné la Benediction à la nouvelle Professe, on chante le Te Deum. La Professe fait ensuite un acte d'humiliation en demandant pardon publiquement de sa vie passée. Elle garde le Voile blanc pendant un an paprès lequel on lui en donne um noir. De la glassia con fice que fice el con

- Ces Religieusos ont les mesmes Observahues & le mesme habillement que les Carmelites Dechaussées, mais ou lieu de Sandales, ou d'Albergazes, elles ont des pantourles affez éles vées, & leur Voile noirest doublé d'une roile blanche in en

.: Philipp. Bonanni : Catalog: ard. Relig. Part: 3: page 26. 6 Memoires envoits d'Orviere ep ugia, it ougiohal que que sans que

TIERS OR-DRE DES CARMES.

#### CHAPITRE LII.

De l'Origine du Tiers Ordre des Carmes, & des Beates du mesme Ordre.

Papebroch, Respons ad P.Sebastia-

E Pere Papebroch s'est trompé, lorsqu'il dit, que la marque que les Religieux de saint François donnent à Paulo. are leurs Tierçaires est un cordon, & que celle que les Carmes 20. n. 16. donnent aussi à leurs Tierçaires est un petit Scapulaire en forme de Billettes. C'est ainsi, dit-il, que les François nomment de petits morceaux de drap longs & quarrés; & c'est aussi pourquoi l'on a donné à Paris le nom de Billettes, aux

Carmes qui ne sont pas Dechaussés.

Premierement il n'est pas vrai que les Carmes de l'Observance de Rennes, qui sont ceux qu'on nomme Billettes à Paris, aïent esté ainsi appellés, à cause du Scapulaire en forme de Billettes qu'ils donnent aux personnes qui ont devotion de le recevoir; car il y avoit déja plus de trois cens ans que ce nom estoit donné aux Religieux Hospitaliers de la Charité de Notre-Dame, qui cederent l'an 1632. à ces Religieux Carmes, le Couvent des Billettes, qui fut basti l'an 1294. en la ruë des Jardins, appellée dans la suite des Billettes, à la place de la maison d'un Juif, qui avoit fait plusieurs outrages à la sainte Hostie qui depuis ce tems-là a esté conservée avec beaucoup de veneration dans l'Eglise de saint Jean en Greve: & quoique les François donnassent autrefois le nom de Billettes à des pieces d'étoffe d'or, d'argent, ou de couleur, plus longués que larges, qui se consoient par intervalle sur les habits pour leur servir d'ornement, & qu'on a depuis transportées sur les escus, comme on peut voir dans les Armoiries des Maisons de Choiseul, de Beaumanoir, & de plusieurs autres; neanmoins ce mot a eu plusieurs significations, & se re Univer- prend encore pour une Enseigne en forme de Barillet, qu'on sel de Tre- met aux lieux où l'on doit peage. Ainsi il y a bien de l'apparenvoux , au ce, que le nom de Billette qui a esté donné d'abord au Monastere que les Carmes occupent à present depuis l'an 1632, qui leur fut cedé, & quia esté basti, comme nous avons dit, dès l'an 1294, vient de ce qu'à la maison du Juif qui fut demolie, il y avoit pour Enseigne trois ou quatre Billettes, comme remarque

mot, Bilffile,.

12 1. mai



Frere du Tiers Ordre des Carmes.

93.

Digitized by Google

PREMIERE PARTIE, CHAP. LII.

marque le Pere du Breüil dans les Antiquités de Paris, si ce Tiersone n'est, dit ce Pere, que l'on ne voulust deriver ce nom du mot CARMES,

Latin Bilis atra de la colere & fureur de ce Juit.

Il n'est pas vrai non plus que les Religieux de saint Fran- Du Breiil,

cois donnent à leurs Tierçaires un Cordon, & les Carmes de Paris, un petit Scapulaire composé de deux petits morceaux de drap liv. 2. pag. quarrés. Le Pere Papebroch a sans doute confondu les Con-977. freres du Cordon de saint François, & du Scapulaire des Carmes, avec les Tierçaires de ces Ordres. Il y a cependant une grande difference entre les uns & les autres; car quoique le mot de Confrairie soit fort honorable, & qu'on entende par là plusieurs personnes unies ensemble par les liens de la charité, pour s'emploier à de bonnes œuvres; & que ces sortes de Confrairies aient esté approuvées par le saint Siege ou par les Evesques des lieux où elles sont establies; neanmoins les Reglemens & ce qui sert à y maintenir une observance uniforme ne sont que sous le nom de Statuts: & il suffit pour y entrer de se faire enregistrer dans la Liste des Confreres; au lieu que ce qui sert à maintenir l'Observance parmi les Tierçaires, est sous le nom de Regle, & qu'il faut que ces Tierçaires soient éprouvés par un Noviciat d'un an, au bout duquel ils font Profession, avec des vœux simples. Quoiqu'on ne puisse pas dire qu'ils soient Religieux, à moins qu'ils ne soient engagés par des vœux solemnels, comme les Religieux Penitens du Tiers Ordre de saint François, & les Religieules du Tiers Ordre de saint Dominique; cependant leurs Congregations sont de veritables Ordres; parce que dans le

cas dont il s'agit, le mot d'Ordre signifie une maniere de vivre, ordonnée sous certaines Regles & ceremonies pratiquées par ceux qui s'y engagent, & cette maniere de vivre a esté approuvée sous le nom d'Ordre par plusieurs Souverains Pontifes, comme on peut voir par les Bulles de Nicolas IV. en saveur des Tierçaires de saint François, d'Innocent VII. pour ceux de saint Dominique, de Martin V. pour ceux des Servites, d'Eugene IV. & Martin V. pour ceux des Augustins, de Sixte IV. pour ceux des Carmes, & de Jules II. pour ceux des Minimes; & lorsque les Papes ont parlé du Cordon de saint François ou du Scapulaire des Carmes, ce n'a esté

que sous le nom de Confrairie.

Ce fut le Pape Sixte V. qui institua à Assise celle du Cordon

Tome I.

Bbb

Histoire des Ordres Religieux, Tiersor- de saint François l'an 1586. Mais il n'est pas si aisé de sçavoir CARMES. le tems que la Confrairie du Scapulaire a esté establie. Lezane dit que les Papes Estienne V. Adrien II. Sergius III. Jean. X. Jean XI. & Sergius IV. ont remis la troisième partie de leurs pechés à ceux qui entreroient dans cette Confrairie : de cette maniere le Bienheureux Simon Stok, qui deux ans ayant sa mort, reçut des mains de la sainte Vierge le Scapulaire qu'elle lui ordonna de faire porter aux Religieux, comme la marque de leur Ordre, n'estant mort qu'en 1265. & Estienne V. aïant esté élu Pape en 816. & aïant accordé, selon les Carmes, des Indulgences aux Confreres du Scapulaire, il s'ensuivroit que la Confrairie du Scapulaire estoit establie plus de 450, ans avant qu'on eust songé seulement à parler de Scapulaire parmi les Carmes.

> Mais pourquoi la Confrairie du Scapulaire n'auroit-elle pasesté establie plus de quatre cens ans avant que les Carmes eussent porté le Scapulaire; puisque leur troisième Ordre a esté institué, selon quelques-uns de leurs Escrivains, plus de deux mille ans avant que l'on eust connu le premier ? Entre les autres, Didace Martinez Coria, dans un Traité particulier qu'il a fait de ces Tierçaires, imprimé à Seville en 1592, dit qu'ils descendent immediatement du Prophete Elie, aussi-bien que les Carmes. En effet, entre les grands Hommes qui ont fait Profession, à ce qu'il dit, de ce Tiers Ordre, il met le Prophete Abdias, qui vivoit huit cens ans avant la naissance de Jesus-Christ, & il a cru que cet Ordre seroit aussi beaucoup honoré, si aux personnes de l'autre sexe qui en ont aussi fait Profession il y joignoit la Bisaïeule du Sauveur du monde, sous le nom emprunté de sainte Emerentienne.

> Pour prouver l'antiquité pretenduë de ce Tiers Ordre, il rapporte les Bulles de Leon IV. d'Estienne V. d'Adrien II. & des autres Papes dont nous venons de parler, qui ont aussi accordé, à ce qu'il pretend, la remission de la troisième partie de leurs pechés à ceux de cet Ordre le jour qu'ils prendroient l'habit; mais nous avons assez refuté ces pretendues Bulles dans le Chapitre XLI, c'est pourquoi nous n'en parlerons pas davantage; & nous nous contenterons seulement de faire remarquer deux contradictions manifestes, dans lesquelles Coria est tombé.

La premiere, c'est que cet Auteur parlant d'un Tiers Ordre



Soeur du Tiers Ordre des Carmes.

PREMIERE PARTIE, CHAP. LII.

du tems des Prophetes, on doit presumer qu'il y en avoit Tiens On? deux autres differens. Cependant il dit, que lorsque les CARMES. Carmes eurent reçu le Baptelme des mains des Apostres mesmes, ils se diviserent pour lors en trois classes avec des manieres de vie différentes: que la premiere fut celle des Religieux qui vecurent en Congregation: que la deuxième fut celle des Religieuses qui vecurent aussi en Congregation avec vœu de clôture : & qu'enfin la troisième fut celle des Tiercaires, qui vecurent avec leurs femmes & leurs parens dans leurs maisons, les uns & les autres sous la Regle & les preceptes du facré Ordre du Mont-Carmel. Ainsi, s'ils n'ont commencé à se separer & à former trois differentes classes qu'après avoir esté baptisés par les Apostres; il s'ensuivroit que le Prophete Abdias & la Bisaieule de Jesus-Christ, n'auroient pas esté plustost du Tiers-Ordre des Carmes, que du premier ou second Ordre, supposé qu'il y en eust un puisqu'il n'y avoit point encore de separation.

La seconde contradiction que je trouve dans Coria; c'est qu'aïant dit qu'il n'est pas vrai que saint François soit le premier qui ait institué un Troisième Ordre, il convient ensuite que le Pape Sixte IV. l'an 1476, donna permission au Prieur General, aux Provinciaux, aux Prieurs Locaux de l'Ordre des Carmes & à ceux qui tiendroient leurs places, de pouvoir donner l'habit regulier & la Regle de leur Ordre aux personnes de l'un & de l'autre sexe qui se presenteroient pour le recevoir, de mesme que les Mantelées \* & Pinzoches, ou les Freres de la Penitence du Tiers-Ordre des Mineurs, & de ceux des Freres Precheurs, & des Ermites de saint Augustin, & d'admettre aussi au mesme habit les Vierges, Matrones, Veuves & femmes mariées; d'où l'on doit conclure que si le Pape Sixte IV. a permis à l'Ordre des Carmes de recevoir ces sortes de personnes, comme ceux qu'on recevoit dans l'Ordre de faint François, c'est qu'ils n'en recevoient pas auparavant, & par consequent que le Tiers-Ordre de S. François est plus ancien que celui des Carmes.

Silvera fameux Escrivain de cet Ordre,a esté, ce me semble, plus sincere que Coria, & sans faire remonter leurs Tiers

Bbb ij

. . .;

On appelle Mantelees & Pinzoches en Italie, & Beates en Elpagne, certaines femmes habiliées en Religieuses, qui sont de quelque Tiers-Ordre & demeurent dang kurs maisons particulieres, soit seules ou avec leurs parens.

Histoire des Ordres Religieux,

Tirrs On-Ordre au tems du Prophete Elie; il avouë de bonne foi, que DRE DES non seulement il n'a commencé que sous le Pontificat de Sixte IV. en vertu de la Bulle de ce Pape de l'an 1476, mais melme que laintFrançois est le premier qui a institué un Tiers Ordre en 1221, pour des personnes de l'un & de l'autre sexe à ausquelles le PapeNicolas IV. prescrivit une Regle; qu'ensuite les autres Ordres, à l'imitation de ce Seraphique Pere, ont eu des Tiers Ordres qu'ils ont établis; & que lorsque l'Eglise chante dans son Office cette Antienne: tres ordines bic ordinat, elle entend qu'il a esté le premier qui ait établi trois Or-Silvera, O- dres differens; voici ces paroles: Hanc facultatem recipiendi

70/d. 32.

puscul van ac admittendi Tertiarios habent Ordines Mendicantes , & prima sanctus Franciscus bujus sacri Ordinis Patriarcha, instituit Fratres & Sorores bujus Ordinis de pænitentia anno 1221. Ejus Regulam prascripsit Nicolaus IV. anno 2. sui Pontisicatus. Postea vero alia Religiones ad ejus imitationem etiam Tertiarios instituerunt achabuerunt; & Ecclesia dum canit de S. Francisco : tres Ordines hic ordinat, intelligit quod ip fe fuit primus qui hos tres ordinavit ac instituit. Lezana dit aussi la mesme chose; il trouve seulement à redire que Casarubios ait avancé que saint François estoit le seul qui eust établi un Tiers Ordre, puisque, dit Lezana, il y en a qui pretendent que saint Dominique à son imitation Lezana, en a aussi institué un. Et quamvis ipse Casarub. in compend.

Terriaris.

sum que Verb. Tersiaris num, 24. S, sciendum est ulterius : dicat quodi en. 14. de solus S. P. Franciscus Fraires & Sorores Terris Ordinis seu de pevitentia instituerit, ut propter ea de co cavat Esclesia, tres Ordines hic ordinar, &c. alii tamen etiam hos tribuant S. Daminico, & dicunt solum illa de B. Francisco dici ab Ecclesia, quia ipse primus omnium fuit, & S. Dominicus ad ipsius imitationem. Et après avoir dit en un autre endroit que la Regle des Tierçaires des Mineurs n'oblige à aucun peché, il ajoûte qu'il en est de mesme des Tierçaires des Carmes, parce qu'ils n'ont esté approuvés qu'à l'imitation de ceux de saint François & de saint Dominique : Idem dico de Tertiariis nostri Ordinis, co quod ad instar Tertiariorum Pradicatorum & Minorum approbantur à Sîxto IV.

Ce n'est donc que l'an 1477, que le Tiers Ordre des Carmes a commencé en vertu de la Bulle de Sixte IV. qui est le Mare magnum de l'Ordre des Carmes. Les Freres & Sœurs de ce woisième Ordre n'avoient point autrefois d'autre Regle que

PREMIERE PARTIE, CHAP. LII.

celle que le Patriarche Albert avoit donnée au premier Or-Tiers Ordre; mais ils en eurent une dans la suite, qui fut dressée par CARRES. le Pere Theore Stratius, General des Carmes vers l'an 1635. & elle a esté reformée l'an 1678. par le Pere Emile Jacomelli, Vicaire General de cet Ordre, & contient presentement dixneuf Chapitres. Conformément à cette Regle on peut recevoir dans ce Tiers Ordre toutes fortes de personnes de l'un & de l'autre sexe, Ecclesiastiques & Laïques, filles, veuves ou femmes mariées; pourveu qu'ils soient tous d'une vie exemplaire: qu'ils aïent une grande devotion envers la sainte Vierge: qu'ils ne soient point déja reçus & Profés dans un autre Tiers Ordre: qu'ils ne soient point suspects d'heresie ou de desobéissance à la sainte Eglise Romaine : qu'ils n'aient point quelque notable difformité de corps, ni de maladie ou incommodité qui puisse donner aux autres une aversion naturelle pour eux : qu'ils aïent honnestement dequoi vivre, ou au moins qu'ils puissent gagner leur vie dans une vacation honneste. Aïant esté reçus, ils font un an de Noviciat, après lequel ils font profession en la maniere suivante. Moi frere N. ou sœur N. fais ma Profession, & promets obedience & chusteté à Dieu tout Puissant, & à la B. Vierge Marie du Mont Carmel, & au Reverendissime Pere N. General dudit Ordre, & à ses Successeurs, selon la Regle du Tiers-Ordre, jusqu'à la mort. Ceux qui sont Clercs doivent dire l'Office divin, selon l'usage de l'Eglise de Rome ou de leur propre Diocése; les Laïques Letrés le doivent reciter, selon l'usage de l'Ordre des Carmes, ou bien le petit Office de la Vierge, & ceux & celles qui ne sçavent pas lire, doivent dire pour Matines vingt fois Pater noster, & autant de fois Ave Maria, excepté qu'aux. Dimanches & Festes solemnelles, ce nombre doit estre doublé. Ils en disent sept pour Prime, Tierce, Sexte, None & Complies, & pour Vespres quinze. Outre les jeunes qui sont institués & commandés par l'Eglise, ils doivent s'abstenir de viande & jeuner durant l'Avent & tous les Vendredis de l'année, excepté celui de l'Octave de Pasques. Ils sont encore obligés à jeûner les Festes de l'Ascension, de la Pentecoste, du faint Sacrement, de la Nativité, Presentation, Visitation, Purification, Assomption & Commemoration de la sainte Vierge; & de plus tous les Mercredis, Vendredis & Samedis, depuis la Feste de la sainte Croix inclusivement, jusqu'à l'A-Bbbiij

382 HISTOIRE DES ORDRES RELIGIEUX,

Tiers Or-vent, & depuis la Nativité de Notre Seigneur jusqu'au Ca
Dre Dre Dres resme. En tout tems & en tout lieu, ils gardent l'abstinence de viande les Mercredis & Samedis, excepté le jour de la Na
tivité de Notre Seigneur. Quant à l'habillement les Freres & Sœurs doivent avoir une Robe ou Tunique longue jusqu'aux talons, tirant sur le noir, ou rousse sans teinture, & par dessus une ceinture de cuir noir, large de deux doigts. Ils doivent porter par dessous la Tunique, selon la coustume du lieu, le Scapulaire de six pouces de large & de telle longueur qu'il descende plus bas que les genoux. Ils doivent avoir aussi une Chappe blanche à la façon d'un manteau descendant jusqu'à mi jambe, & ils la peuvent mesme porter en public où la coustume le permet. Les Sœurs ont un voile blanc sans guimpe ni linge au front & à la gorge, neanmoins dans

Tierçaires, ils peuvent estre habillés comme les seculiers en retenant la couleur tannée.

Coria pretend que les Chevaliers de Malthe dans leur origine ont esté du Tiers-Ordre des Carmes. Il dit que le B. Gerard leur Fondateur estoit Frere Convers de l'Ordre des Carmes, & que sous l'autorité du General, il institua un nouvel Ordre de Religieux Tierçaires, sous l'habit & la Regle de celui du Mont-Carmel, pour combattre contre les ennemis de la foi & garder la Terre-sainte, & qu'on leur donna un Couvent qui appartenoit aux Carmelites, qui demeuroient dans le saint Sepulcre & qui furent transferées dans un autre. Saraceni & Muñoz sont aussi de ce sentiment; mais ils confondent ce B. Gerard, Instituteur des Chevaliers de Malthe, avec un autre saint Gerard Evesque & Martyr, & premier Apostre de Hongrie. Allegre voïant que cette opinion n'estoit pas soûtenable; puisque cet Apostre de Hongrie est mort, selon le sentiment de presque tous les Escrivains l'an 1042. & que le B. Gerard n'a institué l'Ordre des Chevaliers de saint Jean de Jerusalem que l'an 1099. il en a fait deux Saints differens, & tous deux enfans du Prophete Elie. Mais je ne crois pas que les Chevaliers de Malthe soient de ce sentiment, non plus que les Benedictins qui reconnoissent l'Apostre de Hongrie pour appartenir à leur Ordre, comme aïant esté Religieux de la celebre Abbaïe de saint George le Majeur à Venise.

les païs où ces sortes d'habits ne sont point en usage parmi les

Le mesme Coria a cru aussi qu'il ne pouvoir pas mieux Tiers Ora faire, pour temoigner sa reconnoissance envers saint Louis DRE DEF Roi de France, qui avoit fait venir les Carmes dans ce Roïaume, & les avoit établis à Paris, que de l'incorporer dans leur Tiers-Ordre quelques centaines d'années après sa morts de mesme qu'ils l'avoient associé à la Confrairie du Scapulaire, quoique ce Prince fust mort aussi, dix-sept ans avant que le B. Simon Stok, eust reçu le Scapulaire dans la vision dont nous avons déja parlé; c'est pourquoi il mer ce saint Roi au nombre des personnes Illustres, qui ont porté l'habit du Tiers-Ordre des Carmes & le Scapulaire, aussi-bien que la mere du B. Albert leur Legislateur, à qui il n'a pu refuser aussi la mesme grace, par reconnoissance de ce que ce Patriarche de Jerusalem leur avoit prescrit une maniere de vie.

Ce qui est vray, c'est qu'il y a eu dans ce Tiers-Ordre plusieurs personnes qui s'y sont rendus recommandables par leur pieté, comme la sœur Marguerite Spineta, qui après: avoir mené une vie solitaire à Cremone pendant vingt-cinque ans, mourut le vingtième Juillet de l'an 1528, en odeur de sainteré. A Majorque la sœur Eleonore Ortiz, à Valence Raphaël Ibara, & Paule Villa Franca, à Medina del Campo, François Yepez & plusieurs autres. Cet Ordre est peu: connu en France, si ce n'est en Bretagne ou en Provence.

Vers l'an 1629, aïant esté introduit en Portugal, quelques Religieux de differens Ordres s'y opposerent, disant que les Carmes n'avoient pas pouvoir de recevoir des Tierçaires; mais l'affaire aïant esté portée au Tribunal du Collecteur Apostolique, il y eut une Sentence renduë le 31. Aoust 1630. en faveur des Carmes, confirmée par une autre du 6. Mai 1631. sur l'appel qui avoit esté interjetté de la premiere, & dans. l'une & l'autre de ces Sentences, il n'y est parlé que de la Bulle de Sixte IV.

Voyez Didace Martinez Coria, Manuale de las Beatas y hermanos Terceros de la Orden del Monte Carmelo. Theodor. Stratius, in Opuscul. de Tertiariu. Silvera, Opuscul. varia. Resolut. 38. Lezana, tom. I. Summa quast. Regul. cap. 13. de Tertiariis & tom. III. in Mar. Mag. Carmelit. Gio Pietro de Crescenzi, Presidio Romano, & la Regle des Tierçaires des Carmes.

ARCHICONFRATERNITE
DE NOTRE
DAME DU
MONTCARMEL

## CHAPITRE LIII.

De l'Archiconfraternité de Notre-Dame du Mont-Carmel à Rome.

I nous avons parlé dans le Chapitre precedent de la Confrairie du Scapulaire de la fainte Vierge établie dans l'Ordre des Carmes, où l'on donne à ceux qui s'y font inscrire un petit scapulaire composé de deux rubans, ausquels sont attachés deux morceaux de drap de trois ou quatre pouces en quarré, ce n'a esté que pour faire voir l'erreur où estoit tombé le Pere Papebroch en croïant que les Religieux de saint François ne donnoient à leurs Tierçaires qu'un cordon, & les Carmes aussi à leurs Tierçaires ces sortes de Scapulaires, notre dessein n'estant pas de parler des simples Confrairies dans cette Histoire. Mais comme nous y faisons aussi entrer les Congregations & Societés seculieres, il semble que l'on doit mettre en ce rang les Confrairies qui forment des especes de societés & qui sont distinguées par des habits particuliers, qui ont des Statuts & des Regles, des Eglises, des Cimetieres, qui font publiquement des processions sous leurs Croix particulieres, qui la pluspart n'admettent les Confreres qu'après avoir esté éprouvés pendant un certain tems, sous la conduite d'un maistre des Novices, & qui semblent former un corps dans l'Eglise.

Telle est l'Archiconfraternité de Notre-Dame du Mont-Carmel à Rome. Il y en avoit autrefois une sous ce nom dans l'Eglise de saint Chrysogonne qui appartient aux Carmes de la Congregation de Mantouë; mais aïant esté presque abandonnée, on en erigea une autre dans la mesme Eglise l'an 1543. sous le titre du saint Sacrement & de sainte Marie Mere de Dieu du Carmel. La Confrairie de Notre-Dame semblant avoir esté supprimée par l'union qui en avoit esté faite avec celle du saint Sacrement, le Pape Clement VIII. permit que l'on en instituast une autre, sous le nom de Notre-Dame du Mont-Carmel dans l'Eglise de sainte Marie des Monts, qui appartient aussi aux Carmes, mais qui ne dépend d'aucune Con-

gregation



Frere de l'Archiconfraternité

de N.D. du Mont-Carmel

95.

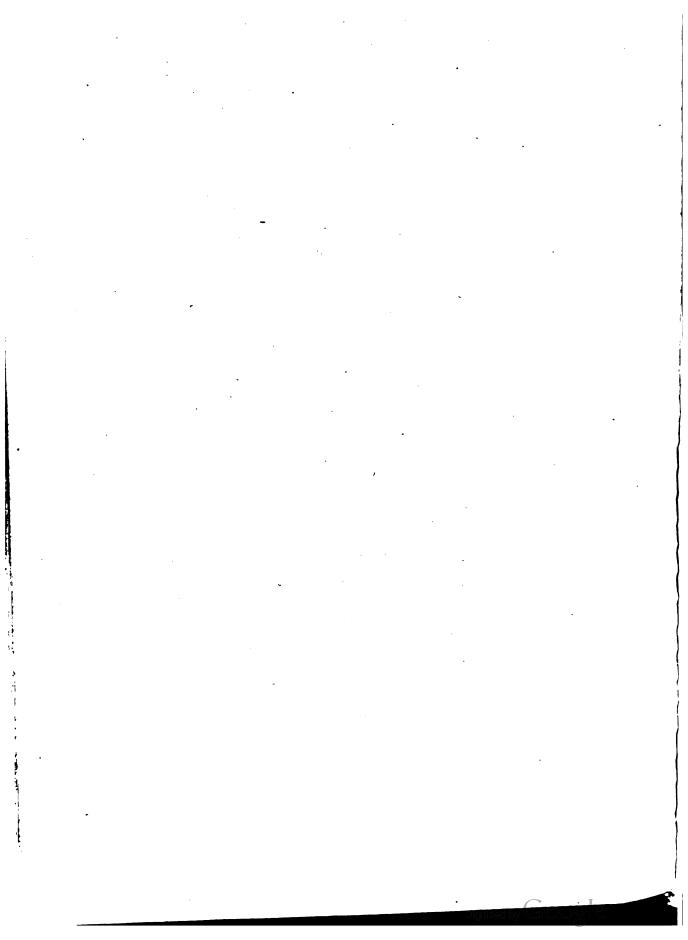

PREMIERE PARTIE, CHAP. LIII.

gregation ni Province, estant immédiatement sousmis au Ge-

neral, comme nous avons dit ailleurs.

Les Confreres qui furent associés à cette Confrairie eurent d'abord une Chapelle dans cette Eglise; mais asin d'avoir plus de liberté pour faire leurs exercices, ils ont depuis CARMEL.
fait bâtir un Oratoire au Mont Magnanopoli, où ils s'assemblent pour y reciter en commun l'Ossice de la Vierge, & y
faire celebrer les divins Ossices. Leur habillement consiste en
un sac de couleur tannée, auquel est attaché un Capuce qui
leur couvre le visage, descendant en pointe jusqu'à la ceinture, n'y aïant que deux petits trous à l'endroit des yeux, asin
qu'ils puissent voir & n'estre point veus. Leur sac est lié d'une
ceinture de cuir, & ils ont sur les épaules un camail ou mozette de serge blanche. Quoique cette Confrairie ait le titre
d'Archiconfraternité, elle ne joüit pas neanmoins du privilege des autres Archiconfraternités qui sont ainsi appellées à
cause qu'elles sont Chess & Superieures Generales des Con-

Carol. Barthol. Piazza. Opere pie di Roma. part. 1. Tratt. 6. cap. 13.

fraternités qu'elles aggregent à leur Institut, qui doivent observer les mesmes Regles & les mesmes Statuts, & porter leur habillement; mais le General de l'Ordre des Carmes, ou ceux à qui il en donne commission, ont seuls le droit d'eriger des Archiconfraternités ou Confraternités de Notre-Dame du

Ccc

Mont-Carmel.

LIERS DE L'ORDRE DE NOTRE DAME DE MONT-CARMELA

CHAPITRE LIV,

Des Chevaliers de l'Ordre Royal, Militaires & Hospitalier de Notre-Dame du Mont-Carmel & de S. Lazare de Jerusalem.

TOUs avons dit dans le Chapitre XXXII. en parlant de l'Ordre de saint Lazare, qu'il avoit toûjours sublisté en France, quoiqu'il eust esté supprimé par Innocent VIII. l'an 1490, qu'après son retablissement par Leon X. il y avoit eu des Grands-Maistres de cet Ordre en Italie, qui se dissient Grands-Maistres de l'Ordre de saint Lazare de Jerusalem par tout le monde, quoiqu'il y eust de veritables & legitimes Grands-Maistres en France qui avoient succedé les uns aux autres sans interruption depuis l'établissement de l'Ordre; & qu'enfin le Pape Gregoire XIII. avoit uni cet Ordre l'an 1572, à celui de saint Maurice en Savoye, nouvelle. ment institué par le Duc Emmanuel Philbert, sans que cette union ait porté prejudice à l'Ordre de saint Lazare en France, dont le Roi Henri IV. donna la Grande-Maistrise à Philbert de Nerestang, qui fut aussi premier Grand-Maistre de l'Ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel que ce Prince ins-Toust des, titua dans son Roiaume. Le Pere Toussaint de saint Luc die Luc. Abrigé que le Roi ne sit cette institution de l'Ordre de Notre-Dame rord. de s. du Mont-Carmel, que pour faire sleurir davantage celui de Lazare, p. saint Lazare, & lui faire restituer les biens qu'on lui avoit usurpés en unissant l'Ordre du Mont Carmel à celui de saint Lazare. Monsieur Herman pretend qu'Aimar de Chattes qui estoit Grand-Maistre de ce dernier, conçut l'envie de le remettre dans son premier lustre; mais qu'aïant esté prevenu par la

cstoit Grand-Maistre de ce dernier, conçut l'envie de le remettre dans son premier lustre; mais qu'aïant esté prevenu par la mort, Philbert de Nerestang lui succeda dans ce dessein, & emploïa si heureusement son pouvoir auprès d'Henri I V. que ce Monarque aïant poursuivi à Rome le retablissement de cet Ordre, il obtint du Pape Paul V. l'esse de sa demande, par une Bulle sort avantageuse donnée l'an 1607: mais que comme ce Prince voulut, à l'imitation du Duc de Savoïe, joindre aussi un autre Ordre à celui de saint Lazare pour lui donner un nouveau relief, il établit celui de Notre-Dame du



Grand Maître de l'Ordre de Notre Dame de Mont-Carmel, 96. et de S! Lazare de Jerusalem.

PREMIERE PARTIE, CHAP. LIV. Mont-Carmel. Le Pere Bonanni a avancé qu'Aimar de Chat- Chevates estant Grand-Maistre de l'Ordre de saint Lazare en Fran-L'ORDRE re, conçue le dessein de le retablir entierement, & de lui faire DE NOTRE restituer tous les biens qui lui avoient esté ostés, mais qu'estant Montmort avant que d'avoir executé son dessein, Philbert de Ne-CARMEL restang, qui lui avoit succedé dans la Grand-Maistrisse, al-Bonanna. la à Rome où il obtint du Pape Paul V. qu'à l'avenir son milie m. 65. Ordre seroit appellé l'Ordre de Notre-Dame du Mont-Car-

Mais tous ces Auteurs, sans parler de plusieurs autres, ont esté contre la verité de l'Histoire. Henri IV. n'institua l'Ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel, que pour donner des marques de sa pieté & de sa devotion envers la sainte Vierge. Il escrivit à son Ambassadeur à Rome, pour obtenir du Pape Paul V. l'erection de cet Ordre & sa confirmation par autorité Apostolique: ce que ce Pontife accorda par une Bulle du 16. Fevrier 1607, par laquelle il donna pouvoir à ce Prince de nommer le Grand-Maistre de cet Ordre, lequel pourroit creer autant de Chevaliers que bon lui sembleroit. Il permit à ces Chevaliers de se marier, & après la mort de leur premiere femme de passer à de secondes nôces, & d'épouser mesme une veuve. Il les obligea à faire vœu d'obéissance & de garder la chasteré conjugale, & leur accorda la permission de pouvoir avoir des pensions sur toutes sortes de Benefices en France, quoiqu'ils fullent mariés & melmes bigames, scayoir le Grand-Maistre, jusqu'à la somme de quinze cens ducats d'or, & les Chevaliers jusqu'à cinq cens ducats d'or de la Chambre Apostolique, ces deux sommes evaluées à six mille livres monnoye de France. Et dans cette Bulle il n'est nullement fait mention de l'Ordre de saint Lazare, non plus que dans une seconde que le mesme Pape donna au mois de Fevrier de l'an 1608, par laquelle il prescrit à ces Chevaliers leurs obligations, qui sont de faire leur profession de foi avant leur reception à l'Ordre, de se confesser & communier le mesme jour qu'ils, recevront l'habit, de porter sur leurs manteaux une croix de couleur tannée, au milieu de laquelle il y aura l'Image de la sainte Vierge, de faire vœu d'obéissance & de chasteté conjugale, de porter les armes contre les ennemis de l'Eglise, lorsqu'ils en seront requis par le saint, Siege & le Roi tres-Chrestien; de reciter tous les jours l'Office de la sainte Ccc ii

388

CHEVA- Vierge ou sa Couronne, d'entendre la Messe les jorurs de LIERS DE Festes & les Samedis, de s'abitenir de viande les Mercredis, DENOTRE de se confesser & communier le jour de la Feste de Notre-Dame du Mont-Carmel que l'on celebre le 19. Juillet, de s'as-Mont-Carmel en pour celebrer cette Feste, & de paier au Tresorier de l'Ordre les responsions par rapport aux Com-

manderies qu'ils possedront.

Le Roi au mois de Juillet 1608. voulant doter ce nouvel Ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel & pourvoir à son établissement, supprima par ses Lettres patentes l'Ossice de Grand-Maistre de l'Ordre de saint Lazare, & unit toutes les Commanderies, Prieurés & Benesices qui appartenoient à cet Ordre & estoient en la collation de ce Grand-Maistre, à l'Ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel; ainsi ce ne sut point ce nouvel Ordre qui sut uni à celui de saint Lazare, comme ont écrit plusieurs Auteurs; mais l'Ordre de saint Lazare qui sut uni à celui de Notre-Dame du Mont-Carmel. Voici les Lettres de ce Prince.

Henri par la Grace de Dieu, Roi de France & de Navarre, à tous ceux qui ces presentes Lettres verrant. Notre saint Pere le Pape aiant, à notre supplication faite par notre Ambassadeur, resident près sa personne, par sa Bulle du quatorze des Kalendes du mois de Mars dernier, origé & institué en notre Rosaume, un Ordre à titre de la Vierge Marie ou Notre-Dame de Mont-Carmel, ainsi que le contient la Bulle dont coppie est ci attachée sous le Contre-seel, seavoir faisons que nous aïant bien agreable le contenu en icelle, & desirant en ce qu'il nous sera possible promouvoir à l'etablissement d'icelui, orner & enrichir de merites convenables à la splendeur d'iselui, pour l'augmentation de la gloire de Dieu en celui notre dit Roi aume, que nous esperons devoir reussir à ladite institution, avons de notre certaine science, puissance & autorité Roiale esteint & supprimé, eteignons & supprimons par ces presentes l'estat de Grand-Maistre de saint Lazare qui a en ci-devant lieu en nostredit. Roiaume, & en ce faisant avons toutes & chacunes les Commanderies, Prieurés & Benefices, de quelque qualité & condition qu'ils soient, qui ont esté sous le dit titre den la collation, provision de autres dispositions du Grand-Maistre, unies & annexées & attribuées, unissons, annexons & attribuons audit Ordre & Milice de Notre-Dame de Mont-Carmel, pour doresnavant estre tenus possedés &



Chevalier de l'ordre de Nôtre Dame de Mont-Garmel, 97. et de s. Lazare de Jerusalem.

desservis par le Grand-Maistre qui sera par nous establi; & les CHEVA-Commandeurs, Chevaliers & autres Officiers qui seront creés L'ORDRE par ledit Grand-Maistre, en vertu du pouvoir qui lui sera don- DE Notre né pour cet effet, nonobstant tous statuts & institutions à ce con Monttraires, & nonobstant oppositions on appellations quelconques, des CARMELL. quelles si aucunes interviennent nous avons retenu & reservé, retenons & reservons la connoissance & jurisdiction à nous & à notre Conseil d'Estat, & icelle interdite & deffendue, interdisons & deffendons à toutes nos Cours & Juges quelconques. Si donnons en mandement à nos Amés & Feaux Conseillers, les Gens tenant nostre Grand-Conseil, que ladite Bulle & cesdites Presentes ils fassent enregistrer, & le contenu d'icelles observer inviolablement, sans permettre qu'il y soit contrevenu en aucune sorte & maniere, car tel est nostre plaisir, &c. & afin, &c. Donné à Fontainebleau au mois d'Avril, l'an de Grace 1603. & de notre Regne le dix-neuviéme.

Le Roi donna ensuite la charge de Grand-Maistre de cet Ordre à Philbert de Nerestang, Gentilhomme de la Chambre, & Mestre de Camp d'un Regiment d'Infanterie, qui avoit possedé auparavant celle de Grand-Maistre de l'Ordre de saint Lazare. Il en prêta serment entre les mains de sa Majesté, qui par un acte du dernier Octobre de la mesme année, declara de nouveau que les Commanderies, Prieurés & autres Benefices de l'Ordre de saint Lazare, qui estoient en France & dans les terres & païs sousmis à l'obéissance de sa Majesté, seroient affectés & appartiendroient aux Grand-Maistre, Chevaliers & Officiers de l'Ordre du Mont-Carmel, & qu'ils en jouiroient de mesme que s'ils estoient ou avoient esté faits Chevaliers de l'Ordre de saint Lazare: & sa Majesté ordonna aussi qu'en conformité de la Bulle de Paul V. ces Chevaliers jouiroient des pensions dont il lui plairoit les gratifier sur les Eveschés, Abbaïes ou autres Benefices Confistoriaux qui estoient à sa collation, quoiqu'ils fussent mariés. Sur quoi le Clergé de France, l'Archevesque de Bourges André Fremior portant la parole, dans la re- Richeil des. montrance qu'il sit au Roi la mesme année, pria sa Majesté assures du de ne pas permettre que les Chevaliers de Notre-Dame du France. 2.1. Mont-Carmel, (qu'il appelloit Chevaliers de l'Annonciade) pag. 147. engagés dans le mariage, enveloppés dans les affaires du

monde, & de qui le bras destiné au fer devoit estre plustost Ccc iii

Histoire des Ordres Religieux,

CHEVA- couvert de sang que de la sumée des encens & des sacrisices, L'ORDRE missent les mains sur les Tables sacrées, prissent les Pains de DE NOTRE proposition, & entreprissent sur les revenus qui n'estoient DAME DU voiiés que pour les Levites & pour ceux qui offroient à l'Autel. CARMAL. Le Roi repondit aux Prelats, pour ce qui regardoit les Cheva-¿Inventaire liers de l'Annonciade dont ils parloient, qu'il en avoit infti-4n. 1628. 4r. tué l'Ordre sous le nom de la Vierge Marie dite du Mont-- Carmel, à cause de la particuliere confiance qu'à l'imitation des Ducs de Bourbon & de Vendolme les Ayeux, il avoit toûjours euë au secours & aux prieres de cette sainte Vierge: qu'il leur avoit assigné non pas les revenus Ecclesiastiques, mais seulement ceux des Hospitaux & Commanderies, qui avoient autrefois appartenu en son Roïaume à l'Ordre de saint Lazare, & que s'ils avoient outre cela quelques perites pensions, c'estoit le Pape qui les leur avoit accordées.

Claude Marquis de Nerestang, fils de Philbert, fut reçu en survivance dans la Charge de Grand-Maistre en 1611. Charles Marquis de Nerestang fils de Claude, la posseda en 1639. après le decès de son pere, sur les provisions du Roi Louis XIII. Charles Achilles de Nerestang, second fils de Claude, en fut aussi pourveu en 1645, par le Roi Louis XIV. Ses provisions lui donnoient la qualité de Grand-Maistre de l'Ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel. Il fut confirmé dans cette Charge par une Bulle d'Innocent X. & depuis ce tems-là le Grand-Maistre & les Chevaliers prirent le nom de Chevaliers de Notre-Dame du Mont-Carmel & de S. Lazare de Terusalem.

Le Roi confirma encore l'institution de cet Ordre au mois d'Ayril 1664. & le Cardinal de Vendosme estant Legat à Latere en France du PapeClement IX.donna une Bulle l'an 1668. pour l'union de ces deux Ordres, confirmant tous les privileges qui avoient esté accordés à celui de S. Lazare par les Papes Pie IV. & PieV. La mesme année le Roi pourveut le Marquis de Nerestang fils de Charles Achilles, de la Charge de Grand-Maistre. Il en presta serment de fidelité entre les mains de sa Majesté qui lui donna la Croix de cet Ordre. Il partit ensuite pour aller commander l'Escadre des Vaisseaux destinés pour la seureté du commerce de l'Ocean. Il obtint en 1672. un Edit du Roi qui restablissoit les Chevaliers du Mont-Carmel & de saint Lazare dans tous les droits qui avoient ap-



Chevaller Ecclésiastique de l'Ordre de N. Dame de Mont-Carmel, et de s. Lasare de Jerusalem.

PREMIERE PARTIE, CHAP. LIV. partenu à leur Ordre, & qu'ils pouvoient avoir perdus, qui Chevaconfirmoit l'union de ces deux Ordres, & leur donnoit l'ad-L'ORDRE

ministration perpetuelle des Maladeries, Hospitaux, Maisons- DE NOTRE Dieu & autres lieux dans le Roiaume, ou l'hospitalité n'estoit DAME DU pas observée, & qui unissoit à l'Ordre de Notre-Dame du CARMEL. Mont - Carmel les biens de quelques Ordres Militaires & Hospitaliers, qui par cet Edit estoient reputés éteints & supprimés en France, specialement les Ordres du Saint-Esprit de Montpellier, de saint Jacques de l'Epée, du saint Sepulcre, de sainte Christine de Somport, de Notre-Dame dite Teutonique, de saint Jacques du Haut-Pas ou de Lucques, & de faint Louis de Boucheraumont; pour des biens & revenus de ces Ordres, Maladeries, Hospitaux, Maisons-Dieu & autres lieux, ainsi reunis à l'Ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel & de saint Lazare, en estre formé par le Roi des Commanderies, desquelles sa Majesté & les Rois ses successeurs auroient en qualité de Chefs souverains de cet Ordre, l'entiere & pleine disposition en faveur des Officiers de leurs troupes, qui se feroient admettre dans cet Ordre, & sur ces Commanderies y affecter telles pensions qu'elles pouroient & devroient porter. Sa Majesté voulut aussi que sur ces Commanderies l'on prist par forme de responsion & de contribution, les deniers necessaires pour aider & subvenir à l'entretien des Hopitaux de ses Armées & Places frontieres où seroient recusles Officiers & Soldats blessés & malades, aïant jugé cette application plus conforme aux intentions des Fondateurs des lieux pieux, à present qu'il n'y a presque plus de Lepreux dans le Roïaume; voulant neanmoins que ceux qui seroient attaqués de ce mal, fussent tous logés dans un mesme lieu aux depens de l'Ordre, conformément à son institution. Et pour l'execution de cet Edit & connoistre de tous les procès & differens qui naistroient pour raison des choses y contenuës, le Roi resolut d'établir une Chambre composée d'Officiers: des plus considerables de son Conseil, en laquelle Chambre les procès & differens servient jugés en dernier ressort, luidonnant pouvoir d'enregistrer toutes Declarations & Arrests, faire des Reglemens tels qu'elle jugeroit à propos, & subdelegner, en cas de besoin, rant en matiere Civile que Criminelle : laquelle Chambre dureroit tout le tems que sa Majesté jugeroit necessaire & à propos pour le bien des affaires de

Histoire des Ordres Religieux,

CHEVA- l'Ordre, se reservant dela revoquer & supprimer lorsque bon LIERS DE lui sembleroit.

DE NOTRE CARMEL.

Le Grand-Maistre de Nerestang, pour parvenir à l'exe-DAME DU cution de cet Edit, convoqua un Chapitre General à Boigny, qu'il indiqua au dix-neuf Fevrier 1673. Mais avant qu'il se tînt, il se demit volontairement de sa Charge de Grand-Maistre entre les mains du Roi. Les Chevaliers en aïant eu avis assemblerent leur Chapitre General le 27. Janvier 1673. & presenterent une Requeste au Roi, par laquelle ils supplioient la Majesté d'unir la Charge de Grand-Maistre de leur Ordre à sa Couronne & d'agréer la postulation qu'ils avoient faite de M. le Marquis de Louvois, pour gouverner l'Ordre en qualité de Vicaire General.

> Le Roi declara qu'il ne pouvoit alors unir à sa Couronne la Grand-Maistrise; mais qu'il agréoit l'élection qui avoit esté faite par postulation dans le Chapitre, du Marquis de Louvois pour regir les affaires de l'Ordre sous son autorité. Sa Majesté sit expedier des provisions de Grand-Vicaire en faveur du Marquis de Louvois le 4. Fevrier 1673. Il fut reçu dans le Chapitre de l'Ordre en cette qualité, & confirmé dans le, Chapitre General qui se tint le 19. du mesme mois à Boigny. On poursuivit en Cour de Rome les Bulles de confirmation. Monsieur Coquelin Docteur de Sorbonne y fut envoié pour les sollicher, mais ce fut inutilement; car le Pape Clement X. ne les voulut point accorder, ce qui n'empescha pas le Marquis de Louvois de gouverner toûjours l'Ordre & de recevoir les Chevaliers.

> L'Edit de 1672, nonobstant les oppositions de Louis Nicolas Parnajon, General des Cheanoines Hospitaliers de l'Ordre du Saint-Esprit de Montpellier, & celles des pretendus Chevaliers du mesme Ordre, fut enregistré au Grand Conseil le 20. Fevrier 1673. Le Roi, conformément à cet Edit, aïant établi une Chambre Roïale à l'Arsenal de Paris le 8. Janvier de la mesme année, ordonna par ses Lettres Patentes du 22. Fev. qu'il y seroit aussi enregistré, ce qui fut fait lez s. du mesme mois. Cette Chambre estoit composée d'un Conseiller d'Etat ordinaire, de huit Conseillers au grand Conseil, & d'un Procureur General. Sa Majesté par ses Lettres du 24. Mars 1674 declara que dans l'administration des Hopitaux & lieux pieux accordée à l'Ordre deNotre-Dame duMont-Carmel & de S. Lazare, par

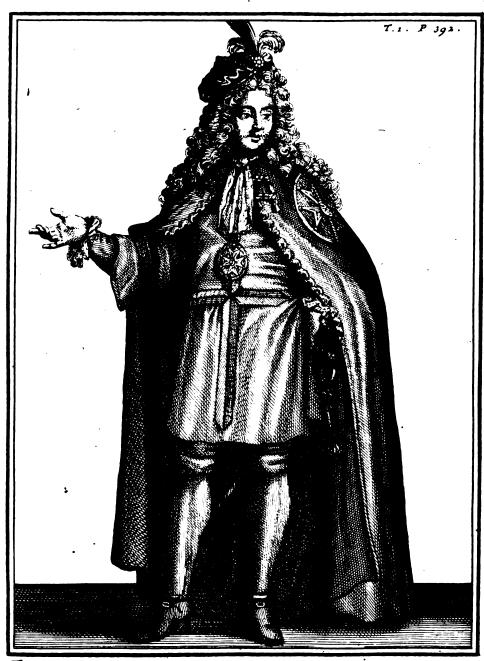

Frere Servant de l'ordre de Nôtre Dame de Mont-Carmel, et de s. Lanare de Jerusalem.

cet Edit de 1672. elle avoit entendu comprendre les Hospitaux fondés pour la reception des Pelerins & des pauvres L'ORDRE passans, & par un autre Edit du mois d'Avril 1675. elle de- DE NOTRE clara que conformément à celui de 1672. & sa Declaration de Mont-1674. l'Ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel & de saint CARMEL Lazare de Jerusalem seroit mis en possession & saisine de l'administration de tous les Hospitaux, Maladeries, Commanderies & autres lieux pieux qui lui avoient esté accordés, mesme de ceux qui avoient esté ci-devant concedés & accordés par sa Majesté ou autres à quelques Communautés Ecclesiastiques ou Laïques, Regulieres ou Seculieres lors de leur fondation, premier establissement ou doration, de quelque qualité & Ordre qu'elles fussent. Voulant neanmoins que les Hospitaux, Maladeries, Commanderies & autres lieux pieux qui estoient actuellement possedés par des Communautés tant Seculieres que Regulieres, & qui leur avoient esté abandonnés & unis lors de leur Fondation, dotation, & pour servir à leur premier establissement, continuassent de jouir comme par le passé de leurs bâtimens, Eglises, Chapelles, lieux Reguliers, autres logemens, jardins & clôtures y joignant; soit que lesdits bâtimens & clôtures fissent partie des bâtimens anciens de ces Hospitaux, Maladeries & lieux pieux; ensemble de tous les autres fonds & revenus que ces Communautés pouvoient avoir acquis depuis leur établissement, & que sur tous les biens, droits & revenus dependans desdits Hospitaux, Maladeries, Commanderies & autres lieux pieux, distraction seroit faite au profit desdites Communautés de la moitié de ces fonds & revenus, (les charges ordinaires préalablement deduites, ) pourveu toutefois que lesdits revenus n'excedassent pas la valeur de deux mille livres par an; & qu'au cas que lesdits revenus excedassent cette somme, il seroit fait seulement distraction du tiers. au profit de ces Communautés pour leur entretien & subsistance; & à l'égard de l'hospitalité pour laquelle ces lieux pieux avoient esté specialement fondés, Sa Majesté voulut qu'elle fust dorenavant exercée par l'Ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel & de saint Lazare.

Il y eut par le moien de ces Edits & Declaration, un grand nombre d'Hospitaux, Maladeries & lieux pieux qui furent unis à l'Ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel & de saint Lazare, & dont l'on forma cinq grands Prieurés & cent qua-

 $\mathbf{D} \mathbf{d} \mathbf{d}$ Tonic I.

Histoire des Ordres Religieux.

Caraga- rante-cinq Commanderies. Le Roi, par ses Lettres Patentes ETER: DE du 28. Decembre 1680. fit l'erection de ces cinq Grands Prieu-DE Notre rés, & Sa Majesté dressa encore des Reglemens touchant la DAME DU maniere de parvenir aux Commanderies, tant anciennes que GARNEL nouvelles. Les cinq Grands-Prieurés qui furent érigés, furent celui de Normandie, dont la residence estoit au Montaux-Malades près de Rouen; celui de Bretagne, dont le Chef-lieu estoit à Auray, & avoit pour Annexe la Commanderie de Blois; celui de Bourgogne, dont la residence estoit à Dijon; celui de Flandre, dans le Chef-lieu estoit à Lille; & le cinquiéme estoit celui de Languedoc. On establit aussi un Conseil de l'Ordre à l'Arsenal, qui fut composé du Vicaire General, du Chancelier, du Procureur-General, du Grand-

Maistre des Ceremonies, du Tresorier, du Secretaire, & de

cing Conseillers de l'Ordre.

Mais après la mort du Marquis de Louvois arrivée le 16. Juillet 1691, les affaires de cet Ordre changerent de face, Sur les remontrances que firent au Roi quelques Ordres qui avoient esté declarés éteints ou supprimés de fait ou de droit, & dont les biens avoient esté unis à celui du Mont-Carmel & desaint Lazare par l'Edit de 1672. Sa Majesté nomma des Commissaires pour l'examen de cet Edit; & après que les, Commissaires eurent écouté les raisons des Parties, & en eurent fait raport au Roi, Sa Majesté, par un autre Edit du mois de Mars 1693. revoqua celui de 1672. desunissant de l'Ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel & de saint Lazare, les maisons, droits, biens & revenus, qui estoient possedés, avant le premier Edit, par les Ordres du saint Esprit de Montpellier, de saint Jacques de l'Epée de Lucques, du saint Sepulcre, de sainte Christine de Somport, de Notre-Dame dite Teutonique, de saint Louis de Boucheraumont, & autres Ordres Hospitaliers, Militaires, Seculiers & Reguliers; comme aussi les Maladeries & Leproseries, Hospitaux, Hostels-Dieu, Maisons-Dieu, Aumosneries, Confrairies, Chapelles, & aucres lieux pieux du Roïaume, mesme ceux destinés pour les Pelerins & les Pauvres, unis à l'Ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel & de saint Lazare par l'Edit de 1672. & Declarations intervenuës en consequence, soit que ces Hospitaux ou lieux pieux fussent possedés en titre de Benefices ou de simples administrations, & quoiquel'Hospitalité n'y fust pas gar-



Novice de l'ordre de Nôtre Dame de Mont-Carmel, et de S.\*Lazare de Jerusalem.

dée. Sa Majesté voulut que les biens & revenus possedés Chevaavant cet Edit de 1672, par les Ordres du saint Esprit de Montpellier & les autres, leur sussent rendus & restitués, & mainpe Notre
tint les Chevaliers de Notre-Dame du Mont-Carmel & de Dame du
faint Lazare dans la possession des Commanderies, Prieurés, CARMEZ,
Hospitaux & autres lieux qui leur appartenoient avant cet
Edit.

Au mois de Decembre de la mesme année, Sa Majesté nomma pour Grand-Maistre de cet Ordre Monsieur le Marquis de Dangeau, qui en cette qualité lui préta serment de sidelité le 18. Decembre 1695. Le 29. Janvier de l'année suivante 1696. il se rendit dans l'Eglise des Carmes des Billettes, où il jura sur les saints Evangiles, d'observer & de faire observer par les Chevaliers les Statuts de cet Ordre. Ensuite les anciens Chevaliers lui préterent obeissance, & après la Messe, il en sit trente-cinq nouveaux ausquels il donna l'Epée, la

Croix, & le Livre des Regles.

Jusques-là ces Chevaliers n'avoient point en d'habits de ccremonies, ils portoient seulement à la boutonniere du juste-au-corps, comme ils portent encore à present, une Croix d'or à huit rais, d'un costé émaillée d'Amarante avec l'Image de la Vierge au milieu, & de l'autre costé émaillée de sinople avec l'Image de saint Lazare aussi au milien, chaque raion pometé d'or, avec une Fleur de Lis aussi d'or dans chacun des angles de la Croix qu'ils attachent à un ruban de couleur amarante; & les Freres Servans ne portoient, comme ils font encore à present, qu'une Medaille aux mesmes émaux attachée à une chaisne sans ruban. Mais Monsieur le Marquis de Dangeau a ordonné des Habits pour les Ceremonies, & qui sont differents selon la qualité des Chevaliers. Celui du Grand-Maistre confiste en une Dalmatique de toile d'argent sur laquelle il met un long Manteau de Velours amarante semé de Fleurs de Lis d'or, de Chifres & de Trophées aussi en broderies d'or & d'argent; les Chifres forment le nom de Marie au milieu de deux Couronnes. Celui des Chevaliers de Justice consiste en une Dalmarique de satin blanc, sur laquelle il y a une Croix de la hauteur & de la largeur de la Dalmarique, écartelée de couleur rannée & de finople, & par dessus la Dalmarique un long Manteau de Velours amarante, au costé gauche duquel il y a une Croix tannée en bro-Ddd ii

HISTOIRE DES ORDRES RELIGIEUX,

CARMEL.

Cheva- derie, au milieu de laquelle il y a l'Image de la Vierge. Les LIERS DE Chevaliers Ecclesiastiques ou Chapelains ont un Rochet sur DE NOTRE leur Soutane, & sur le Rocher un Camail de Velours ama-DAME DU rante avec la Croix en broderie au costé gauche. Le Manteau des Freres Servans n'est que de drap, & ils n'ont sur le costé gauche que leur Medaille en broderie. Les Novices ont seulement un petit Manteau de satin verd, auquel est attaché une espece de Capuce, & le Herault a une Dalmatique de Velours amarante, aïant par devant un Escusson en broderie d'argent où sont les Armes de l'Ordre, qui sont d'argent à la Croix écartelée de couleur tannée & de sinople, l'Escu surmonté d'une Couronne Ducale. Les uns & les autres, à l'exception des Chevaliers Ecclessastiques qui ont un bonnet quarré, portent une Toque de Velours noiravec des plumes noires & une aigrette. Ils s'assemblent ordinairement aux Carmes des Billettes; mais ils solemnisent la Feste de Notre-Dame du Mont-Carmel & celle de saint Lazare dans l'Eglise de saint Germain des Prez, où ils se trouvent tous en habit de ceremonie.

Pour estre reçu dans cet Ordre, il faut faire preuve de Noblesse de trois quartiers, tant du costé paternel que maternel, Le Grand-Maistre peut neanmoins dispenser de la rigueur des preuves de Noblesse, ceux qui ont rendu des services considerables au Roi ou à l'Ordre, & les recevoir Chevaliers de grace. Les Ecclesiastiques qui veulent faire preuve de Noblesse, tiennent rang parmi les Chevaliers de Justice, & il y a encore des Chapelains & des Freres Servans qui ne sont pas Nobles. Les Chevaliers, tant Ecclesiastiques que Laïques, païent pour leur passage dans l'Ordre mille livres, & les Chapelains

& les Freres Servans cinq cens livres.

Voici ce qui se pratique à leur reception & à leur Profession, conformément au nouveau Ceremonial imprimé en 1703. La Messe estant finie, & le Grand-Maistre ou son Representant estant assis dans un Fauteüil, l'Officiant revestu d'une Chappe fait les benedictions de la Croix & de l'Epée, après quoi le Novice qui a toûjours esté à genoux pendant ces Benedictions, se leve & va se presenter devant le Grand-Maistre qui lui dit: Que demandez-vous. Le Novice respond: Fe yous supplie tres humblement, Monseigneur, de me donner l'Ordre de Chevalerie de Noire-Dame de Mont-Carmel & de saint



Heraut de l'Ordre de Nôtre Dame de Mont-Carmel, et de s. Lazare de Jerusalem.

PREMIERE PARTIE, CHAP. LIV.

Lazare de Jerusalem. Le Grand-Maistre lui dit: Vous me de- Chevamandez une grace qui ne doit estre accordée qu'à ceux que le me- L'OR DRE
rite en rend dignes autant que la Noblesse de leur naissance, & de Notre
qui sont disposés à la pratique des œuvres de misericorde envers Dame de
les Pauvres de Jesus-Christ, & à verser leur sang pour la defense Carmel.

de la Religion Chrestienne & pour le service du Roi. Nous avons appris par des preuves certaines, que les conditions & dispositions necessaires à la grace que vous nous demandez se trouvent en vous, ce qui nous a mens à vous l'accorder. Estes-vous disposé. à vous servir de votre épée pour la defense de l'Eglise, le service du Roi, l'honneur de l'Ordre & la protection des miserables? Le Novice respond : Oui, Monseigneur, avec l'aide de Dieu. Ensuite le Grand-Maistre lui dit : Je vais vons recevoir dans l'Ordre Roïal, Militaire & Hospitalier de Notre-Dame du Mont-Carmel & de saint Lazare de Terusalem, au nom du Pere, & du Fils, & du saint Esprit. Il fait, en prononçant ces paroles, le signe de la Croix sur le Novice. Il se leve de son Fauteüil, tire son épée du fourreau & en donne deux coups, l'un sur l'épaule droite, l'autre sur l'épaule gauche du Novice en lui dilant: Par Notre Dame du Mont-Carmel & par saint Lazare, je vous fais Chevalier.

Le nouveau Chevalier se met ensuite à genoux devant le Grand-Maistre, & reçoit de lui l'épée en baisant la main du Grand-Maistre, qui en lui donnant l'épée lui dit: Servez-vous de votre épée s'élon l'esprit de la Religion, & non pas s'élon le mouvement de vos passions, & souvenez-vous que vous n'en devez jamais frapper personne injustement Chevalier, soiez desormais vigilant au Service de Dieu & de la Religion, obeissant à vos Superieurs, soumis à leurs ordres, & patient à leurs corrections. Sçachez que les Loix de la Religion où vous estes entré, vous obligent à l'exercice de toutes les Vertus Chrestiennes & morales, & à les porter à un plus haut point que ne fait le commun des Chrestiens.

Le Grand-Maistre, en donnant la Croix au nouveau Chevalier, lui dit encore: se vous donne la Croix de notre Ordre, vous la porterez toute votre vie au nom de la sainte Trinité Pere, Fils, & saint Esprit. Elle vous doit fuire souvenir de la Passion de Notre-Seigneur, & vous engage à l'Observance des saintes Regles & des Statuts de la Religion. Elle est ornée de Fleurs de Lis, pour vous enseigner la sidelité que vous devez avoir pour le D d d'iii

398 Histoire des Ordres Religieux,

CHIVA- service du Roi, dont la pieté & le zele ont donné de l'appui & de LIERS DE la gloire à notre Ordre. Il lui donne ensuite le Livre des Prieres DENOTRE. & Statuts de l'Ordre, en lui disant : se vous donne aussi le Li-DAME DU vre des Prieres & des Statuts de notre Ordre, vous y appren-MONT-

CARMEL drez quels sont vos devoirs.

Après ces Ceremonies, le nouveau Chevalier aïant les mains posées sur les saints Evangiles que tient le Grand-Maistre, prononce à haute voix ses Vœux en ces termes. Moi N. promets & voue à Dieu Tout-Puissant, à la Glorieuse Vierge Marie Mere de Dieu, à saint Lazare, & à Monseigneur le Grand-Maistre, d'observer toute ma vie les saints Commandemens de Dieu, & coux de la fainte Eglife Catholique, Apostolique & Romaine, de servir d'un grand zele à la defense de la Foi, lorsqu'il me sera commandé par mes Superieurs, d'exercer la Charité & les œuvres de misericorde envers les Pauvres, & particulierement les Lepreux selon mon pouvoir, de garder au Roi une inviolable fidelité; & à Monseigneur le Grand-Maistre, de lui rendre une parfaite obeissance, & de garder toute ma vie la Chasteté libre & coningale. Ainst Dieu tres-bon, tres-grand, & tres-puisfant, me soit en aide, & les saints Evangiles par moi touchés. Si l'on reçoit un Etranger qui n'est pas Sujet du Roi, il dit seulement, de garder à Monseigneur le Grand-Maistre une sidelité inviolable, de lui rendre une parfaite abeissance, & c.

Après que le nouveau Profés à prononcé ses Vœux, le Grand-Maistre lui die : Venez presentement que je vous embrasse & que je vous reconneisse comme nouveFrere & Chevalier de notre Ordre, & en cette qualité Defenseur de la Foi, fidelle Serviteur du Roi, Protecteur des Pouvres, & Sujet & Soumis à nos Reglemens. Allez remercier Dien de la grace qui vous est faite, & signer votre Profession & was Vaux. Si c'est un Etranger, on retranche aussi ces trois mots: Fidelle Serviteur du Rei. Quoique l'on voie des Armes de la pluspart de ces Chevaliers entourés d'un Collier; ils ne le portent pas neanmoins dans les Ceremon'es, ce Collier n'aiant pas esté encore approuvé par le Roi, comme l'ont esté les habits que M. le Marquis de Dangeau a ordonnés pour les Ceremonies aux Festes solemnelles & aux grandes Assemblées de l'Ordre depuis qu'il en est Grand-Maistre. Ce Collier qui est d'or est composé de Chifres qui destgnent le nom de la Ste Vierge par ces deux lettres M. & A. entrelassées l'une dans l'autre: entre ces Chifres il y a trois grosses



Huissier de l'Ordre de Nôtre Dame de Mont-Carmel, et de S. Laxare de Jerusalem:

PREMIERE PARTIE, CHAP. LIV.

perles, & au bas du Collier pend la Croix telle que nous l'avons descrite. Peut-estre que ce Collier pourra estre autorisé L'Ordre
par Sa Majesté lorsqu'elle approuvera les nouveaux Statuts de DANDE DANDE L'Ordre ausquels l'on travaille actuellement; car sur les disserends survenus depuis quelques années entre le Grand-Maistre & le Chancelier de l'Ordre, qui ont donné lieu à plusieurs
Factums de part & d'autre; le Roi aïant nommé des Commissaires pour en connoistre, il a esté ordonné que l'on tiendroit
un Chapitre General, où l'on dresseroit de nouveaux Statuts
pour servir à l'avenir de Reglemens unisormes dans l'Ordre,
& ce Chapitres'est tenu au mois de Decembre de l'année derniere.

Bernard Giustiniani, Hist. Chronolog. di tutti gli Ordini Militari. P. à sancto Andræa, Hist. General. Fratrum Discalceatorum Ord. B. M. Virg. de Monte Carmelo. Toussaint de saint Luc, Abbregé Hist. de l'Institution de l'Ordre de Notre. Dame du Mont-Carmel. Du mesme, Ossice à l'usage des Chevaliers de cet Ordre avec leurs Regles & Statuts, Ceremonial de la Reception & Profession des mesmes Chevaliers, & plusieurs Factums & Memoires concernant cet Ordre.

TABLE

# TABLE

# PRINCIPALES MATIERES.

B'ayes. Dans le neuviéme siécle, des Grands Seigneurs & même des femmes mariées, possedoient des Abbayes & jouissoient de leurs revenus comme de leur patrimoine. Abd Elmesi h , Heretique Jacobite , se met à force d'argent en possession du Patriarchat de cette Secte, & persecute les Catholiques. Est deposé, & un Catholique mis à sa la mesme. Aldias ( le Prophete. ) Les Carmes pretendent qu'il estoit de leur Tiers-Ordre. Abe. Espece de manteau ou de chape dont les Orientaux se servent en cam-Abyjjins. Voyez Ethiopiens. Acurie (Mademoiselle ) procure l'establissement des Religieuses Carmelites Dechaussées en France. Prend l'habit de Sœur Converse de cet Ordre, sous le nom de Sœur Marie de l'Incarnation. 374 Sa mort Acemete (Moines ) Pourquey ainsi ap-Sont soupçonnés d'estre de la Secte des Mellaliens 14 mefrie. S'opposent à Acace Patriarche d'Antioche qui s'estoit revolté contre l'E-S'engagent dans les erreurs de Nestorius. Sont condamnés à Constantinople & ensuite à Rome. la mesme & 242 Avoient quatre Monasteres à Constan. tinople Alsin, General de l'Ordre des Carmes, envoye des Religieux en Chypre qui y fondent un Monastere.

Alvert. ( Saint ) Patriarche de Jerusa-

Prend l'habit chez les Chanoines Re-

guliers de Mortare. Est élu Everque de Bobio, & ne veut

poin accepter cet Eveiche. la mesme.

Elû Evelque de Verceil, & consent à

la mesme,

avant faint Pachome.

Ece

lem, la naullance & les parens.

fon Ordination.

Teme I.

Est choisi par le Pape Clement III. & l'Empereur Frederic I. pour Arbitre de leurs d'fferens. la mesme. Est nommé Patriarche de Jerusalem. Innocent III. le fait venir à Rome & luy donne te Pallium. la mesme. Le fait son Legat dans la Palestine. la mesme. Establit sa residence à Acre. la mesme. L'Evesché d'Acre uni au Patriarchat de Jerusalem. Donne une Regle aux Carmes. la mos. Est assassiné par un Italien. la mesme. Aleffio. Voyez Nice'as d' Aleffio. Alexandre (Saint) Fondateur de l'Ordre des Acémetes, sa naissance. Se fait Moine en Syrie la mesm:. Convertit plusieurs Païens qui veulent l'avoir pour Evesque. la mesme. Convertit des Voleurs qui changent leur Caverne en un Monastere Batit un Monastere sur l'Euphrate, où il establit la Pialmodie continuelle. l + me/me. Va à Antioche d'où il est chassé par l'Evelque qui le croit de la Secte des Messaliens à cause de la priere continuelle qu'il avoit instituée. la mesme. Progrès de son Institut. la mesme & susuanies. Fonde un Monastere à Constantinople, ou on veut l'obliger d'interrompre sa Psalmodie continuelle. Sa mort. la me sme. Alexandrie. Le Patriarche d'Alexandrie est Chef de l'Eglise d'Ethiopie. Alfon/o IX Roy de Caltille, donne aux Chevaliers de Mont-joye le Chateau de Mont-frac dont ils prennent le nom. Donne aussi à d'autres Chevaliers le Château de Tiuxillo dont ils prennent pareillement le nom. la mesme. Alfanse d'Arragon, premier Archimandrite Commendataire du Monastere de faint Sauveur à Messine. Am ( Saint ) fonde des Monasteres

M. de Tillemont est de sentiment contraire. la mesme. Son sentiment combatu. la mesme & suivantes. Anachorettes. Sorte de Moines, qui après avoir vescu dans un Monastere se retirent dans la solitude. Charlemagne les renvoye dans leurs Monasteres, & pourquoy. André, Archevesque d'Alep, Jacobite, envoye sa Profession de Poy à Rome après avoir abjuré ses erreurs. Est élevé au Patriarchat d'Antioche. Persecuté par les Heretiques & sa la mefme. Antoine (Saint) Pere des Moines Conobites, sa naissance. Sa retraite dans le Desert. Ses combats contre les Demons. 76 Reçoit des Disciples Vient à Alexandrie pour encourager les Chrétiens dans le tems de la persecution de Maximin. la mesme. Va dans la haute Thebaïde pour y vivre dans une plus grande retraite. 78 Retourne à Alexandrie pour affister l'Eglise dans la guerre que luy avoient fuscitée les Ariens. la mesme. Sa mort & ses ouvrages 79 N'a point formé d'Ordre particulier. La Regle qui est sous son nom a esté observée dans le Monastere de saint Memin près d'Orleans. Fable que les Moscovites debitent de ce Saint. Antome ( Saint ) Ordre Militaire faux & supposé en Ethiopie, donné pour veritable par plusieurs Escrivains. 147. 👉 survantes. Antonin (Saint ) Martyr. Les Carmes luy attribuent un Voyage en Terre-Sainte rempli de Fables. Archiconfraturaité de Notre-Dame du Mont-Carmel, fon origine. 384 Le General de l'Ordre des Carmes a droit d'ériger des Archiconfraternités ou Confraternités sous ce titre. Habillement des Confreres. la mesme. Arch.mandrite, nom que l'on donne aux Superieurs des Monasteres en Orient. 63. Armeniens, Secte de Chrétiens en Orient.

Ont p'us d'erreurs eux-seuls que tou-

tes les autres Sectes.

One deux Patriarches, dont l'un reside à Ekmiasin, l'autre à Cis. la mes. Superiorité de celuy qui reside à Ekmialin. la mesme. Armeniens ( Moines ) sont de deux sortes, les uns de l'Ordre de saint Antoine, & les autres de celuy de saint Ba-Moines Armeniens de l'Ordre de saint Antoine, font appelles Solitaires, leurs austericez & leurs observances. Quelques-uns renoncent à l'erreur & se soumettent à l'Eglise Romaine. 105 Leurs observances & leur habillement. lam sme. Moines Armeniens de l'Ordre de faint Basile, leur principal Monastere est a Ekmiasin. Sont fort zeles pour la Religion Ch étienne. Leurs differens Caresmes. la mesme. Leur habillement. Voyez Francs-Armeniens. Armeniens de Genne: (Moines) La persecution du Soudan d'Egypte, oblige quelques Moines Armeniens de Montenegro en Armenie, d'abandonner ce lieu & de se refugier en Italie. Viennent à Gennes où on leur donne un establissement, & pourquoy appelles Barthelemites. la mesme & aux Addresons Le Pape Clement V. leur permet d'officier selon leur Rit. Quittent la Regle de saint Basile pour prendre celle de saint Augustin, & l'habit des Freres Convers de l'Ordre de saint Dominique. Sont supprimés par Innocent X. 248 Armeniennes (Religieuses) La pluspare ne demeurent pas dans des Monasteres. Quel est l'habillement de celles qui demeurent en Perse. la mesme. Et de celles qui sont en Syrie. la mesme. Artzibire. Nom que les Grecs ennemis. des Armeniens donnent au premier Carefine que les Armeniens observent, Fable qu'ils débitent à ce sujet, & ce que les Armeniens alleguent contre cette Fable Augustin (Saint ) Archevelque de Cantorbery, envoyé par le Pape saint Gre-

goire en Angleterre, y introduit la Vie

Monastique & le grand progrés qu'elle.

y fit, éloge qu'en fair un Protestan. 57

A71a (Mutio) usurpe le titre de GrandMaistre de l'Hospital de saint Lazare
de Jerusalem. 267

B

Aronius (le Cardinal) s on sentiment Douchant l'origine des Carmes. 283 Barrés. Anciennement on appelloit les Carmes Barrés, à cause de leurs Chapes qui estoient barrées de blanc & de noir, ou de couleur tannée. Barthelemites de Geines. Voyez Moines Armens ns de Gennes. Basile (Saint ) Patriarche des Moines d'Orient, sa naissance & ses parens 69 Estudie d'abord à Cesarée de Palestine, où il fait connoissance avec-saint Gregoire de Nazianze. 171 Estudie ensuite à Constantinople, à Cesarée de Capadoce & à Athenes. la mesme. Embrasse la profession d'Avocat. la me/me. Sainte Macrine sa sœur luy persuade de quitter cette profession pour s'adonner à la retraite. la mesme. Va en Egypte & en Palestine pour y visiter les Solitaires. Se joint aux Disciples d'Eustathe de Sebaste, ayant esté trompé par leur exterieur austere. la mesme. Se retire dans la solitude. la mesme. Quitte la solitude pour assister à la mort de Dianée son Evesque. 173 Est ordonné Prestre par Eusebe sucla mesme. cesseur de Dianée. Revient à Cesarée pour s'opposer aux la me me. Est élû Evesque de Cesarée. la mesme. Est condamné au bannissement par l'Empereur Valence, mais ce Prince n'en peut signer l'Ordre par un miracle. 174 Sa mort. lam: me. Basile (Saint ) Patriarche des Moines d'Orien:, jette les fondemens de son Ordre dans la Province de Pont proche de Neocelarée. Prescrit des Regles à ses Religieux. 178 Ces Regles sont de deux sortes. La me/me. La pluspart des Moines d'Orient reçoivent sa Regle. la me me. Est aussi reçuë en Occident.

Est approuvée par les Souverains Ponlamefine. Reduite en abbregé par le Cardinal Bessarion. S. Basile prend la conduite du Monastere où sa sœur estoit Superieure, & donne aux Religieuses des Regles. 232 Fait bastir à Cesarée un Hospital magnifique. Nombre des Moines qu'on attribue à ce Saint lorsqu'il mousut. Nombre des Saints, des Archevesques de son Ordre. la me/me. Basi iens (Moines) de la Congregation d'Italie. Gregoire XIII. reunit en un seul Corps tous les Moines de l'Ordre de saint Basile en Italie, & les soumer à l'obéissance d'un General. Suivent le Rit Grec; mais se conforment en quelques choses à l'Eglise Lala m: (me. Paul V. & Urbain VIII. leur permettent d'officier, selon le Rit Latin, dans deux Couvents. la mesme. Peuvent dire la Messe, selon le Rit Latin, dans les autres Couvents où il y a fix Religieux. la me/me. Quelles sont leurs Observances. 218 Leur habillement la me me. Basiliers (Moines) de la Congregation d'Espagne. Leur origine. 218 Sont soumis au General de l'Ordre de saint Basile en Italie Officient selon le Rit Latin. la m'sme. Leurs observances & leur habillement. Ont des Oblats qui se donnent eux & leurs biens à la Religion. Lam fine. Basiliens Reformez in Espagne Commencement de cette Reforme. Demeurent d'abord dans des Ermitages que le Pape érige en Monasteres. Sont unis avec les autres Moines Basiliens d'Espagne. La melme. Ne peuvent s'accorder ensemble. la Sont separés par le Pape Clement V.II. qui donne des Constitutions aux Ce que contiennent ces Constitutions. la mesme. Ces Constitutions causent de la divifion entr'eux Urbain VIII ordonne qu'il n'y aura que la quatrième partie de Religieux Eccij

destinée pour le Chœur, & que le reste sera de Freres Laïcs la mesme. Les Religieux du Chœur s'adressent à Innocent X. pour augmenter leur nom- Beynes ( Jacques de ) Grand-Maistre de bre & diminuer celuy des Freres Laïcs, qui est reduit par le Pape aux deux tiers. Ont encore differend entr'eux pour le mesme sujet, qui est terminé par Alexandre VII. la me me. Les Freies Laïes peuvent exercer les principales Charges ausquelles il n'y a point de Jurisdiction spirituelle anne-∡éc Ces Moines ne peuvent porter de Coule Monachale. Basiliennes d'Orient (Religieuses) ont la pluspart à l'imitation des Moines de faint Basile, embrassé l'erreur & le Schisme. N'ont dans la pluspart de leur Monastere aucun Superiour, & vivent sans aucune Regularité. Vivent plus regulierement en Europe que dans l'Asie. la mesme. Quel est leur habillement. la mesme. Ceremonies qui s'observent lorsqu'elles reçoivent l'habit de Religion. la mesmr of 236 Basiliennes d'Occident ( Religicuses ) ne suivent plus le Rit Grec, excepté dans le seul Monastere de Philantropos à Messine. Alexandre VI. permet à celles de Palerme de reciter le Breviaire des Dominicains, qu'elles quittent dans la suite pour prendre le Romain par l'ordre d'Innocent XI. la mome. Habillement de ces Religieuses d'Occident. la mesme. Beates. Voyez Mantelées. Bellarm n ( le Cardinal ) son sentiment touch int l'Origine des Carmes. Beres. Les Moines Mingreliens sont appellés Beres. Voyez Mingreliens. Berull. (le Pere) Fondateur des Prestres

de l'Oratoire en France, & ensuite Car-

dinal, va en Espagne pour amener en

France des Religieuses Carmelites. 366 Nommé par le Pape Clement VIII.

pour l'un des Superieurs de ces Reli-

Est ant General de sa Congregation,

est commis par le Pape Paul V. pour

faire la vilite des Monasteres de ces Re-

gi cuses.

B l'ettes, vicces d'étoffe d'or, d'argent ou de couleur, qui se couloient autrefois sur les habits. On appelloit aussi Billettes une enseigne en forme de Barillet, qu'on met aux licux où l'on doit l'eage. lam:∫me-Billettes. Ce nom n'a point esté donné à Paris aux Carmes de l'Observance de Rennes, à cause du Scapulaire en forme de Billettes qu'ils donnent aux Confreres du Scapulaire, comme pretend le Pere Papebroch. Pourquoy ce nom a esté donné à leur la mesme. Couvent de Paris. Blasse ( Saint ) Ordre Militaire, establi en Armenie pour la défense de la Foy. Quel estoit l'habillement des Chevaliers de cet Ordre. la me me. Bonfiaus (Leon) General de l'Ordre des Caimes, fait ériger par le Pape les Couvents de la Reforme de Sicile en Province. Bonhours (Pierre ) Carme, jette les fondemens de la Reforme des Carmes de l'Etroite Observance, appellés aussi de l'Observance de Rennes. Brocard Supericur des Ermites du Mont-Carmel, demande une Regle pour eux à saint Albert Patriarche de Jerusalem. Ce que contient cette Regle. C Aloyers. Voyez Moines Grees.

ligienses, tant pour luy que pour ics

Successeurs dans ladite Charge de Ge-

l'Ordre de faint Lazare, establit un

Vicaire General en Hongrie.

neral de l'Oracoire.

Cange (M. du ) Sa Lettre à M. d'Herouval au sujet du differend que les Carmes avoient avec le Pere Papebroch Jesuite. Reponse injuriouse à cette Lettre, que les Carmes font courir sous le nom de M d-Herouval. Canobin, principal Monastere des Moines Maronites.

Caraffa (Pyrrhus Louis) prend le titre de Grand - Maistre ou Commandeur General de l'Ordre de saint Lazare de Jerusalem dans l'une & l'autre Sicile.

180

303

305

Carmes. Differend qu'ils ont avec les Continuateurs des Actes des Saints du P. Bollandus Jesuite, parce qu'ils ne les avoient pas fait descendre du Prophete Elie. 281. of Suvantes. Rendent le P. Papebroch, seul responsable de tout ce qui est dans ces Actes des Saints des mois de Mars, Avril, & May. D fferends Libelles qu'ils font contre ce la me/me & f. ivantis. L'accusent d'avoir commis deux mille erreurs dans les quatorze Volumes, à la teste desquels son nom se trouve, & les dénoncent au Pape Innocent XII. Dénoncent aussi ces Livres à l'Inquisition d'Espagne où ils sont condamnés. la mesme er survantes. Dénoncent à la mesme Inquisition, comme Heretique & Schismatique la Lettre que l'Empereur Leopold I. avoit escrite en faveur des Actes des Saints des Bollandistes. L'Inquisition d'Espagne condamne aussi tous les Livres concernant ce differend des Carmes & des Jesuites. la mesme. Innocent XII. impose silence sur la question de la primitive Institution de l'Ordre des Carmes par les Prophetes Elie & Elisce, qui avoit donné lieu à ce differend. Bref de ce Pape à ce sujet. la mesme. Carmes. Peu d'accord entr'eux au sujet de la premiere Regle qu'ils ont suivie. 301 & survantes. N'ont point eu pour Regle ni celle de saint Basile, ni le Livre de l'Institution des Moines faussement attribué à Jean II. Patriarche de Jerusalem. 303 Saint Albert Patriarche de Jerusalem, leur donne la Regle qu'ils suivent pre-Pretendent que cette Regle est tirée des escrits de saint Basile & de Jean II. Patriarche de Jerusalem. 106 Le nient dans la suite sur ce que les Religieux Basiliens les regardoient comme Freres. Veulent bien reconnoistre cette alliance, mais pretendent avoir le droit d'aisnesse, regardant saint Basile comme l'un des enfans du Prophete Elie-Intentent procés aux Basiliens, sur ce qu'ils avoient dans un de leurs Cou-

vents, un Tableau du Prophete Elie. qui n'estoit pas habillé en Carme. la me me. Ce procés terminé en faveur des Basiliens aprés dix ans de contestation. 309 Deputent des Religieux vers le Pape Innocent IV. pour le prier de corriger & mitiger leur Regle. la me/me. Corrections & Mitigations faites dans cette kegle. la mesme. Carmes. Grand progrés de leur Ordre depuis leur passage en Europe. 317 Leur commencement en Italie. la mes-En Angleterre. la me∫me. En France. Saint Louis les establit à Paris. la mes. Quelles sont les Provinces de cet Orla me/me. Couvents soumis immediatement au General. la misme. Deux Generaux en melme tems dans cet Ordre. Carmes. Estoient anciennement appellés les Barrés, à cause que leurs Chapes estoient barrées de blanc & de tanné. Peu d'accord entr'eux touchant ces barres, pour sçavoir si elles estoient en pal ou en faice. la mesme & 321 Appelloient autrefois leurs Chapes, Carpettes. Plaisante pensée de quelques Carmes fur l'origine de ces barres. la me me. & Pief. pag. zzviij. Quittent ces barres & prennent des Chapes blanches. N'ont porté le Scaphlaire que plusieurs années après leur passage en Europe. lame/me. Carmes, appellés de l'Observance, suivent la Regle mitigée par Innocent IV. Carmes Reformés de la Congregation du Mont-Olivet. Cette Congregation ne consiste que dans un Couvent qui dépend du General. Carmes Reformés de la Congregation de Mantonë. Leur Origine. 327. 👉 suiv. Sont d'abord gouvernés par un Superieur qui prend le titre de President General. Eugene IV. leur accorde des privileges, & leur permet d'élire un Vicaire iam. me. On leur donne l'Eglise de Notre Dame de Laurette qu'ils ont desservie Ecc iij

33 E pendant un tems. Obtiennent un Couvent à Rome. La melme. Leurs Observances & leur habille-332. 6 333 Carmes Reformes de la Congregation d'Alby, font comme un Corps separé de l'Ordre. Cette Congregation reunic à l'Ordre. la mesme. Carmes de la Reforme de Turin, Origine de cette Reforme. Son progrés. la mesme. Carmes de la Reforme de Sicile, se disent du premier Institut. 337 Par qui reformés. Forment une Province separée sous le nom de Monte Santo. la m: (me. Peu d'accord entr'eux, ce qui fait que leur Province est separée en deux dans la mesme. Carmes du premier Inftitut, en France, par qui institués. Quelles estoient leurs Observances. in Suppression de cette Reforme. la mes. Carmes de l'Observance de Rennes en France, leur Origine. Progrés de cette Reforme. Le Couvent des Billettes à Paris est de la mesme Reforme. la mesme. Elle est introduite dans plusieurs Couvents de Flandre. Les Constitutions dressées par les Religieux de France, sont communes pour tous les autres qui se diseat de l'Etroite Observance. Carmes Dechausses. Commencemens de cette Reforme. Le premier Couvent establià Durvelle. 351. & Suivantes. La Reforme se perfectionne dans celuy de Pastrane. Les Carmes abandonnent celuy de Durvelle, s'en repentent & le rachetla mesme. Sont divisés en deux Congregations, qui ont chacune leur General. Grand progrés de cette Reforme. la me/me & 357 Leurs Observances. Doivent avoir dans chaque Province un Desert, & les exercices qu'on pratique dans ces D ferts. 61. ♂ ∫u'v. Leur habillement. 358

Carmes Dechaussés de la Congregation

LE d'Espagne. Cette Congregation érigée par Clement VIII. Nombre des Provinces de cette Congregation. Carmes Dechaussés de la Congregation de sains Elie. Cette Congregation érigée par Clement VIII. Nombre des Provinces de cette Congregation. la mesme-Voyez Seminaire. Carmes Dechaussés de la Congregation de saint Paul, érigée par Paul. V. Les Religieux de cette Congregation devoient aller en Mission pour procurer la Conversion des Insidelles. La Suppression de cette Congregation, & Erection d'un Seminaire pour des Missionnaires de la mesmeResorme.la mes-Voyez Seminaire. Carmelites (Religieuses) leur origine. 323. 6 325 Carmelites Dechaussées, leur origine.344 Leur premier Monastere à Avila. 345. Observent la Regle primitive donnée par saint Albert avec la Declaration d'Innocent IV. leurs Constitutions sont approuvées par le Pape Pie IV. Leurs Observances. 357. O 358. Leur habillement. la mosme. Cormelites Dechaussées de France, tirent leur Origine de celles d'Espagne. 366 Difficultés que l'on eut pour en faire venir d'Espagne. la mesine. Leur premier Monastere à Paris. 367 Reglemens du Pape Clement VIII. pour la direction de ces Religieuses. La mesme & survantes. Differends entre leurs Superieurs & les Visiteurs. 370. 👉 suivante:. Quelques Monasteres de ces Religieu. ses veulent se soustraire de la Jurisdiction des Superieurs, & se soumettre à celle des Carmes Dechaussés. Bref du Pape Paul V. à ce sujet. la L'affaire de nouveau agitée sous Gregoire XV. Ce Pontife confirme le Bref de Paul V. Grand progrés de ces Religieuses en Carpettes, nom que les Carmes don-

noient autrefois à leurs Chapes. 320

vellino, Grand-Maistre de l'Ordre de

Carraciol: (Dom Marin ) Prince d'A-

Constantin, renouvelle les Statuts de cet Ordre. Cassien, Fondareur de deux Monasteres à Marseille, l'un d'hommes & l'autre de filles. L'on donne le nom de Regle à ses Institutions, qui sont observées dans plusieurs Monasteres d'Espagne. Il s'y trouve quelques erreurs qui sont corrigées par Victor Evelque de Martyrit. 163 Cassidore, fonde le Monastere de Viviers en Calabre. 163 Catherine du Mont-Sinai (Sainte) Otdre Militaire. Differens sentimens sur le tems de sa Fondation. N'estoit conferé qu'à ceux qui alloient visiter le Tombeau de sainte Catherine sur le Mont-Sinai. la me me. Quelle estoit la marque de cet Ordre que portoient les Chevaliers. La mesme. Erreur de Favin au sujet de la marque de cet Ordre. Moines Grecs du Mont-Sinai pouvoient conferer cet Ordre. ta mesme. Est presentement aboli. l'a mesme. Catholices, nom que prend le Primat de Georgie. Ce qu'il exige pour la Consecration d'un Evelque, pour la Confession, & pour dire la Messe. la mesme. Chanoines Reguliers. Les Chanoines Reguliers sont en differend avec les Ermites de saint Augustin, au sujet du droit d'aînesse. xviij. de la Pref. Jean XXII. pour les mettre d'accord, leur donne en commun l'Eglise de saint Pierre au Ciel d'or à Pavie, & leur en assigne à chacun un costé pour en estre la mesme. le Mailtre. Leurs divisions ne cessant point, on leur donne à desservir cette Egliseà l'alternative pendant un mois. Ces divisions augmentent en 1695. & on leur donné cette Eglise à desservir pendant huit jours à l'alternative. Le me sme. Dispute qu'il y a encore entr'eux au sujet de l'habit & du portrait de leur la mesme. Chartreux, le Pape Clement VIII nomme le General des Chartreux pour Visiteur des Carmelités de France. Les Chartroux ne veulent pas accepted cette charge. Chasuble. Dans les premiers siècles, c'es-

toit un habillement commun aux Clercs, aux Moines & aux Gens du monde, melme aux femmes. Chaftillon (Jeannot de ) usurpe le ritre de Grand Maistre de l'Ordre de saint Lazare de Jerusalem, qui luy est confirmé par le l'abe Pie IV. 267 6 269 Chaite (Aymard de) Grand-Maistre de l'Ordie de saint Lazare de Jerusalem. Che'm. Ville de Pologne a deux Evesques, un Latin & un Gree. Chypre. (Ordre Militaire de ) Guy de Lusignan Roy de Chypre, fonde cet Ordre. Le confere à son frere Amauri & à trois cens François. Quelle estoit la marque de cet Ordre. la mesme. Circoncision, observée par les Egyptiens ou Coptes, & par les Ethiopiens. 116 S'abolit insensiblement chez les Cop-Canobites. Leur avantage sur les Solitai-Quels sont les veritables Comobités. Saint Antoine est le pere des Comobi-Cette qualité attribuée à saint Pachosme par quelques Escrivains. la melme & farvantes. Comnenes (Maison des) possede l'Empire d'Orient. Decadence de cette Maison. la mesme. Commene (le Comté André) le Pape luy affigne une pension de cent escus d'or par mois pour la lublistance Comnene (André Ange Plave ) Prince de Macedoine, cede la Grande-Maistrife de l'Ordre de Constantin au Dut de Parme. Le Pape Innocent XII. confirme cette Ccssion la mo me. Comnene ( Jean - André Flave ) Grand-Maistre de l'Ordre de Constantin. Cette qualité luy est disputée. Obtient de la Cour de Rome une Sentence favorable la me/me. Cede la Grande-Maistrise à Marin Carracciolo Prince d'Avellino la mef. Commene ( Maac ) Cardinal, dernier Archimandrite Regulier du Monastere de: saint Sauveur de Messiné. - ندو Commene (Isaac). Prince cruel, s'emp

276 re de l'Isse de Chypre. Maltraite les Gens de Richard Roy d'Angieterre, que la tempelte avoit jettés sur les costes de cette Isle. la me me. Est pris par Richard, qui le fait lier & sa femme avec des chaisnes d'or. la Comnene ( Pierre ) Prince de Cilicie, Grand Maistre de l'Ordre de Constan-S'oppose à la Creation des Chevaliers de cet Ordre, que des Particuliers faisoient sans titres legitimes. la mesme. Procés intenté à ce sujet. la mesme. Conette ( Thomas ) Carme, presche avec applaudissement en Flandre & en Artois. Grand nombre d'Auditeurs qui se trouvent à ses Prédications. La melme. Va à Lyon suivi de plusieurs Religieux & de quelques personnes du menu la mesme. Convertions qu'il fait dans tette Ville. la mesme. Estime qu'il s'acquiert parmi le peula me/me. Va à Rome dans le dessein de reformer le Pape & les Cardinaux. la me me. Establit en passant une Reforme dans quelques Couvents de son Ordre. 328 Presche à Rome avec emportement contre les mœurs de cette Cour. Le Pape le fait arrester. la mesme. Est brûle publiquement dans Rome. la me me. Son Innocence prouvée par des Miracles, à ce que pretendent les Carmes. Vers à sa louange où il est qualifié la mesme. Confra ries, difference qu'il y a entre les Confrairies & les Tiers Ordres. Configurie du Corion de faint François, establie par le Pape Sixte V. Confrairie du Scapulaire. Voyez Scapu-Constantin Copronime, Empereur, persecute les Moines de l'Ordre de saint Basile, & en condamne plusieurs au banniff.ment. (Ordre Militaire de ) Anti-Condan quité chimer que de cet Ordre 49. 1950 Quelle peut estre sa veritable origine.

Plusieurs Princes confirment les Privileges des Chevaliers de cet Ordre, & leur accordent leur protection. Princes Souverains que l'on prétend avoir esté de cet Ordre. la mesme. Grands Prieurés de cet Ordre. Les Chevaliers sont inquiettés en Espagne au sujet des Benefices qu'ils posse-La Congregation du Concile declare, qu'ils peuvent posseder des Benefices sans avoir Dispense de Rome. la mes. Obligations de ces Chevaliers. Leur habillement dans les ceremonies. la mesme & suivantes. La Grande-Maistrise de cet Ordre qui etboit hereditaire dans la Maison des Comnenes, est cedée au Duc de Parme (François Farnele) pour luy & les Successeurs à perpetuité. Consy (Jean de) Grand-Maistre de l'Ordre de saint Lazare, assemble le Chapitre General de cet Ordre à Boigny. Coptes, Sectes de Chrétiens Egyptiens. Origine de ce nom 114. 6 115 Faussement accusés d'Eutychianisme, & quelles sont leurs erreurs. Maniere de proceder à l'élection du Patriarche de cette Nation. 110 Habillement de ce Patriarche. Leurs principaux Monasteres. 122. 6

Copes (Moines) leurs observances. 317 luvartes. Ceremonies qu'ils observent à la Vesture & à la Profession des Religieux & Religieuses, & de quelle maniere ils font les Reclus. 119. 👉 suivantes. Cornare (Catherine ) Veuve de Jaques de Lufignan Roy de Chypre, cede ce Royaume aux Venitiens. Cosme & Dam en (Ordre Militaire des faints Martyrs. ) Cet Ordre est faux & supposé. Confondu par quelques Escrivains avec l'Ordre des Chanoines de la Penitence des Martyrs. Gour as ( Jean de ) Grand-Maistre de

l'Ordre de l'aint Lazare 164 Couronne (Ordre Militaire de la ) Voyez Ordre de Frise.

D

Dangoan (le Marquis de ) Grand-Maistre de l'Ordre de Notre-Dame

du Mont-Carmel, ordonne des habits de ceremonies pour les Chevaliers & les Officiers de l'Ordre. 395 Deira-libanos, principal Monastere des Moines Ethiopiens de l'Institut de The-

De'ra-libanos, principal Monastere des Moines Ethiopiens dol'Institut de Thecla-haimanot.

Revenus de ce Monastere la mesme.

Dedicaces. Ceremonies qui se pratiquoient autresois dans les Dedicaces des Eglises.

312

Deserts des Carmes Dechaussés, Exercices & observances que ces Religieux pratiquent dans ces sortes de Deserts. 361

Di lier Placa de Catane (le Pere) Carme, entreprend avec le Pere Alphius Licandre, une Reforme de son Ordre en Sicile.

Domusique de Boulogne, Religieux de l'Ordre de saint Dominique, envoyé par Jean XXII. en Armenie, pour y prescher la Foy Catholique. 95. & 245 Convertit plusieurs Schismatiques par sa vie austère & par ses predications.

Durvelle premier Couvent des Cirmes Dechaussés, est abandonné par ces Religieux qui s'en repentent, & le rachetent dans la suite.

Kmiasin, principal Monastere des Moines Armeniens, est comme le centre & le Sanctuaire de la Religion Armenienne.

Elie (le Prophete ) les Carmes prétendent qu'il a esté leur Fondateur. 283. 6

Emerentieme (Sainte) nom que quelques
Carmes donnent à la Bisaïcule de Jesus-Christ.

78
Mise par eux au nombre des Tierçiaires de leur Ordre.

La mesmeEntmanuel Philbert Duc de Savoye, Gre-

Enmanuel Philbert Duc de Savoye, Gregoire XIII. luy donne la Grande-Maistrise de l'Ordre de saint Lazare.

Enfans, sont ordonnez Diacres en Ethiopie, quoy qu'encore à la mamelle. 137
Esclavens (Moines) establis en Boheme & en Pologne. 229
Sont obligés de celebrer l'Offace Divin en Langue Esclavonne. la mesme.
Estienne (Saint) Roy de Hongrie, reconnu pour Apostre de ce Royaume.

Le Pape luy envoye une Croix pour la faire porter devant luy. la nesme.

Etat Monastique, son commencement. 2

Son grand progrés en Orient & en Occident.

53. & 54

Ethiopie. Differens sentimens sur le tems que le Christianisme y sut introduit.

Le Patriarche d'Alexandrie y envoye un Metropolitain, qui prend aussi la qualité de Patriarche. 134 La vie Monastique y est introduite. La

Ethiopiens. Les Egyptiens leur communiquent leurs erreurs & des Observances Judaïques. -134 Les Ethiopiens ajoûtent encore à leur

Rit d'autres Observances Judaïques.

la mesme.

Le Pape Clement VIII. accorde une Eglife à Rome à ceux qui renoncent à l'erreur. 146 Ethiopiens (Moines) sont de l'Ordre de

faint Autoine, & font divisés en plufieurs Congregations.

135
Peuvent exercer des Offices Civils, & avoir des Gouvernemens de Province.

Leurs jeunes & abstinences. 144, 6

Evesques. Les Patriarches & les Evelques en Orient, doivent estre tirés des Cloistres.

Eugene IV. Pape, mitige la Regle des Carmes, & y fait des changemens autres que ceux qui avoient esté faits par Innocent IV.

En quoy consiste les changemens faits par Eugene IV.

Ceux qui suivent cette Regle sont appellés Carmes Conventuels.

Ce Pape fait brûler dans Rome le P. Thomas Conecte Fondateur de la Congregation de Mantouë.

Euthyme le Grand (Saint) fonde une Laure à quatre lieues de Jerusalem 165 N'y veut point recevoir de jeunes gens qui n'ont pas de barbes. la messe

Exarque, parmy les Grecs, est comme le Superieur General des Moines. 63 A inspection sur les Monasteres Patriarchaux, & en doit faire la visite.

202

Digitized by Google

Arnese (François) Duc de Parme, 🗗 Grand-Maistre de l'Ordre de Contantin. Cette Grande-Maistrise luy est confirmée pour luy & ses Successeurs par le Pape Innocent XII. la me∫me. Ferdinard ( Saint ) Roy d'Espagne, incorpore l'Ordre Militaire de Montjoye dans celuy de Calatrava. Fiancs-Armensens. Ce sont les Armeniens convertis à la Foy, les uns en Armenie, & les autres en Pologne. 95. & Suivent le Rit Romain. François d'Assis ( Saint ) est le premier qui a institué un Tiers-Ordre pour des personnes seculieres de l'un & de l'autre fexe. François de Bonne Esperance (le Pere) Exprovincial des Carmes de Flandre, fon Arsenal Historique-Theologique contre les Actes des Saints des Bollandiftes. 283. c 285 Freres-Unis de suint Gregore l'Illuminateur. Voycz Saint Gregoire l'Illuminateur. Frise (Ordre Militaire de) Cet Ordre cst faux & supvosé. Ce que des Elcrivains ont avancé pour montrer son existence. 171. & Suiv. Frinton [ Sebastien ] General de l'Ordre des Carmes, envoye en Flandre des Religieux de la Province de Touraine, pour establir l'estroire observance dans le Couvent de Valencienne. 336

Alaup de Chasteiil, Gentilhomme Jde Provence, se retire au Mont-Lib n. Les Maronites le veulent faire Patriarche de leur Nation. la mesme. Meurt dans un Couvent de Carmes Dechausses. la mesme. Gagan [ Jean de ] Grand-Maistre de l'Ordre de saint Lazare, se demet de cette dignité. Georges de Cepha'enie, condamné aux Galeres pour avoir fait des Chevaliers de l'Ordre de Constantin. 252 In est retiré à cause de son grand âge. la mejmie

Georgies, n'ont que le nom de Chref-Plusieurs ne sont pas baptises par l'ignorance des Evelques & des Prestres. la mesme. Georgiens (Moines) se disent de l'Ordre de saint Basile. La pluspart des Chrestiens de Georgie sont instruits des Mysteres du Christianisme dans leurs Monasteres. la me (mo Georgiennes [ Religieuses ] estant parvenues à un certain age, peuvent baptiser & appliquer les saintes huiles. Scavent mieux leur Religion que les hommes. la mesme. Gerard, Fondateur de l'Ordre de saint Jean de Jerulalem ou de Malthe, estoit Frere Convers de l'Ordre des Carmes, solon ce que disent quelques Selon eux il institua un Ordre de Religieux Tierçaires, sous l'habit & la Regle de celuy du Mont-Carmel. la Gerasime ( Saint ) fonde une Laure proche du Jourdain. Exercices que l'on pratiquoit dans cette Laure. Gereon Saint Ordre Militaire dont on ne composit point l'origine. Gondren [Charles de ] General de la Congregation de l'Oratoire, renonce pour luy & ses Successeurs en cette Charge, du consentement du Chapitre General, à l'Office de Visiteur des Religieuses Carmelites de France, 370. Gregoire Illuminateur [ Saint ] Ordic Religieux sous le Titre des Freres Unis de laint Gregoire l'Illuminmeur, inftitué en Armenie par le Wartabied Jean de Cherna. 264 Composé de plusieurs Azmenieus convertis à la Foy. la me me. Prennent la Regle de saint Augustin & les Constitutions de l'Ordre de saint Dominique. Se soumettent su General de l'Ordre de saint Dominique, & forment une Province particuliere de cet Ordre. la me[me-Gregoire XIII. Pape, accorde au Duc de Savoye le Titte de Grand-Maistre de

. l'Ordre de saint Lazare, & unit cet

Ordre à celuy de saint Maurice. Grena-Forrata. Celebre Monastere de Moines Basiliens en Italie. 218 Euillaume le Pieux, Dac d'Aquitaine & Comte d'Auvergne, ne fonde point des Chevaliers dans l'Eglise de saint Julien de Brioude, comme quelques Auteurs ont cru. Est appellé par saint Mayoul Prince tres-Chrestien. la mefme. Estoit Abbé de saint Julien de Brioula mesme. Guillaume, Evelque d'Antrada, l'un des Commissaires nommés par Innocent IV. pour corriger & mitiger la Regle des Carmes. Quelles sont les mitigations que ces Commissaires firent. la mesme & suiv.

H T Abits. Les Fondateurs d'Ordres qui Lont d'abord habité dans des solirudes , n'ent donné à leurs Religieux que les habits communs aux Paysans. Habillement des anciens Solitaires & des Anachorettes. Des Religioules qui vivoient dans les Communautés dépendantes de saint Athanale. Des Religieuses qui vivoient du tems de faint Jean Chrysostome. 85 Des anciennes Anachorettes.la mesme. Hegumene, nom que l'on donne aux Superieurs des Monasteres des Moines Grecs. Henry IV. Roy de France, demande an Pape Paul V. l'érection de l'Ordre Militaire de Notre-Dame du Mont-Carmel. 387. 👉 388 Ce Prince unit à cet Ordre les Commanderies de celuy de saint Lazare qu'il supprime. Honorius III. Pape, approuve la Regle des Carmes. 307. 👉 310 Honoreus IV. Pape, permet aux Carmes de quitter les Barres qu'ils avoient à leurs Chappes ou Manteaux, & de porter des Chappes blanches. Hormoz, principal Monaltere des Moines Nestoriens, pourquoy ainsi appellé. Hospitaliors. La pluspart des Ordres Hospiraliers font remonter l'Origine de leur Ordre, jusqu'au tems de sainte

Marthe qu'ils reconnoissent pour leur Fondatrice. zziij. de la Prf. Hugues Cardinal de sainte Sabine, surnommé de saint Cher de l'Ordre de saint Dominique, l'un des Commissaires nommés par Innocent IV. pour corriger & mitiger la Regle des Car-Quelles sont les corrections & les mitigations que ces Commissaires y firent. la me∫me & 310

Acobites, suivent la doctrine de Dioscore, de Severe d'Antioche, & de Jaques furnommé Zanzale. Ont pris le nom de ce dernier & pourquoy. la mosme. Disent Anatheme à Eutychés. Quelle est leur principale erreur. la facebites [ Moines ] leur principal Monaftere, leurs observances & leur habillement. Jacomolli [ Emille ] Vicaire General de l'Ordre des Carmes, reforme la Regle des Tierçaires de cet Ordre. Jacques Zanzale Heresiarque & Chef des Jacobites, pourquoy appellé Zanzale. Est secrettement ordonné par les Evelques de la Secte. Est regardé comme Saint par ceux de sa Secte. la mesme. Jean Basile Grand Duc de Moscovie, fait brûler un grand nombre de Monafteres à Novogorod & aux environs, & fait tuer tous les Abbés 🕊 les Moi-MCS. Fait lier l'Archevesque de cette ville far une Cavalle avec plusieurs instrumeas de Musique pendus à son cou, & l'oblige de jouer du Flageollet. La Oblige la Princesse Salomée sa femme à se faire Religieuse sous pretexte de sterisité, quoyqu'elle accouchast un mois aprés. Jean II. quarante-quatriéme Patriarche de Jerusalem, les Carmes luy attribuent le Livre de l'Institution des Moines, qu'ils pretendent avoir elté la premiere Regle qu'ils ont furvic. Ce Livre est regardé comme saux & supposé par les Sçavans. la mesme. Les Carmes peu d'accord entr'eux au F f f ij

sujet de ce Patriarche. 102 Sentiment de Jean le Gros l'un des Generaux de cet Ordre. la mesme. *Jean*Abbé du premier Monastere des Acémetes à Constantinople, transfere sa Communauté à une demie lieuë de cette ville, pour y vivre avec plus de tranquilité. Jean de Jesus [ le Pere] General des Carmes Dechaussés de la Congregation de saint Elie, obtient du Pape Paul V. l'érection d'un Seminaire dans Rome, pour les Religieux de la Congregation qui veulent aller dans les Missions. 359. Voyez Seminaire. Jean de Cherna, Armenien celebre Vvartabied, institue l'Ordre des Freres-Unis de saint Gregoire l'Illuminateur. Ignace-Pierre, Jacobite Catholique, est fait Patriarche des Jacobites. Envoye la Profession de Foy à Rome. la mesme. Est déposé par la cabale des Heretila mesme. Retabli à la solicitation du Roy de France. la mesme. Est persecuté de nouveau par les Heretiques, & renfermé dans le Chatteau d'Adané où il meurr pour la défense de la Foy. la mesme. Indiens [ Ordre des ] esteit une branche de celuy des Carmes. Quel estoit l'habillement des Religieux de cet Ordre. la mesme. Indulgarces Les Carmes en pretendent plusieurs qui ne peuvent pas leur avoir esté accordées. 310. 6 311 Les Papes n'ont commencé à en accorder qu'à la fin du onzième Siécle pour les Dédicaces, Translations de Reliques & autres solemnitez. 312. 6 aux additions. Innocent III. Pape convoque le Concile de Latran. Innecent IV. donne commission à deux Cardinaux, pour corriger & mitiger la Regle des Carmes. Approuve les corrections & les mitigations qui y furent faites par ces Commissaires. Ceux qui suivent cette Regle sont appelles Carmes de l'Observance. 14 me me. Les Carmes & les Carmelites Dechauses l'observent aussi, & clie est

regardée dans l'Ordre comme la premiere & la primitive. la me/mei Ce Pape escrit aux Princes Chrestiens en faveur des Carmes. Innocent VIII. Pape, supprime l'Ordre de saint Lazare, & l'unit à celuy de saint Jean de Jerusalem. Innocent XII. Pape, impose silence sur la question de la primitive Institution & succession de l'Ordre des Carmes par les Prophetes Elie & Elisée. Bref de ce Pape à ce sujet. la me/me. Confirme au Duc de Parme pour luy & ses Successeurs la qualité de Grand-Maistre de l'Ordre de Constantin. 257 Josaphat Kuncenitius. Voyez Kuncenitius. Irenarion, nom que l'on donna au Monastere des Acémetes proche de Constantinople, & pourquoy. Irene Ducas, femme de l'Empereur Alexis Comnene, fait bastir à Constantinople un celebre Monastere de filles à qui elle donne des Constitutions. 233 ¿ Ce que contiennent ces Constitutions. la me/me. L'aïe [Saint] sa Regle propre pour les Ermites. Justinien, Empereur, fait condamner à Constantinople les Acémetes qui avoient suivi les erreurs de Nestorius. Envoye à Rome sa Profession de Foy, avec l'Edit qu'il avoit fait touchant ce

envoye a Rome la Protession de Foy, avec l'Edit qu'il avoit fait touchaut ce que l'on devoit croire, qui y sont apa prouvés.

K

Concenirius [ le Bienheuteux ] Archevesque de Polocko, tué par les Heretiques & Schismatiques Grecs de Vitepski. 181.6 182

Abadie, Prestre Apostat de l'Eglise
Romaine, se retire patmy les Carmes du premier Institut en France. 339
Y commet beaucoup de desordres qui
font supprimer cette Resorme. la mes.
Laures. Demeures de Solitaires qui vivoient dans des cellules éloignées les
unes des autres 34.6 164
Saint Chariton sonde la premiere Laure. 164
Laure de saint Euthyme le Grand. 165
Laure des Pyrges ou des Tours sondée

· par l'Abbé Jaques. Laure de Malische fondée par le Bienheureux Firmin. la meime. Laure de Mariche, fondée par Severien. la mesme. Laure d'Elcerabe, fondée par Julien. la me me. **Zaure** de laint Geralime. 168 Observances des Moines de cette Laula mesme. Laure des Eliottes, bastie par le Solitaire Antoinc. la mesme. Lazare [ Saint ] Ordre Militaire, sentiment de Maimbourg sur l'Origine de cet Ordre. 258. & Suiv. Les Lepreux y estoient reçus Chevaliers. Ne pouvoient élire qu'un Lepreux pour Grand-Maistrela mesme. Plusieurs Princes prennent cet Ordre fous leur protection. Alexandre IV. donne aux Chevaliers la Regle de saint Augustin. la mesme. Estenduë de la Jurisdiction du Grand-Maistre. la mesme. & suiv. Nomination des Grands-Maistres appartient au Roy de France. la mesme. Innocent VIII. supprime cet Ordre & l'unit à celuy de saint Jean de Jerusa-La Bulle de ce Pape n'a point lieu en France où cet Ordre subsiste toujours. la mesme. Leon X. le rétablit en Italie, & reconnoist l'Hospital de Capoue pour Chef de l'Ordre. 267 Titre de Grand-Maistre usurpé en Itala mesme. Ce Titre est accordé au Duc de Savoye par le Pape Gregoire XIII. qui unit l'Ordre de saint Lazare à celuy de S. Maurice. Protestations faites par le Grand-Maistre legitime en France contre cette bnion. Les Chevaliers de cet Ordre en France, sont maintenus dans la possession des Commanderies. la me [me. Henry IV. Roy de France supprime cet Ordre, & l'unit avec toutes les Commanderies qui en défendoient à l'Ordre de Notre - Dame de Mont-Carmel. . Les Chevaliers de saint Lazare faisoient autresois des voux solemnels.

Quel estoit leur habillement. la mesme & Suivantes. Leon IV. Pape, fait bastir à Rome la Ville neuve, appellée de fon nom Leonine, & à present le Bourg de saint Pierre. Ceremonies qui furent pratiquées dans la benediction de cette nouvelle Ville. la molme. Leon X. Pape, establit l'Hospital de Capoue pour Chef de l'Ordre en Italie. Leepel, ville de Pologne, a trois Archevesques; un Latin, un Grec, & un Armenica. Leofold, Empercur, escrit au Pape & au Roy d'Espagne en faveur des Actes des Saints des Bollandiftes. Les Carmes dénoncent à l'Inquisition sa Lettre au Roy d'Espagne, comme Heretique & Schismatique. la mesme. Levi | Jean de ] Grand Maistre de l'Ordre de saint Lazare. Licandre [ le P. Alphius ] Carme, entreprend une Reforme de son Ordre en Louis VII. dit le Jeune, Roy de France, donne la Terre de Boigny à l'Ordre de saint Lazare. Louis [ Saint ] Roy de France, fait de grands biens à l'Ordre de saint Lazare. Fait venit des Carmes à Paris, & leur fonde un Couvent. Les Carmes, par reconnoissance, le mettent au nombre des Tierçaires de leur Ordre & des Confreres du Scapulaire, quoyque ce Prince soit more avant l'establissement de leur Tiers-Ordre & de la Confrairie du Scapulai-Luzignan (Guy de) Roy de Jerusalem, perd le Royaume de Jerusalem dont les Infidelles s'emparent. Vend ses pretentions sur ce Royaume à Richard Roy d'Angleterre, qui luy - donne en échange l'Isle de Chypre. La Se fait Roy de Chypre, & fonde l'Ordre de Chypre ou du Silence. la mes.

M

Macaire. Deux Saints de ce nom Difciples de faint Antoine. 160 Macaire (Saint) principal Monastere des Eff iij

Moines Coptes. Le Patriarche d'Alexandrie aprés son Ordination, aïant visité l'Eglise d'Alexandrie & la principale du Caire, & y avoir celebré la Liturgie, est obligé d'aller faire la mesme ceremonie au Monastere de saint Macaire. La mosme. Les Patriarches estoient obligés d'y aller demeurer pendant le Caresme. Macaire l'Alexandrin, ou le jeune, se xetire à Tabennes vestu en Artisan, est admis dans la Communanté & reconnu par faint Pachome. L'on doute que la Regle qui est sous foa nom foir de luy. Cette Regle est introduite dans quelques Monasteres de France. Macrine (Saince) persuade à sa mere de faire de la mailon un Monastere de Vierges dont elle est Superieure. 232 Vit dans une grande pauvreté, & sa la mesme. Mantelles, on appelle on Italie Mantelées ou Pinzoches, certaines femmes habillées en Religieuses qui sont de quelque Tiers Ordre, & demeurent dans leurs maisons particulieres. 379 Mar-Joseph, Patriarche des Nestoriens, reconnoilt ses erreurs & se retire à Rome où il meurt aprés y avoir demeuré plusieurs années. Marcel (Saint) Abbe du Monastere des Acémetes prés de Constantinople, reconnu par quelques Escrivains pour Fondateur de cet Institut. la mesme. Sa mort. Mareiil (Aignan & Claude de ) Grands-Maistres de l'Ordre de saint Lazare. 265. 6 266 Marie de Tesus (la Mere) fonde un Couvent de Carmelites sous une Reforme particuliere. Sainte Therese modere les grandes austerités de ces Religieuses & leur donne les Constitutions. Ne veulent pas se soûmettre à l'obéissance de l'Ordre. la mesme. Marie de l'Incarnation (Sœur ) Religieuse Carmelite Dechaussée. V. Aca in Maronites, Secte de Chrestiens en Ocient, pourquoy ainsi appellés. 86. & suiv. Se reunissent à l'Eglise Romaine. 88 Principaux Monaîteres des Moines de rette Nation. la m+/me & /uru. Quelles tont leurs observances & leur

LE habillement. Se disent de l'Ordre de saint Antoine. Manière de proceder à l'élection du Patriarche de cette Nation, & quel est l'habillement de ce Patriarche. Maronises (Religieuses) celles qui demeurent à Alep observent la Regle de saint François sous la direction des Capucins. Marsham (le Chevalier) quoyque Protestant, parle favorablement des Ordres Religieux. vij. de la Pref. & 58 Deplore la ruine des Monasteres d'Angleterre. Marsin (Saint) Evelque de Tours, avant que d'estre Evesque, bastit un Monaltere proche de Poitiers, & estant Evesque, en bastit un ausre dans la Ville Epileopale. Maxime (Saint) Disciple de saint Martin, se retire dans le Monastere de l'iste-Barbe proche de Lyon. Fondarion de ce Monastere. la mesme. Melchines. Ce nom a esté donné aux Chrestiens d'Orient, qui obéirent aux Décissons du Concile de Calcedoine. Ont embrassé dans la suite les erreurs la mesme. Il y a des Religioux & des Religiouses parmy cux, qui suivent la Regle de Saint Basile. Melottes. Manteaux faits de peaux de Brebis. Millaud (Pierre ) General de l'Ordro des Carmes, demande permission pour ses Religieux au Pape Honorius IV. de porter des Chappes blanches & de quitter les barrées. Mingreliens, n'ont que le nom de Chref-La phispart ne sont pas baptisés par l'ignorance des Evelques & des Prel-Leur Prince contraint les Evesques & les Ecclesiastiques d'aller à la guerre. N'ont aucune idée de la Foy & de la Religion. Mingreluns ( Moines ) sont appellés Leur Vocation vient de leurs parens, qui les declarent Beres dés leur en-

Leur habillement.

la me/me-

Mingreliennes (Religieuses) ne gardent pas la Closture, & peuvent quitter la Vie Monastique quand bon leur semble. Mochear, Moine Armenien de l'Ordre de saint Antoine, persuade à quelques autres de se soumettre à l'Eglise Romaine. Se retirent dans la Morée où la Republique de Venise leur accorde des Monasteres. la me me. Moines. Differents noms qu'on leur a donné. Ne sembloient former qu'une mesme Congregation, par rapport aux observances & aux vestemens qui estoient uniformes. Les Latins passoient aisément chez les Grecs, & les Grecs chez les Latins. la mesme. Habillement des anciens Moines de la Palestine. Moines Grees, appellés Caloyers. Trois fortes de degrés parmi eux ; les Novices, les Parfaits & les plus par-Divisés en Comobites, en Anachorettes, & en Reclus. la mesme. Leur Office Divin. la mesme & 183 Leurs Carelmes. Ceremonies qui s'observent en leur donnant l'habit. En quoy confiste le grand & Angelique habit. . 188 Leurs occupations 190 Ont des Visiteurs ou Exarques. 191 Les Superieurs n'osent leur imposer de rudes penitences, & pourquoy. Les Superieurs aprés leur élection doivent estre confirmés par l'Evesque Diocelain. la mesme. Ceremonies qui s'observent en cette la mesme. occasion. Ceremonies qu'ils observent aux enterremens des Religieux. Leurs principaux Monasteres. Fable que ceux du Mont-Athos debitent au peuple pour l'entretenir dans le Schisme avec l'Eglise Romaine. 200 Penitences que les Prestres imposent à ceux qu'ils confessent, & dont ils retirent de grosses sommes. Monasteres, n'estoient pas parfaits avant faint Antoine. On observoir plusieurs Regles'dans un melme Monastere.

Monothylites. Nom que l'on donne à ceux qui croyent qu'il n'y a qu'une Nature en Jesus-Christ. Mons-Athes. Description de cette montagne. Appartient aux Moines Grecs qui y ont vingt-trois Monasteres. la mesme. Mont - Frac. Ordre Militaire. Voyen Mont-joye. Mont-joye. Ordre Militaire establi en Palestine pour la défense des Saints-Est approuvé par le Pape Alexandre la mesme. Quelle estoit la marque de cet Ordre. Les Infidelles s'estant emparés de la Terre-Sainte, les Chevaliers se retirent en Espagne. la mesme. Alfonse IX. Roy de Castille, leur donne le Chasteau de Mont-frac dont ils prennent le nom. Mons-Sinaï, celebre Monastere de Moines Grees. L'Abbé de ce Monastere est Archeves-Description de ce Monastere. Moscovites, sont instruits du Christianisme par les Grecs, qui leur enseignent austi leurs erreurs. Chez ces Peuples le divorce est permis entre le mari & la femme. Le pretexte le plus plaufible du divorce est la devotion. Lasterilité est aussi une cause du di-Mescevites (Moines) sont de l'Ordre de Saint Basile. Ont changé beaucoup de chofes à la Regle de ce Saint. Ont un grand nombre de Couvens. 14 Les Chrestiens Apostats, ses Tartares & les Païens, qui embrassent la Religion des Molcovites, doivent faire une Retraite dans leurs Couvens. Sont de grands ignorans. la mesme. Mossoviers. Religioules, sont renfermées dans les Monafteres malgré elles, & fans aucune vocation pour la Vie Religieule. Une femme accusée par son mary de ne luy estre pas fidelle, est condamnée, sans estre entendue, à prendre Thabit Religiour. in me me,

TErestang (Charles de ) Grand Maistre de l'Ordre de Notre Dame de Mont-Carmel, fur les Provinons du Roy Louis XIII. Nerestang (Charles-Achilles de ) Grand Maistre de l'Ordre de Notre-Dame de Mont-Carmel, sur les Provisions de Louis X. V. prend le premier, le titre e de Grand-Marstre de l'Ordre de Nostre-Dame de Mont-Carmel, & de saint Lazare de Jerusalem Nerostang ( le Marquis de ) fils du precedent, Grand-Maistre de l'Ordre de Notre - Dame de Mont-Carmel, se demet de cette Charge entre les mains du Roy Nerestang (Philbert de ) Grand-Maistre de l'Ordre de faint Lazare. Supprimé par Henry IV. Roy de France, qui luy donne la Grande-Maistrise de l'Ordre de Notre-Dame de Mont-388. **6** 389 Ner. stang ( Claude de ) fils du precedent, est reçu en survivance dans la Charge de Grand Maistre de l'Ordre de Notre-Dame de Mont-Carmel. Nestreien: Leur Heresie est la plus estenduë en Orient. Ne sont point gouvernés par deux Patriarches, comme out escrit plusieurs Auteurs. la mesme. Nesteriens (Moines) sont de l'Ordre de Saint Antoine. Ont plusieurs Couvens doubles de Religieux & de Religieuses. la mesme. Quels sont leurs observances. la mesme. **₼** 108 Leur habillement. la mesme. Nicolas V. Pape, permet aux Carmes de recevoir des Religieuses de leur Ordre. Nicolas d'Aloffio, banni de l'Estat Ecclesiastique, pour avoir fait des Chevaliers de l'Ordre de Constantin.

Norra Dame de Mont - Carmel, Ordre Militaire, Paul V. érige cet Ordre à la supplication d'Henry IV. Roy de France. 387. & 388

Permet aux Chevaliers d'avoir des penfions sur des Benefices, quoyque mariés. 387

Notre-Dame de Mons-Carmel, Ordre Re-

Leur prescript leurs obligations. la me/me. Henry IV. supprime l'Ordre de saint Lazare, & unit à celuy de Notre Dame de Mont Carmel toutes les Comz manderies & Benefices qui en dépendoient. Nomme pour premier Grand-Mailtre le Marquis de Nerestang. Remontrance du Clergé de France au Roy, au sujet des pensions que les Chevaliers peuvent avoir sur des Benez fices. Le Cardinal de Vandosme estant Legat en France, donne une Bulle pour l'union de ces deux Ordres. Le Roy Louis XIV. unit à l'Ordre du Mont-Carmel les biens de plusieurs Ordres qui estoient reputés supprimés.

Chambre establie composée de quelques Officiers du Conseil de ce Prince, pour l'execution de son Edit.

Autre Edit de ce Prince, pour unir à cet Ordre les Hospitaux fondés pour la reception des Pelerins.

Autre Edit de ce Prince, par lequel il revoque le dernier, & defunit de l'Ordre de Notre-Dame de Mont-Carmel, les maisons & les biens posseés avant le premier par quelques Ordres Religieux.

394

Le Marquis de Dangeau estant Grand-Maistre de cet Ordre, ordonne des habits de ceremonies pour les Chevaliers.

Ceremonies qui s'observent à la reception de ces Chevaliers. 396 Notre-Dame de Mont-Carmel. Archiconfraternité. Voyez Archiconfraternisé.

O

Mar Roy d'Arabie, s'estant rendu maistre de la Terre-Sainte, désend aux Carmes de porter des chapes ou des manteaux blancs, & leur ordonne d'en porter avec des barres blanches & noires.

Ordination. Abus surprenans qui se commettent dans les Ordinations en Ethiopie.

137

Orlandi (Mathieu) General des Carmes, & essuite Evesque de Cephalu.

383

Pacheme

me (me.

la-me stee

Sa Reponse au Pere Sebastien de saint

Paol.

Tome Is

| <b>p</b> .                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PAchone (Saint) sanaissance. 154<br>Est enrollé dans les Troupes de l'Em-                                                               |
| pereur Maximin.  Embrasse la Vie Solitaire.  la mesme.  Un Ange s'apparosst à luy, luy donne une Regle, & luy ordonne de bastir         |
| un Monastere. 156 Ses premiers Disciples. 157 Quel estoit l'habillement de ses Moi-                                                     |
| nes. la mesme.  Est l'Auteur des premieres Congrega- tions Religieuses. 158                                                             |
| Establit des Religieuses de son Ordre-<br>la mesme.  Sa mort.                                                                           |
| Papebroci ( le Pere ) Jesuite, n'admet<br>point de Monastere avant saint Pacho-<br>me, son sentiment combattu. 44.6                     |
| fuivantes.  Ce qu'il dit de l'origine de l'Ordre des Carmes. 284                                                                        |
| Leur dispute d'anciens Couvens qu'ils<br>pretendent leur avoir appartenus avant<br>le douziéme siècle. 285                              |
| Attaqué par le Pere Daniel de la Vier-<br>ge Marie, qui écrit contre luy. la<br>mesme.                                                  |
| Et par le Pere Valentin de faint Amand.  287  Libelles que les Carmes font courir                                                       |
| Representé comme un Hercule Com-<br>modien dans un autre libelle. 291                                                                   |
| Dénoncé par les Carmes au Pape In-<br>nocent XII. & à l'Inquisition d'Espa-<br>gne. 292                                                 |
| Accusé par le Pere Sebastien de saint<br>Paul, d'avoir avancé deux mille Er-<br>reurs dans les Actes des Saints de la                   |
| Continuation de Bollandus. la mesme. Principales erreurs dont il estoit accu- la mesme de suivantes. Les quatorze Volumes des Actes des |
| Saints aufquels il avoit eu part, font<br>condamnés par l'Inquisition d'Espa-                                                           |
| gne. 253 Cette Inquisition luy permet de répon-<br>dre aux Censures qui avoient esté por-<br>tées contre ses Ouvrages. 254              |
| Ne sont point condannés à Rome. la                                                                                                      |

Paphnuce ( Saint ) on luy attribue une Postrane, second Couvent des Carmes Dechaussés, pretend le droit de Pri-Les Chapitres Generaux s'y tiennent. la mesme. Patrice ( Saint ) introduit la Vie Monastique en Irlande. Paul ( Saint ) premier Ermite, sa retraite dans le Desert. Y est visité par saint Antoine. la mes. Son corps porté à Venile & ensuite à Est appellé premier Ermite, quoyqu'il y ait eu des Solitaires avant luy, & pourquey. Sa Tunique faite de feuilles de palmes, conservée dans l'Abbaye de saint Antoine en Dauphiné. Paul de saint Sebastien (le Frere ) Religieux Hospitalier de l'Ordre de saint Jean de Dieu, dorne le plan d'une Histoire Patriarchale, pour opposer à l'Histoire Prophetique des Carmes. xxj. de la Pref. Pretend que le Patriarche Abraham a fonde son Ordre. Que les maisons de ce Patriarche, de Lot, de Laban, & meime la Piscine Probatique, estoient des Couvens de cet Ordre. En met mesme jusque dans les Limbes. Pazzi (Sainte Marie Magdelaine de) Religicuse Carmelite canonisée par le Pape Clement IX. Penitence des Marigres Ordre Militaire. Voyez Ordre de saint Cosme & de saint Damien. Penitentes d'Orviete (Religieuses) leur origine. Suivent la Regle & ont l'habit des Carmelites Dechaussées. la mesme & Renoncent à l'année de probation, & font profession en recevant l'habir. Ceremonies qui s'observent en leur' donnant l'habit. la mesme. Philarmetos. Celebre Menaftere de Religieuses Basiliennes à Messine, ou elles suivent le Rit Grec. 237 Philippini ( Jean-Antoine ) General de l'Ordre des Carmes, fait recevoir l'étroite Observance en'Allemagne. 3383

Phoeas ( Jean ) son Voyage en Terre-Ce qu'il dit de l'origine de l'Ordre des Carmes. la me[me. Pie 11. Pape, mitige la Regle des Carmes, & y fait des changemens autres que ceux qui furent faits par les Papes Innocent IV. & Eugene IV. Ceax qui suivent cette Regle ainsi mitigée, sont appellés Carmes Conventuels. la me(me Pie IV. Pape, accorde de grands Privileges à l'Ordre de saint Lazare. 263. 6 fuivantes. Pie V. revoque en partie les Privileges que son Predecesseur avoit accordés à l'Ordre de saint Lazare. Pinzoches. Voyez Mantelées. Plurimanos. Couvent fabuleux que le Pere d'Ureta Jacobin attribue à son Ordre en Ethiopie. xxvij. de la Pref. Fables qu'il debite à ce sujet. XXVII Porte-Croix ( Religieux ) font remonter l'origine de leur Ordre jusqu'au Pape saint Clet, qu'ils reconnoissent pour leur Fondateur. xxiij. de la Pref. Porte-Croix (Chevaliers) il y avoit en Hongrie des Chevaliers appellés Portc-Croix, & pourquoy. Posthame (Saint) Abbé de Pisper, on luy attribuë une Regle. 161 Presmilie, Ville de l'ologne, a un Evesque Latin & un Evesque Grec. Prophetes. Troupe de Piophetes habillés en Carmes & mesme avec le Scapulaire, qui, dans differentes attitudes font la reverence au Prophete Elie sortant du sein de sa Mere, representés dans une Estampe que les Carmes ont fait graxxiv. de la Preface. Pythagore. Theses soutenuës à Beziers par un Religieux de l'Ordre des Carmes, ou il voulut prouver que Pythagore & ses Disciples estoient Religieux de cet Ordre. xxiv. de la Pref. Voyez Tessier. R

Ahoza (Michel) Archevesque de Kiovie & Metropolitain des Grecs dans la Russie Blanche & la Russie Rouge, renonce à l'Erreur, & persuade la mesme chose à plusieurs Evesques & à plusieurs Moines de ces Provinces. 211 Est deputé avec quelques autres Evesques & quelques Archimandrices vers

le Pape Clement VIII. pour le reconnoistre comme Chef de l'Eglise. 212 Reclus. Conditions que le Concile in Trulle leur impose pour embrasser ce genre de vie.

31
11 y en avoit à Vienne en Dauphiné. 33 Il y avoit aussi des Recluses en Franla mesme. Grimlaic leur prescrit une Regle. la mesme. Religieux, n'ont rien changé des mœurs & des coultumes des Anciens 18 6 suivantes. Rhemobotes, Espece de Moines qui en portoient indignement l'habit. Roger Comte de Calabre & de la Pouille, fonde le celebre Monastere de saint Sauveur à Messine. Ruaux ( Pierre ) Grand-Maistre de l'Ordre de saint Lazare. Rucski ( Joseph Velaminus ) Archevesque Grec de Polocko, convertit plus de deux millions de Schismatiques & Infidelles. Rupsimée (Sainte) Vierge Romaine, martyrisée en Armenie. Ruffiens Catholiques. Les Grecs Catholiques Russiens sont persecutés par les Schilmatiques. Urbain VIII. leur fonde un College à Rome. la mesme. Ruffiens (Moines ) obeissent à un Archimandrite ou General de toute la Russie qu'ils élisent. Quel oft leur employ. la me/me. Et leur habillementla mesme.

S

C Abas ( Saint ) la naissance. 165 Se retire dans le Monastere de Flaviala me sme. Va à Jerusalem. la me∫me. Saint Euthyme ne le veut pas recevoir dans sa Laure, parce qu'il n'avoit point de barbe , & l'envoye au Monastere de faint Theoctifte. la me/me. Quitte ce Monastere & se retire dans le Desert de saint Gerasime. la mesme. Quitte aussi ce Desert & va demeurer dans une Caverne proche le Torrent de Cedron. Y fonde sa Laure où il assemble un grand nombre de Disciples. la mesme. Ses Religieux le veulent priver de la la mesma. Charge d'Abbé.

| " DES FRINCIIA                            | 1'Onder de faire I arens                     |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Fonde plusieurs Monasteres. la mesme.     | 1 Office de faint Lazare. 266                |
| <b>.</b> 167                              | Silv fire II. Pape, envoye à saint Estienne  |
| Est establi Exarque ou Superieur Ge-      | Roy de Hongrie, une Croix pour la            |
| neral des Solitaires qui estoient dans    | faire porcer devant luy. 282                 |
| les Deserts, les Ermitages & les Lau-     | Stivius (Henry) General de l'Ordre des       |
| res. la me me.                            | Carmes.                                      |
| Persecuté de nouveau par les Religieux    | Siment Stylite [ Saint ] reste sur une Co-   |
| de sa Laure, il les quitte. la mesme.     | lonne pendant quarante-huit ans. 35          |
| Sa mort.                                  | Imité par plusieurs autres. la mesme.        |
| Sabas (Monastere de Saint ) occupé pre-   | Simoncelli [ Antoine ] Gentilhomme           |
| fentement par des Moines Grecs. 195       | d'Orviete, fonde dans cette Ville une        |
| Salomée, femme de Jean-Bassle Grand       | Maison, pour y recevoir de pauvres           |
| Duc de Moscovie, est faite Religieuse     | filles orphelines. 374                       |
| malgré elle, sous pretexte de sterilité,  | Cette Maison érigée en Monastere sous        |
| quoyqu'elle accouchast un mois aprés.     | closture, pour y renfermer les Peche-        |
| 216                                       | resses publiques qui veulent faire pe-       |
| Resistance qu'elle apporta lorsqu'on      | nitence. la mesme.                           |
| voulur luy donner l'hibit Monachal.       | Smorristi [Melzius] Archevesque Gree         |
|                                           | de Hieropolis, de persecuteur des Ca-        |
| la mesme.                                 | tholiques devient un grand Defenseur         |
| Salvinti (François) Grand-Maistre de      | de la Foy, & meurt en odeur de sain-         |
| l'Ordre de sant Lazare. 266               |                                              |
| S'oppose à la qualité de Grand-Mais-      |                                              |
| tre de cet Ordre, accordée par le Pape    | Soreth [le Bienheureux Jean] General de      |
| Gregoire XIII. au Duc de Savoye. 269      | l'Ordre des Carmes, sa naissance, 323        |
| darabastes, espece de Moines qui en por-  | Entre dans l'Ordre des Carmes. La            |
| toient indignement l'habit.               | Prend le bonnet de Docteur dans l'U-         |
| Shimandairel Ja Mainen Passiana           |                                              |
| chimandrital de Moines Bastiens à         | niversité de Paris. la mesme.                |
| Messine. 216                              | Est élu Provincial de la Province de France. |
| Plus de quarante Abbayes en dépen-        | Fo Comment of Paris                          |
| doient.                                   |                                              |
| Terres que ce Monastere possede. la       | Entreprend la Reforme de son Ordre.          |
| mesme.                                    | Infrirus les Beligieuses Committee           |
| lebastien de saint Paul (le Pere ) Carme, | Institue les Religieuses Carmelites.         |
| accuse le Pere Papebroch d'avoir com-     | Fit empailanné dese un Courant               |
| mis deux mille erreurs dans les Actes     | Est empoisonné dans un Couvent de            |
| des Saints.                               | fon Ordre.                                   |
| Principales erreurs dont il accuse ce     | Spagnoli [ Baptiste ] surnommé le Man-       |
| sçavant Jesuite. la mesme. & 293          | towan, son zele pour le maintien de la       |
| Teminaire. Le Pape Paul V. establit dans  | Reforme des Carmes de la Congrega-           |
| Rome un Seminaire pour des Carmes         | tion de Mantouë.                             |
| Dechausses qui veulent aller en Mis-      | Six fois Vicaire-General de cette Con-       |
| fion. 359                                 | gregation, & une fois General de tout        |
| Le Couvent de Notre-Dame de la Vic-       | l'Ordre des Carmes.                          |
| toire destiné dabord pour ce Seminai-     | Renonce au Generalat pour ne songer          |
| ic. la mesme.                             | qu'à la mors.                                |
| Ce Seminaire transferé au Couvent de      | Sa mort. la mesme.                           |
| faint Pancrace. 360                       | Passoit pour excellent Poète la mesme.       |
| Les Carmes, huit jours aprés leur ar-     | Le Duc de Mantouë fait poser sa Sta-         |
| rivée dans ce Couvent, doivent faire      | tue avec celle de Virgile dans la plus       |
| vœu d'aller en quelque Mission que ce     | belle place de Mantouë. la mesme.            |
| soit où ils seront envoyés. la mesme.     | Stock ( le Bienheureux Simon ) Carme,        |
| Progrés que ces Missionnaires ont faits.  | reçoir des mains de la sainte Vierge un-     |
| la me∫me.                                 | Scapulaire, qu'elle luy ordonne de           |
| ferapion (Saint) escrit une Regle. 160    | faire porter aux Religieux de son Or-        |
| Seurre (Michel de ) Grand - Maistre de    | die 321. 6. 378°                             |
| •                                         | G o z ii                                     |

Spratius (Theodore ) General de l'Ordre des Carines, ne sçait qui est le saint Albert qui leur a donné une Regle. Est en peine de ce que l'on doit inserer dans les Leçons de son Office. la me fine. Consulte à ce sujet Aubert le Mire, Doyen de l'Eglise d'Anvers. la me/me. **ढ़**∙३०ऽ Ce General donne une Regle aux Tierçaires de son Ordre. Studius, Consul, fonde à Constantinople un celebre Monastere de l'Institut des Acémetes, qui fait donner aussi à cet Ordre le nom de Studites. Grand nombre de Moines qu'il y avoit la mesme. dans ce Monastere. Studites. Voycz Acémetes. Suriens. Nom que les Jacobites Catholiques prennent aprés avoir abjuré leurs erreurs. Obtiennent une Eglise à Rome pour y celebrer selon leur Rit. 113. Voyez Tacobites. Syncletique (Sainte ) fonde les premiers Monasteres de filles. Differens sentimens de plusieurs Escrivains sur l'Auteur de sa Vie. la mesme. Plusieurs veuves & filles se mettent 82 sous sa conduite. Sa patience dans sa maladie. 83 ςI Sa mort.

Esser (le Pere Philippes) Carme, soustient dans des Theses publiques qu'il estoit probable que Pythagore & ses Disciples estoient Religieux Prosez de l'Ordre du Mont-Carmel. xxiv. de Thecla-haymanet l'un des Restaurateurs de la Yie Monastique en Ethiopie. 135 . Therapeuses Auteurs de la Vie Monasti-Appellés Jesséens par plusieurs Escrivains. Dispute entre le Pere Bernard de Monfaucon & M. le President B \*\*\* touchant leur Christianisme & leur Mo-4. & suivantes. nachilme. Therese (Sainte) sa naissance & ses pa-Quitte la maison de son pere avec l'un de ses freres pour aller chez les Infi-

delles, dans le dessein de souffrir le

martyre. Ayant esté ramenée chez ses parens, elle prend la resolution de vivre en sola mesme. litude. La lecture des Romans & les conversations trop libres avec quelques-unes de ses parentes, luy font perdre ses senla me me. timens de pieté. Est mise en pension chez des Religieuses Augustines à Avila-Entre dans le Couvent des Carmelites de la mesme Ville & y prend l'habit, la mesme. Ses frequentes maladies. la mesme & Entreprend la Reforme de son Ordre. Establit le premier Monastere de Carmelites Dechaussées à Avila. Et le premier Couvent des Carmes Dechaustes à Durvelle 351. 6 suivantes. Prend l'habit de sa Reforme. Dresse des Constitutions qui sont approuvées par le Pape Pie IV.la mesme. Sa mort. Nombre des Couvens tant d'hommes que de filles de sa Reforme qui estoient déja establis lorsqu'elle mourut. la Thibaut ( le Pere Mathieu ) Carme, veut quitter son Ordre à cause du relâchement qui s'y estoit introduit. Ne peut estre reçu dans celuy des Chartreux ni chez les Carmes Dechaustés. la me/me. Aide le Pere Bouhourt à establir sa Reforme. Thomassin (le Pere ) son sentiment sur l'origine de la Vie Monastique com-25. & Juivantes. battu. Tierçaires de l'Ordre des Carmes. Voyez Tiers-Ordre des Carmes. Tiridate Roy d'Armenie, Fable que les Armeniens debitent à son sujet. Tiers-Ordre des Carmes , institué par le Prophete Elie, selon le Pere Coria Religicux Carme. Fausses Bulles qu'il cite pour prouver l'Antiquité de cet Ordre. la me mei Contradictions de cet Auteur Sentiment plus raisonnable des autres Escrivains Carmes sur l'origine de ce la mesme 👉 380 Tiers-Ordre. Regle de ce Tiers-Ordre & ce qu'elle contient. Truxille, Ordre Militaire, tiroit son

corigine de celuy de Mont-joye. 279 Pourquoy appellé de Truxillo. la mes. Est incorporé dans celuy d'Alcantara. la mesme.

Alens [l'Empereur] veut introduire l'Arianisme dans Cesarée. Condamne saint Basile au bannissement & n'en peut signer l'ordre, les plumes dont il se servit s'estant rompuës par trois fois. Valentin de laint Amand Historiographe de l'Ordre des Carmes, l'un des grands Adversaires du Pere Papebroch Je-Les Libelles qu'il escrit contre ce Pela mesine.

:Vierges, il y en avoit dès les premiers siècles de l'Eglise, qui estoient consacrées à Dieu.

Vig le Diacre fait une collection des maximes & des coustumes des anciens Moines, sous le titre de Regle Orien-Cette Regle est observée dans quel-

ques Monasteres de Treves. 162 Vrbain IV. Pape, unit l'Evesché d'Acre au Patriarchat de Jerusalem. VV artabled, nom que les Armeniens donnent à leurs Docteurs. Ont une autorité presque égale à la Patriarchale.

VVafte! [ Pierre ] Carme Reformé d'Alost & Prieur d'Anvers, attribuë à Jean II. Patriarche de Jerusalem plusieurs Ouvrages faux & supposés.

VV ion d'Herouval [ M. ] mêlé malgré luy dans la querelle des Carmes & des Jesuites de Flandre. Reponse que les Carmes font courir sous son nom à la Lettre de Monsieur du Cange.

En donne un desaveu public. la mesme-

TErgeof-Troitza, Monastere celebre Len Moscovie. Le Czar y va deux fois par an en pelerinage, & y est défrayé avec sa suite par les Moines. la me me.

#### ADDITIONS ET CORRECTIONS.

P Ag. xix. lig. 11. 1684. lifez 1484. pag. xxxv. lig. 17. hæfteni lifez hæffteni. pag. xliv. lig. 11. effacez de Acosta. sbid. S. Pestri lifez S. Petri. pag. liv. lig. 12. Du mesme Istoria o Vero Elogi, &c. cet article doit suivre celuy de Seraphino Razzi qui oft pushaus. lig. 3. pag lix. lign. 12. Generalis. lifez Generali. pag. lxxv. lig. in mere. Apostolique lisez Apologetique pag. 3. lig. antepenult. aprés Bernard de Mont-faucon, ajontez Religieux Benedictin de la Congregation de saint Maur. pag. 9. lig. prem. le Alexandrie, lisez Alexandrie, pag. 41, lig. 5, apparemmant lisez apparemment. pag. 43. lig. 30. appellare, lisez appellari. pag. 47. lig. 36. si je combat, lisez si je combats. pag. 119. lig. dern. Prephete, lifez Prophete. pag. 157. lig. 15. melottes. lifer melotte. pag. 177. lig. 3. reunis, lifer reuni. pag. 197. lig. 8. aufqels, lifer aufquels. pag. 212. lig. 26. prefession , lifez profession. pag. 256. lig. dern. Signeurs , lifez Seigneurs. pag. 237. lig. 6. qui fui , lifez qui fut. ibid. apres laint Balile , ajoutez . par rapport aux observances de la Regle de ce Saint. pag. 144. lig. 25. après 1308. ajontez ce qui leur fit donner le nom de Barthelemites de Gennes, pag. 312. lig. 22. aprés Indulgences, ajoutez pour augmenter la solemnité de ces sortes de Ceremonies, & ils en accorderent austi. pag. 314. lig. 5. fi peu de tems, effacez si. pag. 328. lig. 9. Congregation, lifez Congregation. pag. 332. lig. 29. y fit porter, lifez y fit poser. pag. 338. lg. 9. fui , lifez fut. ibil. lig. 34. Confirmée , lifez confirmé. pag 340. lig. 11. manche, lisez manches. page 344. à la marge après Reforme, effacez des Religieux. pag. 357. lig. 6. Provinces, lisez Province. pag. 361. lig. 21. que l'an, lisez que wers l'an. pag. 369. lig. 28 celles, lifez celle. rag. 381. lig. 3. Theore, lifez Theodore. pag. 386. legn. prem. du titre du Chapitre Militaires , lisca Militaire. pag. 390 lig. 23. aprés Carmel, ajoutez & de saint Lazaro de Jerusalem. pag. 391. lig. 19. Cheanoines, lifez Chanoines, pag. 396. leg. 15 avrés Aigrette, ajoutez Il y a encore l'Huissier de l'Ordre, qui a seulement un juste-au-corps violet, & porte une Masse de vermeil doré.

## APPROBATION.

L'Ay lû, par ordre de Monseigneur le Chancelier, l'Ouvrage qui a pour Titre? 
Isseire des Ordres Monassiques, Religieux, Militaires, & de toutes les Congregazons de l'un & de l'antre sexe qui ont été jusques à presert, contenant lour Origine &
Fondation, leurs progrés, les évenemens les plus cor siderables qui y sont arrivés & leurs
Observances, la Decasence des uns, & c. On ne peut assez louer son Auteur d'avoir
conqu un dessein si vaste, & de l'avoir, par un travail immense, si heureusement
executé. Le ne doute point que le public ne luy rende justice, en reconnoissant que
jusqu'à present il n'a rien paru en ce genre de si parfait & de si travaillé. Fait à Parisle 20. May 1712.

#### ANQUETIL.

# PRIVILEGE DU ROT.

OUIS, par la Grace de Dieu, Roy de France & de Navarre: A nos amez & feaux Conseillers, les gens tenans nos Cours de Parlement, Maistres des Requestes ordinaires de nostre Hostel, Grand Conseil, Prévost de Paris, Bai lifs, Sénéchaux, leurs Lieutenaus Civils, & autres nos Justiciers qu'il appartiendra, Salut: Nostre bien amé \* \* \* nous a fait remontrer que depuis plusieurs années il a travaillé a un Ouvrage qui a pour Titre : Histoire des Ordres Monastiques Religioux & Mi itaires, & de toutes les Congregations de l'un & de l'autre Sexe qui ont est jusqu'à tresent : extichie de plus de quatre cers Planches en Taille-doure, laquelle Histoire il desireroit donner au public, s'il nous plaisoit luy en donner nottre Permission, & luy accorder nos Lettres de Privilege sur ce necessaires : maiscomme il ne peut faire imprimer cette Histoire, & faire graver les Planches necessaires, sans engager des Imprimeurs & des Graveurs dans une tres grande dépense, & qu'il est à craindre que quelques-autres ne voulussent profiter de leur travail, par des Impressions & des Gravures contresaites : A CES CAUSES, voulant traiter favorablement ledit Exposant: Nous luy avons permis & permettons par ces présentes, de faire imprimer ladite Hilloire, & faire graver lesdites Planches necessaires en un ou plusieurs vol mes, conjointement ou séparément, en telle forme, marge, earacture, & autant de fois que bon luy semblera, & de les faire vendre & debiter par rels Imprimeurs on Libraires qu'il vondra chossir par tout nostre Royaume, pendant le rems de VINGT ANNEES consecutives, à compter du jour de la date desdites présentes. Faisons défenses à toutes personnes, de quelque qualité & condition qu'elles puissent estre, d'en introduire d'impression étrangere, dans aucun lieu: de nostre obéssiance; & à tous Imprimeurs-Libraires, Graveurs, Imprimeurs, Marchands en Taille-douce, & autres, d'imprimer, faire imprimer, & contrefaire ladite Hiltoire, ni d'en faire aucuns extraits, mesme de graver aucunes desdites Planches, soit engrand ou en petit, en tout ni en partie, sans la permission expresse & par écrit dudit Exposant, ou de ceux à qui il aura transporté son droit, à peine de sixmille livres d'amen le contre chacun des contrevenans; dont un tiers à Nous, un tiers à l Hottel Dieu de Paris, l'autre tiers audit Exposant, de confiscation rant des Planches & Estampes, que des Exemplaires contrefaits, & des ustanciles qui auront sexvi à ladite contrefaçon, que nous entendons estre saiss en quelque lieu qu'ils soiene trouvez, & de tous dépens, dommages & interests, à la charge que ces presentes seront enregistrées tout au long sur le Registre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, & ce dans trois mois de la date d'icelles; que l'impression de ladire Histoire & gravure desdites Planches sera faite dans nostre Royaume & nonailleurs, en bon papier & en beaux caracteres, conformément aux Reglemens de la Labrairie; & qu'avant que de l'exposer en vente, il en sera mis deux Exemplaires

dans nostre Bibliotheque publique, un dans celle de nostre Chasteau du Louvre; & un dans ceile de nostre tres-cher & seal Chevalier, Chancelier de France, le Sieur Phelypeaux, Comte de Pontchartrain, Commandeur de nos Ordres, le tout à peine de nullité des présentes; du contenu desquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir l'Exposant ou ses ayans cause, pleinement & passiblement, sans souifrir qu'il leur soit sat aucun trouble ou empeschement. Voulons que la copie dessites Présentes, qui sera imprimée au commencement ou à la fin de ladite Histoire, soit tenuë pour diement signifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amez & seaux Conseillers & Secretaires, soy soit ajoûtée comme à l'Original: Commandons au premier noitre Hussier ou Sergeut de faire pour l'execution d'icelles tous Actes requis & necessaires, sans autre permission, & nonobitant Clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires: Car tel est nostre platsir. Donné à Versailles le dix-neuvième jour du mois de Juin, l'an de grace mil sept cens douze, & de nostre regne le soixante & dixième: Par le Roy en son Conseil, Signé,

DE SAINT HILAIRE:

Ledit \* \* \* a cedé le présent Privilege à JEAN-BAPTISTE COIGNARD, Imprimeur & Libraire ordinaire du Roy, & à NICOLAS GOSSELIN, Libraire, pour en jouir toûjours en son lieu & place, suivant les conventions faites entr'eux, le 21. Juin 1712.

Registré sur le Registre, n. 515. de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, page 475. n. 589. conformément aux Reglement, & notamment à l'Arrest du 13. Aoust 1703. à Paris ce 13. jour du mois de Juillet 1712. Signé JOSEE, Syndic.





